a sea of their or some

Les suppressions d'emplois lans l'industrie du poids Jourd

LES DEPARTS LES DE If y aurait trente-quatre victimes récise le président du directoire



Directeur Jacques Fauvet

1,60 F

Aigérie, 1,30 OA; Maroc, 1,50 dir.; Tunisie, 130 m.; Allemagne, 1 DM; Autriche, 11 sch.; Belgique, 13 fr.; Canada, \$ 0,75; Benemark, 3,50 kr.; Espagne, 35 pes.; Grands-Retagne, 20 p.; Grèce, 20 dr.; tran, 45 ris; Italie, 356 l.; Liben, 175 p.; Luxembourg, 13 fr.; Norvègn, 3 kr.; Pays-Ras, 1,25 dl.; Portngal, 17 ssc.; Suède, 2,50 kr.; Shissa, 1 fr.; G.S.A., 65 cts; Yougoslavie, 10 p. din.

S, RUE DES PTAINERS ISIZI PARIS - CEDES 49 C.C.P. 4207-23 Paris Téler Paris 11º 550572 Tel.: 246-72-23

Marseille

première ville

de province

équipée d'un métro

Un tronçon de la première

ligne du métro de Marseille

- long de 6 kilomètres -

a été inauguré ce samedi

26 novembre par M. Gaston

Defferre, maire (P.S.) de la

ville et président du conseil

régional de Provence-Alpes-

# avait en heu la velle. Marsan (Landes) L'accident encore inconnes le lors du retour de le leur base de Sain-Ulletin de L'étranger L'arion, qui stationne de Sain-Ulletin de L'étranger Ly quitté Mont-de-Marsa

n de transport Nord-grade de Pair française Ledinis la muit du jeudi

isen 25 novembre, sur re de in commune de

n'and ouest de Béziers Selon l'état-major de

seion l'est-major de sai sérieme à Aix-les-sainte-du-Rhône), il y to-quaire personnes à district membres de les premiers secours les lieuren fin de mandiqué qu'il n'y aurait rivaire.

remeportait des cadres igns de l'École des mé-

e la marine de Saint-Vast, qui revenaient de lan concours de varie-s dans les trois armées -Monie-Carlo et qui

(or charante deux per-

te maximum; sur one de 1,300 hilométres, ou 550 hilométres, la ser-cé diffendéres, la ser-re principalité de trou-

larrage de charges.
La f'ale dispose d'un
la dejenit sings Norat-

Principal at rommin-

a lation de transport

(COTAM). De l'aven

me constraint sungracing

want un dies june in-

. established tunisfort

professioners modernia.

BE BERT PERSONAL PROCES

MATTERN ABOVE IN SEC.

one Chapters. 2

NAME OF TAXABLE OF

A STATE OF THE STA

erk

des feat l'armée de l'air instant 1930; le Nord-2501 la voine-kilomètre de manue la Saisse, ou d'autres, tels des des différentres à la vitense de l'air instant la vitense de mondre la vitense de pays minuscules consommation.

C'est la taison de l'air de minuscules de pays minuscules consommation.

C'est la taison de l'air de minuscules de pays minuscules consommation.

C'est la taison de l'air de minuscules de pays minuscules consommation.

C'est la taison de l'air de minuscules de pays minuscules consommation.

C'est la raison pour régées des Etais-Unis.

L'armée de l'air bancail leur faut pourtant se rendre haite remplaer ce ma l'évidence : le dellar ne cesse pail supplémentaire, le juin. L'accalmile de l'été ne d'action nettement le juin. L'accalmile de l'été ne d'action nettement le juin. L'accalmile de l'été ne d'action nettement le qu'un répit sans lendemain. Transall suffit pour le chuite à repris en s'accentuant services de quatre gepuis la fin du mois de sep
En 1976, le tant en pure. Vendredi, les ceurs de enrequerés dans l'amée devise américainc étaient, sur française a été le par l'armée devise américainc étaient, sur française a été le par l'armée devise américainc étaient, sur française a été le par l'armée de Paris, à l'eur niveau le of hervé depuis 1871, bi principales places, à l'excep-of hervé depuis 1871, bi en de Paris, à leur niveau le 1872 de l'entre pour les pas has jamais encore enregistre, de vol au lieu de tes partignaient à Francfert En 1877, ce taux 200 et 217 deutschemarks, seit une con et en 1974 et blisse de 56 % depuis la fin i con bettes de vol a fin ; à Zulich, 2,15 francs saisses mer de l'air a de day 13,3 %); à Tokyo, 240 yens in the de l'air a cité and 13,3 %); à Tokyo, 240 yens in the de l'air a cité and 11,4 % depuis la fin juin et france a totalisé la la % depuis le début de cette mande a totalisé la la % depuis le début de cette mande a totalisé la la la % depuis le début de cette mande le l'air de la Bundesbank, Banque du Jupon et la Ranque

tionale suisse sont intervenues LE FRONT Nassivement pour sontenir le NATIONALE DUT pais pour plus de 1,1 milliard.

PRET A LIBERT pénement, on se convainc faciment qu'il est «veulu». C'est RAMIAINE DE Moi fait que, jusqu'à un certain pint, l'administratien Carter a formant à just acreté délibérément à provoquer

de Proble hausse de ren, c'est-à-dire l'alle l'alle de baisse du dollar à Tokyo. Le le Mécias Srétaire américain au Trèsor, pi pore an sommet » de Londres, où resident position capitaliste (Etats-Unis, criteu alie, Japou, Canada) s'étaient

Cu home le feis de pitz juré de ne pas

courir à cette méthode abomi
able qu'ou qualifie traditionnelment de « dévaluation compement de « dévaluation compe-de ctive », c'est-à-dire à une poli-que visant à affaiblir systèma-que de la respectation des débenchés à les les tanger et, à l'inverse, pour compressement antomatique NTI-MENT S'importations.

mt pas tarde à produire leur let, mais il est vite apparu que s plus à Washington qu'aillenrs n'avait, et pour cause n'avait, et pour cause, d'ides maires sur les cours d'équilibre à les teindre idéalement. Si le dollar continué à s'affaiblir, c'est rce que les conditiens ebjectives dent réunies pour un tel affaissement.

Cette crise présente la particu-nité que ses principales données at connues et font l'ebjet d'une

ntroverse publique avant même nsequences. A l'origine se trouve politique de compromis menée r le Système de réserve fédérale istitut d'émission) presidé par Arthur Burns. Celui-ci n'a pas ret à court terme autant qu'il alu laisser monter le taux d'intrait falla durant le printemps l'été pour freiner la progression la masse monétaire, fortement imulée par la brusque augmention du déficit budgétaire. Quand M. Arthur Burns se résita (en juillet, et plus vigoureu-ment en octobre) à pratiquer le politique plus restrictive, il fit aussitôt taper sur les doigts r le chef des conseillers écono-iques du président Carter. Charles Schulz, et d'autres embres influents de l'adminisatien qui redontent qu'un ren-rérissement du loyer de l'argent on. Devant les critiques qui lui at été adressées, M. Burns (âge soixante-treize ans), dont le mandat de président expire le janvier, en 2 profité pour redeer son blason de « principal rem-ert contre l'inflatien », tout en toppant plus on moins depuis le novembre la hausse des tanx La poursuite de la crise de la 10. Le poursuite de la compromettrait de peu plus les chances du plau sarre, le premier ministre s'étant donné pour objectif de stabiliser donné pour objectif de stabiliser de la company au dollar.

trane par rapport au dellar.

# LE PRÉSIDENT SADATE S'ADRESSE A SON PEUPLE

- Nous avons commencé un dialoque entre gens civilisés
- Je n'ai rien cédé à Jérusalem malgré certaines apparences
- Les forces pro-israéliennes à travers le monde ont été neutralisées

Pronençant ee samedi devant le Perlement égyptien un discours très attendu, le précident Sadate, ovalionné par les députés, s chelsi de réctirmer evec formeté les Ihéses erabes lout en insistent sur les résuttats positits de eon veyage è Jérusalem. Parlent eur un ton grave, M. Sadate a notemment décleré : « Il ne saureit y evoir de peix alors que la terre [palestinienne] est usurpée et que les droits du peuple palestinien ne sont pas recennus. . . Ce passe eulourd'hui, e-t-ll eiouté, est le formidable manifestation de le victoire d'oc-

Fondateur . Hubert Beuve-Méry

Il a souligné que ce voyage avait parmis d'emercer « un dielogue entre gens eivilisés - et a reattirmé qu'il n'evalt - nen cédé à Jérusalem melgré certaines apparences ». M. Sadaje a également révété qu'un accord secret en trois points evait été conclu entre l'Egypte et les Eleis-Unis à l'occesien du deuxième dégagement des forces dans le Sinei. Cet accord compreneit notamment un engegament des Etats-Unis en feveur de le solution du problème palestinien. Dens ta deuxième pertie de eon discours, improvisée, celle-ci, M. Sadele e'en est pris violemment à le Syrie et à l'U.R.S.S. Il a annoncé, en

eonclusion, que Le Caire étail prêt à recevol toutes les parties du conflit - y compris Israel — el que le ministre égyptien des affaires étrangères aerait chergé, des ce samedi, de prendre contact avec le secré-taire général des Netions unies et les deux Grands pour organiser cette rencontre.

cours, le ton des critiques adressées é M. Sedete paraissait s'être adouci dans les cepitales arabes et eux Nations unles, où l'Assemblée générale, à l'issue de débats modérés, e condamné, vendredi, une nou-

# Dans les heures eyant précédé ce dis-

de suspicion et de doute qui exis

toit en Irrael. Nous apons com

mencé un dialogue entre gens

» Ma mission a donné huit

résultats': 1) il n'est plus pos-

sible de mettre en doute notre

polonté de paix; 2) la base de

question de sécurité, en dehors

de toute ides d'annexion de ter-

ritoires; 3) les vérilés ont été dites au peuple israétien, notam-

la discussion est desormais L

Reliant les quartiers nord-est an centre-ville — en passant par la gare Saint-Charles, — cette ligne atteindra neuf kilomètres et comportera douze stations lors-qu'elle sera achevée an printemps prochain. Une deuxième ligne, prientée nord-sud, est prévue pour

Côte d'Azur.

Marseille est ainsi la première grande ville de province équipée d'un métro, avant Lyon (mai 1978) et Lille (automne 1979). Le pilotage est entièrement automatisé et les wagons roulent sur des ppens

Chaque rame peut transporter trois cent cinquante voyageurs à une vitesce commerciale de

Le prix total de cette ligne de métro est évalué à 1250 millions de francs (dont une subvention de l'Etat de 280 millions de francs). La ville de Marseille a reçu dans cette opération l'appui financier du département des Bouches-du-Rhone. (Live page

#### Le Caire est prêt à recevoir toutes les parties concernées pour préparer la conférence de Genève

lement egyptien, le président teté, en septembre dernier, a-t-il psychologique nous divisait, que Sadate e justifié une nouvelle feis dit, à l'occusion des conversations son voyage à Jérusalem, tout en qui se sont déroulées avec le préréaffirmant qu'il n'avait en rien sident Carter, qu'apparaissaient

S'adressant, ce samedi, eu Par- trahi la cause arabe. « Lai cons- des obstacles artificiels, qu'un mur û consistait à jaire tomber le mus

nous allions nous perdra en mois de palabres... Et cela, alors mêms que nous n'erions pas ebordé la négociation. Il fallait sortir du

M. Raymond Barre se présente à Damas dernière mission en tant que préen médiateur entre l'Egypte et la Syrie M. Raymond Barre devait arri- M. Khadam, ministre syrien des

pour une visite officielle de trois jours en Syrie. Le premier mi-nistre, qui conduit une délégation de vingt personnes comprenant notamment MM. Louis de Guiringaud, ministre des affaires étrangères, et André Rossi, ministre du commerce extérieur, aura plusieurs entretiens avec son homologue syrien, M. Abdel Rabman Khleifawi, et sera reçu par le président Assad.

En dépit de l'importance que l'on attache, de part et d'autre, à l'aspect économique des rela-tions franco-syriennes — qui se sont nettement améliorées depuis 1971, — les entretiens de Damas porteront essentiellement sur la situation politique au Proche-Orient. On estimalt vendredi dans la capitale syrienne que le gouvernement de Damas saistrait l'occasion de cette visite pour exprimer son méceotentement é la suite du soutien apporté par la France à la récente initiative dn président Sadate.

> Une démarche en deux temps

Paris, en effet, après avoir refusé, dans un premier temps. de se joindre é ses partenaires de la C.E.E. pour saluer le voyage à Jérusalem du président égyptien. avait finalement qualifié sa dé-marche d' « initiative coura-geuse ». Il incombera denc à M. Barre de corriger sur place les conséquences négatives aux yeux des Syriens de cet engagement pro-égyptien de la France. A Damas, en effet, on continue de critiquer violemment le président Sadate, tout en s'efforçant de regrouper en un « frent de résis-tance » les pays ou organisations arabes hestiles à l'Egypte.

ver, ce samedi 26 novembre en affaires étrangères, doit se rendre début d'après-midi, à Damas, prochainement à Moscou, où il a prochainement à Moscou, où il a été précédé par M. Kaddoumi, responsable du département politique de l'O.L.P.

sident de la République, fétais décidé à l'accomplir, quitte, si féchouais, à me présenter depart vous et à offrir ma démission. Je l'at dit au président Assad au

cours de notre réunion à Damas. » Voici le bilan de mon voyage, a poursoivi M. Sadate, le premier objectif, le plus important de mon

historique mission, a été attetut :

ment en ce qui concerne la restitution des territoires arabes occupés et les droits du peuple

civilisés,

(Lire la suite page 4.)

## Traditionnelle, incertaine, vivante: l'Italie révélée par les chiffres

Rome. — Qui sont les Italiens, comment vivent-ils ? L'étranger répond par quelques chiches défraichis et se trompe lourdement en affirmant, par exemple, que ce peuple manque de sang-froid on qu'il ne sait pas travailler. Les Italiens eux-mêmes croient se connaître et se leurrent presque autant, comme vient de le montrer une enquête sociologique qui n'a

A la lecture de ces deux cent cinquante pages bourrées de chiffres, l'Italie apparaît à la fois plus traditionnelle et plus incer-taine que ne le laissaient penser les récentes consultations électo-rales. L'enquête montre d'ailleurs rales. L'enquête montre d'alleurs que les choix politiques ne comcident pas forcément avec les 
tendances profondes de la population. Parmi les 40 % d'Italiens 
qui semblent appartenir à une 
« nouvelle culture » fondée sur la 
netion d'égalité, il y aurait antant 
de sympathisants de droite que 
parmi les 60 % qui se référent 
é des valeurs rurales. La société 
italienne est, en fait, en plein 
changement, avec des moteurs 
qui ne suivent pas toujours les 
neuvelles aspirations.

Rurale jusqu'à une date ré-

Rurale jusqu'à une date ré-cente, elle conserve une mentalité « anti-industrielle ». Mais nom-bre de traits mis en relief par l'enquête pourraient être relevés dans un pays comme la France. Cette société, catholique par cette société, catholique par excellence, traverse, comme en le devinait, une crise des valeurs religieuses. Dans ce domaine, la seule remarque qui recuellie plus de 50 % des suffrages est une vague affirmation sur Dieu qui ne condamne personne aime tout

JULIEN GREEN

Le mauvais lieu

ROMAN

"Un grand Green"

B. POIROT-DELPECH "LE MONDE"

Plon

recueilli encore que près pen d'écho. Conduite par M. Gabriele Calvi, professeur à la faculté des sciences politiques de Florence (1), elle se distingue des sondages habituels par la taille de l'échantillon (trois mille personnes, agées de dix-huit à soixante-cinq ans) et par le nombre des questions posées (plus de trois cent

ROBERT SOLÉ le monde, et nous attend après la mort. Au pays de la mamma, 76 % des adnites affirment qu'avoir des enfants aujourd'hui est une trop grande responsa-bilité. Mais aux enfants que l'en a on veut donner une éducation

De notre correspondant

a on veut donner une éducation sexuelle précoce (67%).
D'autres traits connus, ou supposés, sont typiquement italiens.
Les deux tiers de personnes interrogées reconnaissent qu'elles s' « arrangent » — sans préciser comment — pour arrondir leurs revenus familiaux; 91% réclament « des hommes politiques

(1) Valori e Still di vita degli tiu-liani, Istituto editoriale internatio-nale, Milan, 248 p., 6 000 lires.

AU JOUR LE JOUR

#### La cigogne et la girafe

Je ne seis pas si la perfor-

mance du Cencorde en tera un succès économique, mais la leçon qu'elle apporte est bonne. Elle démontre simplement, une fois de plus, que la prophétie échoue devant l'expérience, et que le seul moyen de savoir si la novation est mauvaise, c'est de ressayer.

Cigogne d'espoir ou albatros de malheur? On a perdu bien du temps à se poser la question. Cela me rappelle ce petit garçon, dont parle Slavomir Mrozek, qui, poulant sapoir ce qu'était une giraje, interroged d'abord l'intuition mystique de son oncle catholique, puis la dialectique matérialiste de son oncle communiste, mais ne songea pas à faire la seule chose qui aurait pu lui don-ner une réponse : aller un zoo. ROBERT ESCARPIT.

énergiques et plus décidés a. On ne sera pas étonné d'apprendre non plus que deux Italiens sur trois veulent que la police soit libre d'intervenir « apec force et décision » pour combattre ces deux plaies nationales que sont la criminalité et le terrorisme.

(Lire la suite page 4.)

#### Une semaine avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

#### DES DÉCLARATIONS DE MM. LUCIEN VOCHEL ET GASTON DEFFERRE

 Le Monde » achève aujourd'hui la publication des enquêtes et reportages qu'il n consocrée durant cette semaine à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le nouveau préfet de région, M. Lucien Vochel, einsi que M. Gaston Defferre, président du conseil régional, exposent nous ent faites les voies dans lesquelles devroient, seion eux, s'engager les six départements. (Lire pages 13 à 22.)

LABICHE par les Comédiens Français

## Un génie qui n'a l'air de rien

Teut arrive : les comédiens-français nous ent machiné un passe-temps

Habitants des provinces qui avez l'intentien de venir é Paris pour Noël, retenez des maintenant vos places à l'Odéon : en sortant de Doit-on le dire? vous serez contente de la soirée, e'est promis.

Cette comédie de Labiche est en apparence idiote, dans le bon sens du met : e'est une plaisanterie gratuite, pas lourde, pes laide, une cascade de bâtises énermes, de quoi dégeter les personnes qui ont da vrales reisens d'être tristes. N'esseyons pas de résumer l'his-

toire de Gergaret, inventeur des · bougles de l'eurore boréale ·, qui épouse la nièca du marquis de Papaguanos, industriel du guano (le guano. - ce sont des inconvenances d'eiseaux qu'on réduit en poudre pour l'agriculture »), lequel marquie a svale il y a quatre ans un curedent qui lui est resté dans le pharymx et qui remue quand le temps change. Peu importe, tout e commencé le jour où le fabricant de bougles e prévenu son cocain Muserolle que sa temme avait rendezvous à midi eu musée devant le Radeau de le « Méduse » avec eon amant, Mº Fragil, notaire.

Ce qui est merveilleux ici, c'est

la formidable galeté d'Imagination d'Eugéna Labiche. Il raconte n'importe quol evec un sens presque unique de la drôlerie du langaga. Les mots de Labiche, ses paraquès, ses coq-à-l'âne, ses rapprochements stupides de termes, éclatent de canté. Il utilise des mots pure, comme on dit d'un peintre fauve qu'il utilies des couleurs pures. Une comédie de Labiche est une - machine simple », comme le presse-purée et la bicyclette sont des machines simples, géniales. Le bonne humeur, l'allant du caractère, une généroelté profonde, emportent l'esprit à toute

itesse, et font souffier l'air frais. Labiche, c'est l'écelogie du théétre. Ses bétises et ses répliques sont des primeurs non traitées. On songe à une grand-mère gourmande qui a cuelli au potager de l'osaille, des prunes, des p'tites carottes, des capucines, et qui pose ça dane une assiette, ça vous a un air cocasse, avalez et taisez-vous, vous serez légers eprès. Labiche, en un sens. c'est le nec plus ultra, le génie qui n'e l'air de rien. C'est un arrièrepetit-cousin de La Fontaine. Dieu merci, ces gens-là existent. Ils rapnt que rien n'est plus bêts que l'intelligence, quand alle e'y met.

MICHEL COURNOT.

(Lire la suite page 22:)

La « nouvelle philosophie »

De notre correspondant

litamente 3, en compresse que l'enners, print pel des notament philosophes son le marchime, e la plus successive en la plus successive el la plus successive en la propositione de l'estat moterne de concentration les marches philosophes i ignorent la nature de masse de l'estat e et les flus flus ellementation et les les les flus flus entires et l'estat les flus flus entires politiques et consentiques de l'ellementations les flus flus entires.

politiques et cronert ignes de l'his-

« La sensation de l'année »

Contence inductable. is aspe

Consequence inclinable. Is says someonem to dissident of apply to perform the arrange examined to the property of the property of the performance of the performance

pour solar delles la masse del intellectuels qui accordent leur sympathic à la gauche. Leur som-rour philosophés » cel une pou-

tion de droile et on ne saurait les prenire à témoin du fait que

e les intellertuels de cauche français commencent à 5 con

cletr et à compressive leurs il-lusions pussées à Pour étaver son propos. M. Ma lehaure n'hésète

pais a appeier a la reasonate de la paul Sarree et Gittes Deleure, qui bénéficient rarement des faveurs de la presse soriétique pour le collaborateur de la la

Literatournaya Gazeta, ier

mine de decouvrir et que le PE soviétique a dit depuis vingt ans

#### Retour à la raison

A France a connu durant les trente années de l'aprèsguerre une croissance forte fondée sur la vitalité de sa démographie, les effets bénéfiques des traneforte entre l'agriculture d'une part, l'industrie et les services de l'autre, et l'exceptionnel développement des och ange e internationaux. A la fin des années 62 de nombreux observateurs ont souligné les risques encourus en raison des fillères de financement de l'internationalisation des capitaux. En particulier, tion des capitaux. En particulier, la conquête de nouveaux marchés, consécutive au tarissement de cer-tains marchés traditionnels des pays « vieux », et le financement de la guerre du Vietnam ont eu deux conséquences redoutables : provoquer une hausse colossale des taux d'intérêt et entraîner les Elats-Unis vers la voie de l'abandon des parités fixes.

Avec le recul, il ue fait désor-mais guère de doute que cet enri-chissement du coût des ressources financières — signe de la nouvelle guerre du profit et accident miliguerre du profit et accident mill-taro-financier — fut le premier maillon de la chaîne inflation-niste. Ainsi, en France, la charge d'intérêt des entreprises va croître régulièrement à partir de 1967. Au contraire, la part des salaires dans la valeur ajoutée des socié-tés non financières reste stable, sufour de 65 % member 1973. autour de 65 %, jusqu'en 1973. Puis entre 1973 et 1976, elle passe de 65,2 % à 69,5 % (1), soulignant la force du couple prix-salaires en période d'inflation accélérée et la tendance à la rigidité de la masse salariale en période dépressive.

#### Le prix d'une guerre L'inflation de dette enclenche

donc un processus alimenté en-suite par la volonté légitime de tous les acteurs sociaux de défen-dre leur pouvoir d'achat contre la dérive des prix. Telle est la mécanique dans la-

quelle la France se trouve engagée depuis trois ou quatre ans lorsqu'à la fin de 1973, le prix du pétrole est multiplié par quatre. Pour les socialistes, cette hausse

et celle des matières memières cut légitimes lorsqu'elles contri-buent à modifier les termes de l'échange en faveur de pays ayant jusqu'ici souffert des rapports de forces impérialistes. Mais 11 et résulte une charge annuelle supplémentaire de 40 milliards de francs pour l'économie française

exactement le montant, en francs constants, du budget militaire de la France en 1958, aux pires moments de la guerre d'Algérie. L'alourdissement des coûts, telle est la réalité de base sur laquelle doit être fondée toute stratégie de redressement. Quelle stratégie?

Certains croient aux vertus d'une relance globale et massive de la demande de consommation. Co qui est lci en cause n'est pas le principe de l'augmentation du nivean de vie des plus défavorisés. Ce principe es: le ciment élémentaire de la gauche. La question est de savoir comment créer les meilleures conditions de sa mise en œuvre. L'argumentation dé ployée par les tenants d'une telle relance est que la seule manière de résorber les capacités de production inemployées est de pro-curer de nouveaux débouchés aux entreprises. On croirait entendre Jean-Baptiste Say affirmer, au stècle dernier, que toute produc-tion crée ses propres débouchés; mais Say était, lui, logique avec lui-même et concluait qu'll ne peut y avoir de crise économique. D'autres le sont moins en dénonçant la crise, tout en croyant qu'une simple politique de relance suffirait à la conjurer.

Plus grave, cette perspective omet totalement un élément central de toute analyse économique, le rentabilité Il evite certes de

la rentabilité. Il existe, certes, des capacités de production nem-ployées, mais, comme l'a fait justement remarquer Paul Fabra (2), les statistiques relatives à ce phé-nomène sont éminemment sujettes à caution, car elles oublient que le rencherissement des couts, notamment énergétiques, et la montée de nouvelles concu-rences internationales ont rendu non rentable une partie des capacités de production et ce, quel que soit le volume de la demande. Par conséquent, face à une crois-sance nou sélective de la de-mande, la réponse de l'économie sera l'appel à des importations compétitives. On c'engage alor, notamment en régime de changes flottants, dans un cercle vicleux : augmentation des importations — dégradation de parité monétaire - hausse de prix, qui peut mettre une économie à genoux en six

Que ceux qui défendent sincè-rement les intérêts des plus démunis quittent donc la fantasmago rie économique. Une sortle socialiste de la crise existe; mais ce n'est pas celle de la facilité intel-

● La première tâche est d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Cette priorité élémentaire, chacun peut la comprendre et la faire sienne. Elle a pour objectif de donner du travail à tous. Le seul moyen eur d'y parvenir et ensuite de préserver le plein-emploi est de mettre nos entreprises en état de par JACQUES GALLUS (\*)

nale et internationale. Cela impose qu'elles soient compétiimpose qu'elles soient compen-tives et par conséquent que les facteurs qui constituent la demande — les salaires, les inves-tissements, les profits — mais qui constituent aussi les coûts soient répartis convenablement. C'est condition que la

demande, notamment salariale, dolt être soutenue pour alimen-ter les capacités de production rentables.

idées

rentables.

Dans cet esprit, il est indispensable que les transformations structurelles accompagnent et complètent les mesures conjoncturelles. C'est pourquoi la France doit conduire une politique des revenus et de l'investissement beaucoup plus planifiée qu'elle ne l'est autourd'hui

#### **Enrayer Pinflation**

● La seconde tâche est d'enrayer l'infiation financière. Ou
se contentera de rappeler ici les
deux obstacles à vaincre : les
taux d'intérêt élevés et les changes flottants. Une politique de
bas taux d'intérêt est indispensable à l'allégement des coûts et,
par conséquent, à un financement sain de l'investissement.
Il est vrai que la politique de
taux élevés peut avoir pour origine la contrainte de parité
monétaire. Nous voici face au
second obstacle. Il ne peut être
franchi que par la concertation
internationale. Est-il impossible
de convaincre les Etats-Unis que de convaincre les Etats-Unis que leur intérêt profond n'est pas d'obliger les pays déficitaires à mener une violente politique démener. une violente politique de-fiationniste plus dangereuse à la longue pour la démocratie que toutes les subversions idéologi-ques? En tout cas, ce serait un objectif majeur d'un gouverne-ment de gauche que de concourir, avec ses partenaires européens à l'établissement de parités contro-lées, notamment celle du dollar.

ganiser la développement écono-mique mondial sur les hases nouvelles uées de l'internationalinouvelles uées de l'internationali-sation du capital, de la maturation de certaines économies, y compris celles des pays de l'Est, et de la révolution énergétique. Des ac-cords de codéveloppement et des garanties de prix sont les complé-ments indispensables à la conso-lidation des acquis technologiques des « yielles » nations indusdes « vieilles » nations indus-trielles. Ce devoir d'assagir les échanges internationaux repose

(°) Secrétaire de la commission conomique du parti socialiste.

pour le fonctionnement du

marche, les libertes d'informa-

tion, de circulation, d'association, ainsi qu'une certaine représeu-

tation des agents et des forces

En économie planifiée, en revan-

che, ces libertés ne peuvent que perturber la réalisation du Plan.

En bloquant le jeu normal des

lois économiques (qui, comme

Staline le découvrait peu avant

sa mort, a ont ure réalité objec-

tive (1) », on déclenche dans le corps social des tensions d'autant

plus fortes qu'elles n'ont pas

d'exutoire et que, loin de se com-

penser mutuellement, elles con-

vergent toutes vers le pouvoir

central ; celui-ci, à moins de per-

dre en cédant les avantages de

la planification, n'y peut répon-dre que par la contrainte et par

La compréhension de la société

a été également faussée par l'im-

brication constante entre l'ana-

lyse marxiste du réel, qui devrait être objective, et l'idéologie socia-

liste, prisonnière d'un projet de

société. La confusion la plus grave provient de l'assimilation

de l'économie libérale au capita-

lisme, alors que la première est

one, tandis que le second est un

système d'exploitation fondé sur

le fait qu'il existe deux façons,

distinctes dans leur principe, de rémunérer la participation aux

processus de production : d'une

part. une rémunération propor-

tionnelle à la valeur des produits

fabriqués ou des services rendus :

vestisseurs de capital, mais c'est

aussi celle de tous les producteurs

et prestateurs de services indé-

pendants : d'autre part la rémn-

nération des salariés, fixée

d'avance par contrat au prix de

marché de la force de travail,

prix llé, en dernière analyse, an

coût social de la formation et de

l'entretien du salarié. Cette ré-

munération est donc indépen-

dante de la valeur de ce qui est

c'est celle, aujourd'hui, des in-

nn mode de régulation économi-

socio-économiques.

sur la réalité toute simple mais que personne ue veut voir en cette heure de « chacun pour sol » : à un instant donné, le commerce international est ce que les ma thématiciens appellent un jeu à somme nulle ; ce qui entre dans les pays importateurs est égal à ce qui sort des pays exporta-teurs. Par conséquent, la guerre de l'exportation peut faire des vainqueurs ; mais elle laisse né-

• La quatrième tâche enfin est de renouveler la question de l'avenir de la croissance, aujourd'hui enfoule sous l'épaisseur de

cessairement des vaincus.

Il ne s'agit pas de e'adonner au fétichisme des chiffres. Crois-sance zéro, plus trois on moins deux, là n'est pas le problème. Il est de choisir eutre, d'une part, un développement toujours plus centralisateur, plus producteur de biens marchands, plus coûteux en nens marchands, piùs couteux en ressources premières et plus vio-lent dans le rapport de l'homme à la terre et à lui-même, et, d'autre part, un développement construisant le mieux-être uon tant par l'accumulation du capi-tal que par l'autogestion du quo-tidien, l'harmonie des rapports sociaux et celle des rapports avec socialit et celle des rapports avec la nature, une meilleure répar-tition et une meilleure qualité du travail disponible. Cette qua-trième tâche est-elle ntopique? Oui, certainement, dans le sens où l'utople arrache l'avenir à la dérive conservatrice du présent. C'est pour cela qu'elle est vitale.

(1) Comptes de la Nation.
(2) « Une conjoncture ationale peu rissturante. » Le

presse est nécessairement soumise puison'elle ne dispose d'au-

cun moyen de financement on même de fabrication libres.

L'économie planifiée engendre

hien d'autres facteurs organiques

vilèges magasina et services ené-

ciaux dont l'existence même ac-

croît le mécontentement, donc la

être que centrale. D'où l'absur-

dité du mythe du « dépérisse-

ment de l'Etat », agité par Engels

et Lénine, et défini par la for-

mule, aussi célèbre que creuse :

a Le gouvernement des hommes

fera place à l'administration des

choses. » Creuse, en effet, puis-

que ces « choses » ne sont en définitive, et selon l'analyse

marxiste elle-même, que le pro-

produit, et c'est la différence en-

tre celle-ci et le salaire qui repré-

sente le bénéfice initial brut de

l'employeur, bien lourdement ap-

C'est donc le salariat qui per-

met l'exploitation capitaliste et

non l'économie libérale en tant

que telle. Marz les a confondus

en reprenant à son compte les

utopies rationalistes qui oppo-

salent au libéralisme empirique

d'Adam Smith des économies

socialistes parfaitement organi-

sées. L'émergence de l'économie

libérale hors des cadres rigides

de la téodalité avait, d'ailleurs.

effectivement coincidé avec l'es-

sor de la bourgeoiste et du capi-

Mais, depuis lors, on a pu

observer que l'exploitation capi-

taliste a'accommode fort bien du

remplacement de l'économie libé-

rale par divers types de mono-

poles, soit prives, soit d'Etat :

inversement, ou constate que des

sociétés coopératives ou mutua-

listes, parfois puissantes, se déve-

loppent dans le cadre de l'écono-

mie libérale. La Yougoslavie,

enfin, nous offre un modèle

d'économie libérale socialiste dont

La définition des objectifs du

mouvement socialiste a souffert,

des le départ, de cette confusion.

l'exemple mérite d'être médité.

pelé « plus-value ».

talisme.

Une telle planification ne peut

OMME Marx l'a montré, de compte, que la publicité en l'économie libérale suppose, régime d'économie libérale. La

une propagande de chaque ins-tant, bien plus coûteuse, en fin duit du travail des hommes.

Capitalisme, économie et salariat

## Le réel et le rationnel Dans teur récent ouvrage, par ALAIN BIENAYMÉ (\*) constante sur l'utilité des différentes l'est qu'un «avortement misérable effectetione d'une département une conception de

la vie des entrepriees el des adminietratione fort séduisante par son apparent réalisme. Selon eux. les acteurs, les personnes qui décident et exécutent, se déterminent librement en fonction d'un ensemble de considérations, de contraintes, d'intormations, de circonstances où le rationalité n'e que fort peu de part. Le rationnel, concu comme l'adéquetion permanente des moyens eux comme racherche incessante d'un maximum de satisfectione pour un sacrifice donné se trouve reléqué eu rang des vieilles lunes.

Il est exact qu'un - économieme iniégriste, une conception radicale et absolue de la rationalité économique, est irritant pour qui veut pénétrer le vie d'une entreprise, participer aux rásiltás vécusa par son personnel et gers, banquiers, syndicets, edministrations, etc. Partant de prámisses chargées de

bon sons et d'humanisme, tout un discours scientifique s'édifie depuie une vingtaine d'années à pertir des conceptions plus réalistes des comportements des dirigeants et de teurs collaborateurs. L'Information timitée eur le présent, l'incertitude de l'avenir, le flou des objectifs poursulvia, la correction par essais et erreurs des décieions, les défeuts de la communication, les conflits d'intérêts, les négocialione de compromle entre , perteneires - e dversalres soni autant de falts qui élolonent les comportements réels des dirigeante des normes de la rationalité pure. L'ection économique entreprise avec le secours de l'intuition, de l'instinct el de l'espril ludique, sera au mieux rationellade e posteriori.

Soit. Mais le rèel sociel se présente comme une montagne que l'un et l'eutre tentent d'escaleder

Abolir le salariat

par J.-H. BRUNN (\*)

capitaliste, mais détruire tout le

système économique afin de le remplacer par une société radica-

lement différente : ce qui impli-

quait un sant quulitati, un

changement révolutionnaire. Ainsi s'est développée la primauté dans l'action de l'idéologie socia-

liste, portée par sa promesse d'un

monde meilleur sur terre; ainst

s'est entretenne l'équivoque entre

une phraséologie révolutionnaire

dont la logique mêne à la « poli-

tique dn pire », à l'ultra-gauchis-

me, et d'autre part une action réformiste réussie, à en juger par

la différence entre la situation ac-

tuelle des travailleurs et celle que

décrivait Marx. C'est aussi ce qui

explique la faveur accordée aux

nationalisations dans les programmes à moyen terme, en tant

qu'élèments de socialisme intro-duits dans la société capitaliste.

Or le développement des nationalisations ne pent cooduire qu'au socialisme d'Etat, dont on

admet très généralement les mé-

falts; en outre, la situation des

travailleurs ne s'en trouve guère modifiée, leur position de salariés

étant intégralement maintenue. Car voici bien le détournement

majeur : le salariat est désigné

par l'analyse marxiste comme

étant la cause majeure de l'allé-nation des travailleurs. Il repré-

sente incontestablement un héri-

tage de l'esclavage, car le salarié

renonce à sa liberté pour un

temps limité pendant lequel son

travail ni ne te concerne vrai-

ment (même s'il s'y intéresse, ce

qui était souvent le ces de l'es-

clave) ni ue ini profite. Or rien

u'est jamais entrepris, dans le

cadre de l'action socialiste ou

syndicale, contre le principe du

salariat : son abolition n'est ja-

mais évoquée. Des salaires fixes,

prévisibles, sont en effet essen-

tiels au fonctionnement de l'éco-

L'abolition du salariat signifie-

rait son remplecement par une

rémunération des travailleurs re-

présentant, comme celle des in-

independants actuels, une quote-

part de la valeur des produits

fabriqués (au-delà, faut-11 le dire,

d'un salaire de subsistance ga-

ranti et après prélèvements des

investissements collectifs). Ce se-

ralt un retour au principe de la

(\*) Professour à l'université de Paris-Sud.

restisseurs ou des producteurs

nomie planifiée.

Le sociologue a enfermé l'écono-

miste dans le paradoxe de l'irration-

nalité du rationnel.

dent des conceptione opposées de te rationalité des comportements sans se soucier de repérer ou de fevoriser des convergences

Or, dans le réalité, l'entreprise comme l'edministration affronte en permanance une contrainte de rarsiá : rareté des ressources finencières, pénurie de tetents, que l'empleur des besoins insetisielts rend lencinantas.

La crise économique laisse certs découvrir des capacités de produc-tion inutilleées et s'eccompagne d'un chômege Important, Mele d'eutres pays - le Japon, le R.F.A. - piecés devant des contreintes internationales analogues, obtiennent de meilleurs résultats. Des années de gestion plus ou moine reláchée et d'excessivee réticences à le epécialisation se trouvent remises en çause aujourd'hul où plue que jameis des ressources devreient être consacrées à la racherche-développement, è le découverte de nouvelles opportunités, à le reconversion des équipe-

ments désueta, Pour ceux des ecteurs du système qui estiment que le contrainte ne les concerne pas, qui pansent que leur employeur doit les en protéger, la concurrence du merché, le poide des grands équilibree budgétaires procédent à des rappels brutaux eulourd'hul.

En quol consiste donc un comportement rationnel dans le monde que neus vivons et compte lenu des vicissitudes de l'ection ? Il consiste à porter sur sol le regerd asne complaisance de l'autre : par exemple, à lenir une comptabillé, à en faire progresser la qualité, à en suivre les enseignements, à raisonner ses choix, é explorer les opportunités de changement, bral, à s'enlever de l'œil les pottres qui s'y trouvent avant de songer è l'œil des eutres. Une attitude vigilante eur les sources des gasplifeges, l'interrogation

(') Professeur d'économie à l'uni-versité de Paris-IX-Dauphice, mem-hre du Conseil économique et so-cial.

gestion n'a de sens que dans le. cadre de l'économie libérale,

sinon il n'y a pas de gestion, li

n'y a qu'exécution plus ou moins

complète du plan. Cette liaison

entre l'autogestion et l'économie libérale n'est jamais soulignée,

plus marxiste que les marxistes.

Ainsl, le barrage est système-

tique contre tout ce qui pourrait

conduire à l'abolition du salariat

et par conséquent à une économie

libérale socialiste. Ce barrage ne

seralt-il pas justifié ? Une écono-

mie libérale, même socialiste, c'est-à-dire débarrassée du sala-

riat, et par là de l'exploitation,

même assujettie à des régles plus

démocratiques, munie de plans

d'orientation et sidée par l'infor-

matique, ne serait-eile pas encore

la source de désordres compara-

bles à ceux qui minent aujour-

En réalité, le premier de ces

maux, l'inflation, est llé à la dus-

lité déjà évoquée de la rémuné-

ration des producteurs : rémuné-

ration fixée d'avance pour les

salariés, rémunération liée aux

bénéfices de la vente des produits

pour tous les autres. Les uns

comme les entres auront à pâtir,

eu tant que consommateurs, des

hausses de prix ; mais les seconds,

minoritaires, empocheront la tota-

lité des sur-bénéfices provenant

de ces hausses et gagneront plus

en tant que vendeurs qu'ils u'y

teurs. Ils auront donc un intérêt

constant, mathématique, à la

hausse des prix et aucune mesure

ne pourra empêcher le leu de ce

qui sera, en la circonstance, une

initiale, c'est-à-dire la dualité des

processus. Autrement dit. si tous

Seule la suppression de la cause

rémunérations, pourra arrêter le pies de l'idéologie socialiste tradi-

perdront en tant que consour

d'hui l'écouomie mondiale ?

tifique et jechnologique, qui permetira un iller port jourcus sont de à notre pays de mieux se elluer eur the contour. Cost bien les merchés future, information qui relative de simulée et diffusée.

En réalité, le crise économique se double d'une crise du rationnel, d'une grazent pour étates on donné de une crise du rationnel, d'une grazent pour étates son donné cexcessive timidité devant les diffigurations de l'acconomique est halasable, une l'acconomique est halasable, une l'économique est halasable, un

(claire, eûra et rapide) sont les clés

Si l'entreprise, ou telle ou telle :::

edministration, ne portent pas ce re-

c'est se donner des œillères.

Les gaspillages, les erreurs d'in-par en Occident et une suite vestissement, les prébendes donnent autonome de mai 1968, e mévestissement, les prébendes donnent autonome de mai 1968, e mévestissement, les prébendes donnent autonome de mai 1968, e mévestissement, les prébendes donnent autonome de mai 1968, e mévestissement, les prébendes donnent autonome de la consection de méves de la consection de pénurie.

Reste elors une demière question : product de la consection de comment aides les décideurs à adoption de la consection de la

La colution rationnelle d'un pro-line de la recurelle plutoblème est couvent écartée, voire élu-line de parce qu'elle exige du courage de la recure sans et que te lucidité seule ne saurait de la recure sans y suppléer. Mais il vaut micus éli-line produit, que de la recure del tte. offrinalix et sa

de douane, par des netionalleations, pur lui la moutelle philoou des garantles de subventions, est une des consequences

Reste etors une demière question : The bank of termenutes tracomment elder les décideurs à adop-figuration de l'amazonisme. de
ter un comportement plus rationnel? The du managone de décideurs pour ce qui toiste et des abstructions
le concerne d'abord en etimulant 2001ée de Marcuse : On conçoit
le concurrence à l'intérieur de nos rece cock au ne puisse donner
le concurrence à l'intérieur de nos rece cock au ne puisse donner
le concurrence à l'intérieur de nos rece cock au ne puisse donner
le concurrence à l'intérieur de nos recechait des puisses M. Mattlirontières; mais eusst en élevent le moon se les difficuse mais eusst en élevent de monte par prisonophées à ne
cette concurrence par une informetion ement pus un proupe. Il ne déplus edéquate des secteurs d'activité himt pus pour autant l'amalaur leurs perspectives d'avenir eclen-pus et les allaques au formets
ifique et technologique, qui permettra un l'activité d'ant pus de les allaques au four de l'activité de les allaques de l'activité de les allaques de l'activité de les allaques de les allaques de l'activité de l'activité

(1) L'Acteur et le Système. — Seull

toute consilitance ration-h. Its ne fint done pas la férence entre capitalisme et maisme, et al follett dans le tromphe de la raison o, a Albert que les précurseurs spiritus : du nazisme sont uslement Nationlie et Heideg-

socialistes et syndicales ont mani-

festé une hostilité intraitable et

véhèmente : il fallait eu effet

maintenir intacte l'opposition de

classe jusqu'à la prise du pouvoir politique, de même qu'il fallait

maintenir intact le salariat des-

les producteurs étaient rémunéres

(selon leurs responsabilités) au prorata des bénéfices réalisés,

l'avantage que chacun tirerait,

comme vendeur, d'une hausse des

prix serait compensé par la perte

qu'il en éprouverait en tant que

consommateur. L'incitation à l'in-

flation tendrait donc à disparaître.

actuelle réside dans la masse des

capitaux réservés à des fins spé-

culatives, et dont le volume tend

nécessairement à s'accroltre : ca-

pitaux flottants, euro et arabo-

dollars, etc. Ils sont cause d'infla-

tion par leur disponibilité, leur

mobilité, leur recherche de pro-

fite spéculatifs ; de stagnation

le pouvoir d'achat global. Lette

cause de déséquilibre aurait aussi

tendance à disparaître si la fonc-

tion d'accumulation et de recons-

titution du capital n'était plus

exercée par une minorité et si les

prélévemente effectués en vue de

sa reconstitution réduisalent

d'autont la part allant aux rémn-

On u'a pas cherché lei à dres-

ser l'avant-projet détaillé d'une

société libérale non capitaliste,

défauts, sans inégalités, sans

contradictions et sans inttes, mais

à montrer que, dans la recherche

d'une société plus juste, plus vi-

vace et fonctionnant moins mal

il existe une alternative aux uto-

encore moins d'une société sans

nérations des travailleurs.

Une antre tare de l'économie

En l'occurrence, de Gauile était tine à devenir le pilier de l'écono-

En proposant que, sans attendre, comme il est celul du capitalisme, une partie des rémunérations des C'est avec la même vigueur et

travailleurs solent indexées sur les encore plus d'efficacité que furent

bénéfices de l'entreprise, il enta- étouffées les velléités d'autoges-

Supprimer la cause initiale

mait, al peu que ce fût, le régime tion ou de cogestion de 1968.

primitif requeillant les fruits de son travail. Ce serait mettre un terme à l'aliénation du travailleur, ce serait l'intéresser directement à son travail, à la marche de son eutreprise, donc à la gestion. Mais tout progrès vers une forme d'auto-nrise? Toutes les organisations du salariat; il visait au cœur ophics is fallement. A Maintenoux, qui reprend la controlle insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père de fille liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute insuffisantes; mais a-t-on falle liète sur Nieuzsche, père doute falle liète du nausme. Il en falle liète sur Nieuzsche, père doute falle liète sur Nieuzsche, père falle liète sur Nieuzsche, père falle liète sur Nieuzsche,

sur les consequences du cuité de la personnaire, « Correse et en U.R.S.S. les ceretes du parie étaient non seulement ondrées mais decentions an modele digner allows of the control of the cont M. Malichardy a fronte l'emplie, certain

cation dermiere des viscoureur des philosophes act de leur rogue en Grant Ordident to la semention de l'on- les jo née », (il-il) : il s'agil de e d'on- repus poser à l'influence de l'URS.S. mille. l'année de son sommittée anni- qualit terraire, et à l'adoption de la Fannée de son sommittère anti-versaire, et à l'adoption de le 11 re nouvelle Constitution : de F DANIEL VERNET. 12 12

(1) L'allusion sise apparement! M. Bernard-Henri Levy, qui avait du me tenté, en janvier-février 1975. de Virire, lancer un nouveau quotidien. Pira-preru.

do m

Ke

du Mn

for

#### Japon

mie planifiée socialiste

mie planifiée socialiste

comme il est celul du capitalisme.

C'est avec la même vigueur et

le, 2 déclaré, vendredi 25 no
vendre du la managiement tr. 3 déclaré, rendredl 25 novembre, que le remaniement ministériel dont on parlait deputs quelques jours à Tokyo au divente a ajouté, au cours d'une conférence de presse, qu'il entaire spécial à Washington pour Lenter de règler le différence des Etats-Unis sur la melleure façon de « lutter contre la crise économique mondiale ».— (A.F.P.)

IN PROJET DE LOI, adopté rendredi 25 novembre par la diète japonaise, prévoit la peine de most contra les resnonsemort contre les responsathese de détournement d'avion avec violences sur les passa-sers. Ce projet, qui entrera en rigueur en janvier, prévoit une leur minimum de dix ans de peine minimum de dix ans de Prison en cas de prise d'otages.

#### Mexique

par la ponction qu'ils opérent sur ANCIEN PRESIDENT LUIS L'ANCIEN PRESIDENT LUIS ECHEVERRIA a été l'objet, c'ec em me nt, à la Chambre des de putés de critiques précèdent de la part de l'opposition parlementaire qui l'accuse d'avoir disposé de l'onds publics sans l'accord du parlement pour le bénétice de son « propre populisme ». L'opposition reproche à l'ancien prèsident d'avoir endette clien président d'avoir endetté le pays en augmentant le défi-cit national sans le consen-tement du Congrès. Un député de la majorité gouvernementale a pour sa part, qualifié ces-accusations d'inadmissibles.

#### Nicaragua

L'EXISTENCE DE CAMPS DE CONCENTRATION, diri-gés par des mercanaires nord-américains, a été dénonce par

les representants d'Ammesty International au cours d'une conférence de presse tenue à San-José de - Costa-Rica. Es ont révèlé que, entre mai 1975 et janvier 1977, trois cents paysans unt disparus dans le nord-est du Nicaragua (AFP.)

#### Qatar

CHEIKH AHMED BEN ALI EL THANI. ANCIEN ENIR DE QATAR, est décède ven-DE QATAR, est décède ven-dredi 25 novembre dans une clinique de Londres à l'age de soixante ans, a-t-on angonce de source officielle à Doha. Il avait proclamé l'indépendance de Qatar le 1° septembre 1971 et avait été écarté du pouvoir le 22 février 1972 par son cou-sin, Cheik Khalifa Ben Hamad El Thani avec l'aids de El Thani, avec l'aide de l'armée. Les de ux émirs, s'étaient réconcillés en julier 1975.—(A.F.P.)

#### Thailande.

DIX-HUIT OFFICIERS.
POLICIERS ET CIVILS
condamnés à sans procès à
des peines de prison par le
premier ministre, investi de
pouvoirs spéciaux par la Constitution, après la tentative de
coup d'Etat du général Chalard Hiranyasiri, le 26 marsi
dernier, ont été amnisties
mardi 22 novembre Cette mesure prendra effet le 5 décembre, jour du cinquantième
annivergaire du roi Bhumiboi.
(Reuter.)

#### Union soviétique

PLUSIEURS PEINTRES SO-VIETIQUES, notamment Os-kar Rabine et son füs Alexan-dre ainsi que Nadejda Eiskaya et Vladimir Ovichinnikov qui et visition Oviconnikov qui voulaient organiser une expo-sition privée à Moscou à l'occasion de la Bicanale de Venise en out été empêchés



## (1) Problèmes économiques en U.E.S.S., Editions Sociales, 1983. — Staline na proposait pas pour au-tant de libérer le jeu des Jois éco-nomiques, mais seulement d'étudier celles-ci afin de misux les appliquer. En effet, il ne fallait plus seulement éliminer l'exploitation

مكذا من الأصل

le rationnel

d'un comportement laige

La solution rationnels

ia tont pour elles, pent

C.62; Se douver des delles

:egee, siors qu'elles opes

es un componement plus.

: Els: peut y remedie pa

a pode p emestra

i communence à l'imbre.

::- 'e:es : mais sussi mi

Lette Discourrence par mace

D U1 17#2419 des man;

er: 14 Til De 2hathe (ST

: 'que e: :einnaleçem.en:

1 Tore Days de mase;

et martnes foren. dag

Er regi te, la crissima

dungen einen er marke

6. 'et 2. 'ee'. A & dag 6. 'ett 2. 'ee'. a & dag

and in regard sans and i.e stender an

POR YES MORE THE E AT ELLE E .TE CICE LINES

The service of the se

Section of Fernanda Lines of

TANK MENER STATE

Sapprimer la cause initiale

The second secon

# BIENAYME (\*)

contions opposées de

des comportements des de repérer ou de

convergences. la réstité l'entreprise

inistration affronte en

una contrainte da

des ressources linan-

soins insatisfaits rend

promique laisse certes expection de produc-el s'accompagne d'un

intent. Mais d'autres

configure international obtained to melt-

Das ancies de gestion

reilichée et d'exces-

es à la spécialisation

smitte en cause au-

plus que jamais des watent etre consacrées

e-développement, à la e noisselles opportu-

convertion des équipe-

ins actions.do systems

na la contra ne les

qui jansant que jeur

t was ou blo;ede. 3

de marché, e pous

ensitties budgetnies

es tempels brutant a.-

induse state un com-

as et comote tenu des

. Parido 2 E sersis

de l'antes put ciem-

er ta quante. a en t.

TOTAL A PARTIE

the book & services of

the ter terminal

#### DÉTENTE ET DROITS DE L'HOMME

POUR LA «LITERATOURNAYA GAZETA» DE MOSCOU

#### constante sur l'utilité de : affectations d'une dépendence cherche d'une meilleure : (claire, sura at tapide) 307 La « nouvelle philosophie » n'est qu'un «avortement misérable du gauchisme»

De notre correspondont

biéme est souvent écarie; dée parce qu'elle enga de e; que la lucidité seula e y supplier. Mais il fair c. sophie » n'est pas une philosophie; sopnie » n'est pas une philosophie; c'est une apiloyable parodie », un avortement misérable du gauchisme »: tel est le verdict sans appel prononcé par la Literatournaya Gazeta sur les unouveaux philosophes », dans un article de fond l'autourne. miner à lemps un probet. Supprimer à terme e int-Si centreprise, on bis administration, ne portent pe gard, d'autres, en France e; ticle de fond L'auteur, M. Malt-chanov, professeur à l'académie diplomatique, n'emploie pas des arguments très originaux et sa conclusion ne saurait surprendre. Tout est d'ailleurs déjà dans le Penser se protéger des gard de la concurrence la de douane, par des natos; ou das garanties de se cast se donner des celles titre de son pamphlet : « Nou-velle philosophie ou vieil anti-communisme? »

Pour lui, la « nouvelle philo-sophie » est une des consequences de la « crise de la pensée théo-Les Gaspillages, les ma Vestissement, les présents Villusion d'une abondage rique» en Occident et une suite du gauchisme de mai 1968, e mè-lange de révolte des intellectuels petits-bourgeois contre la déca-dence morale de la « société de Reste alors une danière commant aider les désides consommation » au nom des valeurs libérales et humanistes tra-ditionnelles, de l'anarchisme, de bribes du marxisme, de démagogic m a o I s t e et des abstractions utopistes de Marcuse ». On conçoit que ce cocktail ne puisse donner un résultat qui satisfasse M Malt-chanov. Si l'auteur reconnait que les «nouveaux philosophes» ne forment pas un groupe, il ne dédaigne pas pour autant l'amai-game et les attaques ad homi-nem: « Les bons gourous soni de riches gourous, écrit-il, c'est bien le cas des « nouveaux philosophes », issus de riches jamilles ». Ainsi rappelle-t-il que les parents de l'un d'entre eux lui ont donné de l'argent pour éditer son propre journal « qui n'a existé, il est vrai, que dix fours » (1).

im /m 1. s.ecol. et Carre The last that the second is a second to the rationalisme, contre le marisme, contre le marisme, contre l'Union soviétique. Leur conception du monde, qui n'existe que par des images, des fantasmes, des symboles, les amène à nier toute connaissance rationnelle. Ils ne font donc pas la différence entre capitalisme et socialisme et ils voient dans le Maget, Comercia : en andres a mas force la : the all transmissions of the control contenence entre capitalisme et socialisme, et ils voient dans le fascisme le « triomphe de la raison ». « Alors que les précurseurs spirituels du nazisme sont justement Nietzsche et Heidegger, dont les nouveaux philosophes se réclament », écrit municipalité de la raison qui reprend la vieille thèse sur Nietzsche, père spirituel du nazisme. Il en voit d'ailleurs la preuve dans le fait que Hitler offrit les ceuvres complètes du philosophe allemand de Mussolini à l'occasion de son de Mussolini à l'occasion de son de soixantième anniversaire !

litarisme », on comprend que l'ennemi principal des nouveaux philosophes soit le marxisme, « la plus scientifique et la plus rationnelle de toutes les doctrines », écrit M. Maltchanov, citant André Chiefmannelle de toutes les doctrines ». dré Glucksmann. En présentant l'Etat moderne comme un gigantesque camp de concentration, les « nouveaux philosophes » ignorent la nature de classe de l'Etat « et les idées les plus élémentœres sur les jacteurs réels sociaux, politiques et économiques de l'his-

« La sensation de l'année » Consequence incluctable, ils soutlennent les dissidents et appellent à la résistance contre l'Un i on soviétique et contre l'Un i on soviétique et contre l'union de la gauche en France. On les a mis en avant, dit M. Maltchanov, pour diviser les forces de gauche — « ct, en ce aens, la « nouvelle philosophie » étatt en fatt bien superflue » — ct pour isoler d'elles la masse des intellectuels qui accordent leur sympathie à la gauche. Les « nouveaux philosophes » ont une posisympathie à la gauche. Les « nou-veaux philosophes » ont une posi-tion de droite et on ne saurait les prendre à témoin du fait que « les intellectuels de gauche français commencent à y noir clair et à comprendre leurs il-lusions passées ». Pour étayer son propos, M. Maitchanov n'hésite pas à appeler à la rescousse Jean-Paul Sartre et Gilles Deleuze, oui bénéficient rarement des faqui bénéficient rarement des faveurs de la presse soviétique.
Pour le collaborateur de la
Literatournaya Gazeta, les
« nouveaux philosophes » font
mine de découvrir ce que le P.C.

soviétique a dit depuis vingt ans sur les conséquences du culte de la personnatité. « Comme si en U.R.S.S. les erreurs du passé étaient non seulement oubliées Sur le fond, l'auteur fait trois mais devenaient un modele digne d'imitation, écrit-il. En réalité, c'est justement chez nous qu'on se rappelle bien le passé et qu'on en tirc les leçons les pius sérieu-

cation dernière des « nouveaux philosophes » et de leur vogue en Occident (e la sensation de l'an-née », dit-il) : il s'agit de « s'opposer à l'influence de l'U.R.S.S. l'année de son soixantième anniversuire, et d l'adoption de la nouvelle Constitution ».

DANIEL VERNET. (1) L'allusion vise apparement M. Bernard-Henri Levy, qui avait tenté, en janvier-février 1973, de lancer un nouveau quotidien, l'im-

AU MOMENT OU COMMENCENT A ROME LES « AUDIENCES INTERNATIONALES SAKHAROV >

#### L'écrivain yougoslave Mihajlo Mihajlov est libéré

L'écrivain yougoslave à sant ena de prison pour syoir publié des articles à l'étranger, a été libére, vendredi soir. 25 novembre, de le prison de Sremska Mitrovica en vertu da l'amnistie proclamée pour la fête nationale du 29 novembre. M. Komnen Jovovitch, condamné en 1974 à quetorze ans de détention avec trente-deux autres personnes pour avoir formé un mouvement Hiégal, « la nouveeu parti communiete de Yougosiavie -, tavorsbie à un système centralisé, a été libéré er, mêma temps.

Aux Etais-Linia, le président Carter a exprime, dans une déclaration. ea - satisfection - de cette - action aege el généreuse .. De Moscou, M. André Sakharov a adressé um télégramme au gouvernement yougoelave pour saluar cette amnistia da prisonniers politiques, - le première dens l'histoire des peys du camp socialista ., et exprimer l'espoir qu'elle servire d'axemple à d'autres pays.

#### A la conférence de Belgrade LE DÉLÉGUÉ TCHÉCOSLOVAQUE S'EN PREND A L' « EMPIRE HERSANT »

Belgrade (A.F.P.). - Le délégué tchécoslovaque à la conférence de Belgrade a dénoncé, vendredi 25 novembre, l'« empire Heraut», qui, a-t-il dit en substance, porte atteinte à la liberté de la presse eu France. Le représentant tchécoslovaque

Le représentant tchécoslovaque a, d'autre part, évoqué le sort de quatre-vingt-quinze « journalistes dissidents » licenclés, par M. Hersant, du Figaro et de Paris-Normandie. « Est-ce là la liberté absolue de la presse? », a-t-il demandé. Dans sa réponse, le délégué français, M. Alain Pirrret, a relevé que cette concentration de jour-

naux avait delà eté déplorée dans des milieux politiques francais.
Cependant, a noté M. Pierret, si
les journaux du groupe Hersant
comptent un million cinq cent
mille lecteurs, la France a cinquante-cinq millions d'habitants.
Il reste donc encore pas mal
de Français qui peuvent se Il reste donc encore pas mal de Français qui peuvent se faire une idée du monde et de la paix car, a dit le délégué français, les plus grands quotidiens du matin, à Paris comme en province, appartiennent à divers horizons, de la droite à la gauche et à l'extrême gauche.

A Moscou, le K.G.B. a. de nou veau, interpaté pour interrogatoire plusieurs activistes juits pour les interroger sur Anatoly Chtcharensky (MM. Meiman, Lemer, Stepak et Mme Ida Nudel notamment), alors qua le même jour, à ta contérence de Belgrade, ta séneteur Robert Dole, membre de le délégation amèricaine. mettalt ancore une fois en garde TU.R.S.S. contre la tenue des procès de dissidents politiques, dont calul prévu contre M. Chicharansky, disant qu'ila - pourraiant avoir un impact profond sur les accords an cours ou futurs, bilatéraux ou multilatéreux -. Il a précisé que la plupart des membres du Congrès eméricain estiment que - les droits de l'homme ne peuvent être subordon-

nés au développement de le coopé-ration et de la défanse », A Rome, capendant, les Audiences internationales Sakharov aur les violations des droits de l'homme dans les pays de l'Est européen ont commence, vendredi 25 novembre par l'audition de deux messages, fun de M. Sakharov, l'aulre d'Alexandre Soljenitsyne.

Dens un film toumé clandestinement à Moscou, M. Sakharov proclame que • les violetions des libertés civiques tondementales et des droits de l'homma en U.R.S.S. et dans les peys de l'Europe de l'Est sont llegrantes et constantes, et ont provoqué un changement définitif dans la psychologie des gens ».

M. Soljenitsyne espère, lui, que ets histoires horritientes et les messages qui saront révêlés à ce forum pourront percer la surdité du bien-étre ..

Cinq des trente-six mambres du groupe soviétique pour le surveillence des accorde d'Helsinki, dont Mikole Rudenko, ont été condamnés à des peines de deux à dix ans d'inlemament dans des camps . pou agliation antisoviétique », a déclaré Mme Ludmila Alekseva, représentanté à l'étranger du groupe, et pre-

L'astronoma Krontd Loubarski a décrit la condition des prisonniers politiques en U.R.S.S., leur isolement total la quasi-impossibilité de leur réinsertion dans la monda de travail et leurs difficultés à commu niquer evec leur familie. Enfin. Léonid Pilouchich e évoqué son Internement dans, un höpital psychiatrique et dénoncé l'augmentation des - petiams - dans ces établissements. Ne seraient, selon lui, plus de deux mille en U.R.S.S.

SEPT ANS APRÈS CELLE DE M. WILLY BRANDT

#### La visite du chancelier Schmidt en Pologne ouvre la voie d'une réconciliation véritable entre Bonn et Varsovie

De notre correspondont

Bonn. — Le visite du chance-lier Schmidt en Pologne, qui s'est terminée vendredi 25 novembre, marque dans l'esprit des milieux politiques de Bonn, la fin de la première phase sur le chemin d'une véritable réconciliation en-tre les deux peuples.

Le chef du gouvernement de la R.F.A. avait une tâche difficile. Il ne pouvait guère renouveler le geste spectaculaire de son prédecessour. M. Willy Brandt qui,
il y a sept ans, coupa le souffle sux
Potonais comme aux Alternands,
en tombant à genoux devant le
mémorial du ghetto de Varsovie.
Le chancelier Schmidt u'en parnit pas moins avoir causé une im-pression profonde avec les propos qu'il a tenus à Auschwitz : après avoir remarqué que les nouvelles générations allemandes u'ont joué aucun rôle dans les atrocités hitlérieunes, il a recounu qu'elles doivent néanmoins accepter une responsabilité morale pour ce qui a été commis en leur nom.

#### Des « échanges de vues » sur la limitation des armements

La déclaration commune for-mule nombre de bonnes inten-tions mais n'annonce que peu de résultats concrets. MM. Schmidt et Gierek promettent, une fois de et Gierek promettent, une fois de plus, d'approfondir leurs rapports politiques économiques et culturels, mais, chose nouvelle, envisagent des « échanges de pues » sur le problème de la limitation des armements en Europe entre les deux gouvernements, Mais, en la matière, leur liberté de manœuvre est sérieusement limitée par les alliances respectives.

Les experts économiques ne

Les experts économiques manquaient pas dans la délégation ouest-allemende, qui comportait près d'une centaine de personnes. Il ne semble pas qu'ils aient trouvé le moyen d'éliminer le principal obstacle à des changes commerciaux ales pous échanges commerciaux plus pe gne pourrait produire plus de marchandises susceptibles d'in-téresser les importateurs de la R.F.A. afin de réduire ainsi le voyage avec le chancelier ne relévent-ils pas qu'à aucun mo-ment celui-cl n'a été appiaudi dans les rues polonaises ?

deséquillbre croissant de sa ba-lance des comptes. La déclaration commune n'en promet pas moins que les efforts de coopération seront poursuivis, notamment en ce qui concerne la chimie, la construction de machines, les eciéries, l'industrie énergétique, l'automation, ainsi que les pro-ductions agricoles et alimen-taires. Comme avec la France, les Polonais ont proposé une coope-ration plus intime entre les petites et moyennes entreprises, mais le moyen d'y parvenir n'apparaît pas encore de façon très claire aux experts ouest-

L'entrée en vigueur de l'accord culturel, signé il y a un an, a été marquée par un échange de notes. Mais tous les problèmes ne sont pas résolus. Comment, ne sont pas résolus. Comment, comme le souhaitent M.M. Schmidt et Gierek, présenter à chacun des deux peuples « une image plus complète et plus objective » de leur partenaire ? Si des progrès ont été accomplis en vue de la révision des manuels seclaires, le chancelier, pour sa part, a été contraint, une fois encore, de faire observer que, en la matière, le dernier mot annartieut. tière, le dernier mot appartieut non pas au gouvernement fédéral mais à ceux des Lander. D'autre part, il ue semble pas que le souhait des Allemands de l'Ouest d'ouvrir un institut culturel à Varsovie soit près d'être exaucé. Le résultat le plus positif pent-étre est la décision d'organiser plus systématiquement des échanges entre jeunes Allemands et jeunes Polonais.

En fin de compte, le sentiment qui prédomine à Boun est que la voie est beaucoup plus largement ouverte à une véritable normali-sation des rapports, non seulement eutre les gouvernements mais plus encore entre les pen-ples. Même si beauconp de che-min reste à faire avant que « le potits du pussé » ne se fasse plus sentir. Les correspoudants de la presse allemande qui ont fait le

# A TRAVERS LE MONDE

M. FUKUDA, premier ministre, a déciaré, vendredi 25 novembre, que le remaniement ministériel dont on parlait de mulgues jours à Tokyo Service Coderates The state of the s puis quelques jours à Tokyo aura lieu lundl. Le premier miaura lieu lundi. Le premier ministre a ajouté, au cours d'une
conférence de presse, qu'il envisageait d'envoyer un émissaire spécial à Washington
pour tenter de règler le différend avec les Etats-Unis sur la
meilleure façon de « lutter
contre la crise économique
mondiale », — (A.F.P.) STREET RECORDS TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

mondials », — (AFP.)

UN PROJET DE LOI, adopté vendredi 25 novembre par la diéte japonasie, prévoit la peine de mort contre les responsables de détournement d'avien avec violences avec violences sur les passa-gers. Ce projet, qui entrera en vigueur en janvier, prévoit une peinc minimum de dix ans de prison en cas de prise d'otages. — (A.F.P.)

mexique

L'ANCIEN PRESIDENT LUIS

ECHEVERHA a été l'objet,
récemment, à la Chambre
des députés de critiques
sans précèdent de la part de
l'opposition parlementaire qui
l'accuse d'avoir disposé de
fonds publics sans l'accord du
Parlement pour le bénéfice de
son « propre populisme ».
L'opposition reproche à l'ancien président d'avoir endetté
le pays en augmentant le déficit national sans le cousentement du Congrès. Un député
de la majorité gouvernementale a, pour sa part, qualifié ces
accusations d'inadmissibles.

(AFP)

Nicoragua

L'existence de Camps

L'exis

les représentants d'Amnesty International au cours d'une International au cours d'une conférence de presse tenue à San-José-de-Costa-Rica. Ils ont révélé que, entre mai 1975 et janvier 1977, trois cents paysans ont disparus dans le nord-est du Nicaragua.

#### Qatar

CHEIKH AHMED BEN ALI EL THANL ANCIEN EMIR DE QATAR, est décéde ven-dredi 25 novembre dans une clinique de Londres à l'âge de cinique de Londres à l'age de soixante ans, a-t-on annoncé de source officielle à Doha. Il avait proclamé l'indépendance de Qatar le 1° septembre 1971 et avait été écarté du pouvoir le 22 février 1972 par son cousin, Chelk Khalifa Ben Hamad El Thani, avec l'alde de l'armée. Les deuz émirs a'étaient réconciliés en juillet 1875.— (A.F.P.)

#### Thailande

ODIX-HUIT OFFICIERS, POLICIERS ET CIVILS POLICIERS ET CIVIIS
condamnés a sans procès à
des peines de prison par le
premier ministre, investi de
pouvoirs spéciaux par la Constitution, après la tentative de
coup d'Etat du général Chalard Hiranyasiri, le 26 mars
dernier, ont été amnistiés
mardi 22 novembre. Cette mesure prendra effet le 5 désure prendra effet le 5 dé-cembre, jour du cinquantième anniversaire du roi Bhumibol.

#### Union soviétique

• PLUSIEURS PEINTRES 50-VIETIQUES, notamment Oskar Rabine et son fils Alexandre ainsi que Nadejda Elskaya et Vladimir Ovichinnikov qui voulaient organiser une expo-sition privée à Moscou à l'occasion de la Blennale de Venise en ont été empêchés

par la police vendredi 35 no-vembre. Des miliciens les ont empêchês d'entrer dans l'ap-partement de Mme Lioudmila Koumetsova où ils voulaient accrocher leurs tolles.— (A.F.P.)

#### Yougoslavie

 Mme JOVANKA TITO, l'épouse du président, n'assistera pas, cette année, à la réception officielle annucle donnée par le goovernement yougoslave, le samed! 26 novembre. Cette réception prévue pour samed! se déroulera, pour la première fois cette année, « entre hommes »: les cartons d'invitation indiquent d'une façon dis-crète : « Pas de femmes. »— (U.P.I.)

#### Zaīre

• LE PRESIDENT MOBUTU & IE PRESIDENT MOBUTU a annoncé, vendredi 25 novembre, unc série de « réformes de structures ». Il s'agit notamment d'une réorganisation du système des transports, d'une décemiralisation région at e, d'une refonte du secteur agricole et de la création d'une instance indictaire chargée de lutter contre la corruption des magistrats. — (Reuter.)

"Quelle satisfaction et véritablement quelle joie! Après tant d'ouvrages de récriminations, de révoltes et aussi d'erreurs, voici enfin un livre de sagesse qui évoque l'observation sereine, l'objectivité et la tolérance."

"Un livre qui mettra fin à bien des légendes sur l'irrationnel, maladie de notre temps."

**Alain Bombard** 

# Pr TUBIANA le refus du réel

#### EN ESPAGNE

#### La publication par la presse de l'avant-projet de Constitution provoque des remous dans les milieux politiques

De notre correspondant

Madrid. — Le secret des délibérations de la commission parlementaire chargée de rédiger
l'avant-projet de la Constitution espagnole n'aura pas duré. L'hebdomadaire Cuadernos para el dialogo avait divulgué le mercredi 23 novembre les trenteneul premiers arteles rédigés par les sept parlementaires de la commission. Vendredi, le quotidien El Pais a publié, à son tour, la totalité du document.

Selon l'article 45 de l'avant-projet de Constitution, le souve-

projet de Constitution, le souve-rain « arbitre et modère le jonc-tionnement régulier des institu-tions ». En vert u de ces fonctions arbitrales, précise l'aricoctions arbitrales, precise l'article 52, le roi s nomme le chef
du gouvernsment et met fin d
ses fonctions lorsque celui-ci présente la démission de son cabinet ». Le chef du gouvernement
est élu à la majorité absolue
par le congrès des députés parmi
les candidats présentes par tous
les groupes parlementaires (article 85).

#### « Un fest »

Le rol d'Espagne peut en outre convoquer et dissoudre les Cortès, de même qu'il peut « organiser des élections, selon les termes prévus par la Constitution ». Exerçant « le commandement suprême des forces armées », aux termes de l'article 53, le monarque dispose du pouvoir de pro-mulguer les lois et d'appeler à un référendum Dans le domaine international enfin, le souverain, « dont la personne est inviolable et non sujette à responsabilités a. a assume la haute représentation de l'Etat dans les relations interationales » (article 45) et « peut déclarer la guerre et conclure la paix » (article 54).

Comparée non sans exagération aux revélations du Washington Post sur le Watergate, la publication du document, élaboré avec la plus grande discrétion par la commission parlementaire, a commission parlementaire, a causé cependant une profonde émotion dans l'opinion publique et les milieux politiques. « C'est tout le rôle de la presse qui est

#### LES SYNDICATS DÉNONCENT L'INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT AUX ACCORDS DE LA MONCLOA

espagnols ont dénoncé, le jeudi 24 novembre, la décision du gou-vernement de donner un caractère

vernement de donner un caractère rétroactif an pacte économique de la Moncloa, conciu en octobre dernicr avec l'opposition.

L'Union syndicale ou vrière (USO), socialiste antogestionnaire, affirme que cette mesure aanonce « une recrudescence des confilts sociaux, dont les conséquences sont imprévisibles ». Les commissions ouvrières proches du parti communité estiment que parti communiste estiment que la décision est « contraire à l'esprit de l'accord et au désir des organisations politiques qui l'ont souscrit ». L'Union générale des travailleurs, enfin, proche du P.S.O.E. (parti socialiste ouvrier). a souliene que les travailleurs callaient souffrir un grave pré-judice ». « Rien dans le texte de la Moncloa ne permettait de dé-duire l'interprétation restrictive et unilatérale qui en a été faite par le gouvernement », a déclaré l'un de ses porte-parole. Le P.S.O.E., l'un des signataires

dn texte, a, quant a lui, refusé an gouvernement « le droit d'ap-pliquer de jaçon restrictive » l'accord qu'il a signé avec l'opposition sans que les Cortès se soient

prononcées. Les accords économiques de la Moncloa limitaient, en particu-lier, à 22 % les augmentations de salaires dans les années à venir.

#### Un juge d'instruction exhume des faits vieux de deux ans et relance le problème de la révolte dans les casernes

De notre correspondant

Les Prolétaires en uniforme sont nés après le « mai 68 » ita-lien, quand les étudiants de cette époque ont été appelés sous les drapeaux. Ils regroupaient alors trois tendances: l'extrême gau-che surtout représentée par

che surtout, représentée par Lotta coutinua; les libertaires proches du parti radical, et les objecteurs de conscience. Dénon-çant, de manière très politisée, une discipline militaire tatillonne

qu'ils disaient héritée de fas-cisme (1), ces contestataires im-

primèrent des tracts. firent quel-ques grèves et défilèrent même dans les rues le poing levé et le visage masque d'un foulard rouge.

syndical, le Mouvement des sol-dats démocrates.

Un service de douze mois

Les intéressés expliquent leur disparition par « la réduction des espaces de lutte », en raison du climat national de l'Italie et

d'une réorganisation des forces armées qui aurait laissé moins de

armées qui aurait talesé moins de loisirs aux conscrits. Le fac-teur principal semble être, néan-moins, l'établissement d'une nou-veile discipline militaire : plus souple, plus intelligente, elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais un certain nombre de gradés cen sont délà invarier reut-étre

mais un certain nombre de grades s'en sont déjà inspirés, peut-être pour ne pas donner prise à la contestàtion. La réforme prévoit une nette réduction des sanctions, la possibilité de militer dans des partis pendant les permissions et l'élection de délégués dans les ceserres qui l'autont nes leur met

D'ESTAING a présidé ven-dred! soir 25 novembre. à Londres, le diner annoel du Club des forces spéciales qui regroupe les membres des ser-vices secrets britanniques qui

ont combattu pendant la deront comosta pendant la cer-nière guerre avec les résistants des pays occupés. Mme Giscard d'Estaing avait visité, dans la matinée, le lycée et l'institut français et déjeuné avec la

reine Elizabeth au palais de Buckingham. — (A.F.P., Reu-

repoussé vendredi 25 novembre le recours en grâce de Erskins

Durrant Burrows, reconnu cou-pable du meurtre, en nars 1973, du gouverneur des Ber-mudes, Sir Richard Sharries.

et de trois autres personnes.

● LA REINE ELIZABETE 2

Rome. - Par une mesure inattendue, un magistrat romain, M. Antonio Alibrandi, vient d'exhumer une question qui n'était plus d'actualité : la révolte dans casernes Italiennes. En émettant quatre-vingt-neur mandats d'arrêt, ce juge d'extrême droite, ouvertement lie an mouvement social italien (néo-fasciste) a voulu cial Italien (néo-fasciste) a voulu ignorer que les Prolélaires en uniforme se sont évanouis dans la nature depuis deux ans, Les faits incriminés — « uctivités subversives, incitation de mûttaires à la désobéissance » — remontent à l'automne 1975.

Quatre - vingt - neuf mandats d'arrêt, c'est beaucoup. Surtout d'arrêt, c'est beaucoup. Surtout quand l'un d'eux vise un mathématicien renommé, académicien et universitaire. M. Bruno de Finetti, âgé de soixante et onze ans, incarcéré, et qu'il a failu relacher au minutes qu'intervention expresse du minutes qu'intervention expresse du minutes. sur intervention expresse du ministre de la justice. Ce dernier a été alors poursuivi par le magistrat pour « interférence illégitime du pouvoir politique dans l'activité de la fustice ». Le ministre a contre-attaque en citant M. Ali-brandi devant le conseil supérieur de la magistrature,

L'affaire est considérée par tonte la presse de ganche comme une sombre manœuvre politique. Elle pourrait fort blen se terminer en queue de poisson. Paradoxe: par son action, M. Alibrandi a mis en relief le calme qui règne dans les casernes et il risque maintenant de provoquer quelque

#### L'ITALIE RÉVÉLÉE PAR LES CHIFFRES

à dire sur « l'exercice du com-mandement », mais qui se pro-nonceront sur tous les aspects de la vie commune. (Suite de la première page.) En revanche, dans une nation tant marquée par le fascisme on n'aurait pas imaginé que 68 % des adultes étalent pour l'institution de la peine de mort. Dans le monde politique, c'est un aujet tabou. Un nombre équivalent d'Italiens veulent interdire complètement la chasse et 71% complètement la chasse et 71%. La réforme est jugée insuffi-sante par ceux qui ont pris la relève des Prolétaires en uni-forme. Ils ne cherchent plus à organiser un mouvement national, mais à développer des llots de « résistance » dans chaque ca-serne. Cependant, la réduction de la durée du service militaire, qui plètement la chasse et 71% sont favorables à une réglementation plus sévère du droit de grève. Antre surprise de taille : plus de la moitié des Italiens — qu'on douze mois dans les trois armes, croyait et qui se croyaient insoun'encourage guère cette contesclants et étranglés par la crise elants et étranglés par la crise économique — avouent qu'ils épargnent chaque mois de l'argent. Pour parier de choses plus frivoles, qui aurait supposé, dans ce pays où les policiers euxmêmes sont tirés à quatre épingles, que l'habiliement était considéré de manière purement pratique et utilitaire par une écrasante majorité de la population? Les soldats passent, les offi-ciers demeurent. C'est le cahler de doléances de ces derniers qui semble surtout retenir l'atten-tion des autorités militaires. Les spécielistes se préoccupent de la réduction du budget et de la part réduction de budget et de la part trop grande consacrée aux dépen-ses de fonctionnement. Quant aux milieux politiques et à la presse, ils ont les yeux fixés sur la réorganisation des services se-creta. Seul, semble-t-il, le juge Alibrandi s'intéresse en ce mo-ment aux « états d'âme » des lation?

La familie reste la familie contrairement à ce qu'aurait pu laisser croire à des observateurs superficiels, le référendum sur le divorce. « Son unité doit être défendne en toutes circonstances » (86 % l. L'honneur de la familie est plus important que les droits et les intérêts de ses différents membres (57 %).

A noter cependant un fort cli-A noter cependant un fort cu-vage entre les génerations. C'est l'âge — bien plus que l'origine géographique, pourtant ai impor-tante ici, ou le niveau de res-sources — qui sépare les Italiens. sources — qui separe les Italiens. Les jeunes sont moins socialistes qu'individualistes, montre l'en-quéte : chez eux, la permissivité l'emporte largement sur le désir de participation sociale. Et encore, ne les a-t-on interrogés qu'à par-tir de dix-buit ans tir de dix-huit ans.

Est-ce vraiment nouveau? On manque d'éléments de comparalson avec le passé L'auteur de l'enquête est le premier à le regretter, avant de donner sa conclusion : « Un peuple charge de problèmes et de controlletiers. de problèmes el de contradictions mais vivant, beaucoup plus vivant mais vivant, beaucoup plus vivant que dans les outres pays euroens. C'est aussi le sentiment de beaucoup d'étrangers qui vivent

ROBERT SOLÉ.

(PUBLICITE) " L'ARABE PAR LA RADIO B.P. 325-LE CAIRE REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

APPRENEZ L'ARABE PAR LA RADIO

La radiodifusion de la République Arabe d'Egypte diffusera des leçons de langue arabe, à partir du 5 mars 1978 dans son programme français à destination de l'Europe Ceutrale.

Si vous vous intéressez à la langue arabe, vous pouvez obtenir — sans eugagement de votre part — le série de livres de «L'ARABE PAR LA RADIO», livres qui vous aiderout à bien eulvre les leçons diffusées, et cela eu vous adressant à :

L'ARABE PAR LA RADIO B.P. 325 - LE CAIRE REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

N.B. - Prière de citer votre nom, votre adresse et votre projession

Le chancelier Helmu! Schmidt et M. Giulo Andreotts. président du Consell tialien, se rencotnreront à Verone le 1º décembre. Primitivement fixe au mois d'août, cet entretlen avait été reporté à la suite de l'évasion de l'hôpital militaire de Rome du criminel de guerre Herbert Kappler. — (A.F.P.)

#### Irlande du Nord

# un gouvernement stable et durable de la province»

Correspondance

Belfast. — Après une semaine de discussions préliminaires sur la restauration, en Ulster, du gouvernement provincial supprimé lors de la dissolution, en 1974, du Parlement de Belfast, le secré-taire d'Etat britannique, M. Roy Mason, vient d'adresser une lettre ouverte à chacun des quatre principeux partis de la pro-

Il y précise que les intentions de gouvernement de Londres restent inchangées : établissement, d'un système législatif ca-pable d'instaurer un gouverne-ment stable et durable de la

M. Mason precise que cet ob-A partir de 1976, on n'entendit pratiquement plus parier des Prolétalres en uniforme, la contestation étant incarnée par un groupe plus classique, de type jectif pourrait plus facilement être atteint par un système inté-rimaire qui permettrait une large participation locale. Son plan se résume en cinq points :

Election d'une Assemblée locale à la représentation propor-tionnelle :

 Cette Assemblée aurait un rôle consultatif et des respon-sabilités limitées; 3) Elle serait temporaire et mé-nerait, ultérieurement, à une dé-volution de pouvoirs plus com-

4) Bien que temporaire, ce système devra protéger les intérets de la minorité (catholique) ; 5) Il ne doit pas être un simple

administration saine de la pro-M. Mason a invité chacun des quatre principaux partis politi-ques à poursuivre les conversa-tions avec lui en détail Aucune des quatre formations n'a encore répondu officiellement aux propositions du représentant de Londres, mais leurs positions sont connues.

Le parti unioniste démocrate

du pasteur Paisiey, dans la ligne des loyalistes « durs », reprendra sans doute les pourparlers avec M. Mason, mais on s'attend qu'il les rompe lorsque le secrétaire d'Etat refusera d'accepter le système de vote à la majorité simple que le pasteur préconise pour la nouvelle Assemblée, de façon à sanvegarder la suprématie protestante. Le Parti de l'alliance, représentant des classes moyennes des deux communantés, est d'ac-cord pour tenter de mettre sur pied une Assemblée dotée de pou-voirs limités. Les catholiques modérés du S.D.L.P. (travallliste social-démocrate), comme les prosocial-deinterate, comme les pro-testants modérés du parti-unioniste, suivront la même ligne. Mais comme les dirigeants du SDLP, ont toujours déclaré qu'une Assemblée ne fonctionne-rait réellement que s'il y a partage du pouvoir entre catholiques et

#### Pays-Bas

#### Londres propose un plan destiné à « instaurer L'accord de gouvernement passé entre les libéraux et les chrétiens-démocrates reste fragile

De notre correspondant

Amsterdam. - Le leader des Amsterdam. — Le leader des chrétiens-démocrates, M. Van Agt, et le chef de file des libéraux, M. Wiegel, sont parvenus, mardi 23 novembre. à cooclure un accord de gouvernement de centre-droit dans le temps record de cinq jours, mais les difficultés subsistent.

Après le dernière pupture des

Après la dernière rupture des négociations, il y a deux semaines, entre M. Den Uyl, le premier mi-nistre socialiste sortant, et les chrétiens démocrates, ces derniers se devalent d'essayer de former un gouvernement avec les libéde centre-droit pourrait compter sur une mince majorité de deux sièges an Parlement (17 sur un total de 150), mais le nouvel accord coulève déjà beancoup de critiques dans l'affe gauche chré-tienne-démocrate.

L'accord, tel qu'il se présente actuellement, impliquerait, en effet, un changement important de la politique de premier gou-vernement socialiste qu'alt connu les Pays-Bas. On n'y parle plus de niveler les salaires, et on pré-voit une diminution des prestavoit une diminution des presta-tions sociales. Les projets de ré-forme de la politique foncière, de la politique des investisse-ments, et une éventuelle redistri-bution des profits des entreprises aux travailleurs, ont été attenués ou complètement -rayés du plan élaboré par MM. Van Agt et Wiegel.

protestants, et que les unionistes refusent ce principe, il est probable que M. Mason court à un échec. An moins, dans un premier temps, le S.D.L.P. et les unionistes faisant assant d'intransigeance.

pour le moment — le nonvean gouvernement serait très instable. M. Van Agt, éventuel premier ministre, devrait compter avec une bostilité ouverte des grands syndicats — qui ont déjà qualifie l'accord de « capitaliste » — et une renissance de la polarisaune renaissance de la polarisa-tion politique qui existalt à la fin des années 60, quand les socia-listes étalent dans l'opposition. Les résultats des élections du 25 mai dernier indiquaient clairemeut la volouté de l'électorat d'avoir de nouveau un gouverne-ment dirigé par M. Den Uyl. ment dirigé par M. Den Uyl. Cependant, les maladresses des socialistes dans les pourparlers de ces cinq derniers mois sont certainement pour quelque chose dans leur échec. M. Den Uyl a, dans ce processus, beaucoup perdu de l'auréole qui l'entourait après les élections. Un chrétien-démocrate de sauche scretique, don-

les èlections. Un chrètien-démo-crate de gauche, sceptique, don-nait mercredi 50 % de chances à M. Van Agt pour réussir. Le rôle constitutionnel de la reine, qui consiste à désigner un a informateur a, puis le « forma-teur » du nouveau gouvernement, a, de sa propre volonté, diminné, Le scuprague » en effet feit Le souveraine a, en effet, fait savoir qu'elle ne vent plus avoir à faire un choix personnel du chef du gouvernement. Elle ne veut, a-t-elle expliqué eu lan-gage diplomatique, nommer que a le personnage politique que la majorité du moment lui conseile », aurtout après les reproches de certains libéraux qui l'accusent d'avoir une préfèrence pour un gouvernement de centre-ganche.

MARTIN VAN TRAA.

## APRÈS L'EXTRA

## les démocrates allemands ont e droit de se méfier du te nous déclare M. Manfred Rommel, maire

5022. - M. Manfred Rommel, maire chrédemocrate de Stuttgart, s'est trouve e depuis quelques mois, devant des me. Dans ces circonstances difficiles, il acqui- une image particulièrement libe-Au point qu'il a pu sembler, parfois, en radiction avec ses amis de la C.D.C. jutéres-e se défend d'envisager une carrière que nationale, faisant valoir qu'il a été scipalite de Stuttgert Mals un recent isse de popularité le place au premier des hommes politiques du Bade Wurtem-cet ansien haut fouctinnnnire des tinan-

der derniers
itouble la
R.F.A. on a
see our our our our
self self gert. Hanns-

There From de Stuttgort-makem. Cost Gusse dans 297108 Gus rient G'ette in-

- E me fruit par se livrer a

12 h twohise : Studigart est

a made pair a un local spe-agar a prima dos terroristes.

whether impose in cer-manne de predictions poli-es is de mesures échap-

mailiple biaire que je suis.

mydère douloureux

dire n'importe quoi sur un sement contre lequel je importe entendu personne n'importe entendu personne n'impe seule accusation pré-

des trois terroristes dans les cimellères de Stuttgort.

decrion a soulere, comme si précisible, une certaine

ei scanaeleux

at W Fine Crossant

de Stuttgort-

And or how the

ces, file du maréchat si l'an taxiste un peu ministeriel qui l'inte Les Stuttenter numéro du mercredi daunt si M. Bommel se faire, comme ? Devena fan des moins de quarante République lédérale. rise dans quelle m's les contraintes de la

Present

mat di Comme

COMPANY.

LIMITER.

Detine .

de laux

Constitute and

THERM

diam'r.

Consection.

proc was

Sandfire

semblalent compatible De notre envoye-special

- Ce mécontentement mast no- san le tamment manifesté dans le cour- mil.

ner que j'ai reçu et à Travers ceriainer discussions animées que j'ai eurs avec fel cu tel de mes amis politiques. Mais et ria pas dure, et le vous assure que la paix reçue de novvesu, comme il convient, dans le currentere de Stuttgart.

e Javais pris cette décision en entendant le pere de Gudrun Enstlin et la mère d'Andreas Baader entette le souhait que ieur culants soient injunée ensemble à Stattart. Je soulais, d'autre part, qu'une fos les for-mailte terminées, l'enterement prisse avoir lieu espidement affet que la page soi; tournée Quoi qu'on pense du ferid du problème, in mort met un terme aux

#### De fortes presomptions contre He Croixcant

abbettere is deframatiser L'extradition de M. Crou-BETTE FOR CONTROL II y a ment ton. I state this control of Authority of the entoure sent tous seinfait-elle? - Je vous direk d'abord, qu'elle De vous untel d'abord qu'elle n'a pas à me fattataire ou mon i elle est l'application d'une décir-sion revoltement prise par la justice française, elle-moure re-cultiframent saute par la resolute de mon part parts en examenbe a moment ou Eng Statement etart neterquest in de trus metres apprecand: du domier liente the appreciated du domier lines in le ferre de cuerter que la décusion d'experte filaux Croinsant, me saitafait picinement comme elle tatte fait l'immense majorité de mes concitoyens. Les présomptions pesant contre les sent très fortes de la défense rosse saurés mais reux qui de servent. Pe is rentrati dans ma tille. Es un int. reul, pour ren-sacrés, mais reux qui de servent de leur statut d'avocat pour violer la loi et passer de la défense Mai un mysière. Un mysière de l'ampsière y de suite une invraisemjudiciaire des accusés à l'aide active à des assustins - le pense que ce mot ne sera anjourd'hai contesté par personne - renon-cent, bien évidenment, à se prémre:::07 d'ordres, de

me moession d'ordres, de descrites peut appet Ensuite, on a beaucoup de la fortire par l'isoleat le la belliude scandase etc. Il l'à eu toute une page a re sujet. Jean-Paul de détention à Stantpart. Or, but appeler que les condite détention à Stantmheim l'aus doute les plus favoraisons succordées dans ce die surtout si l'on songe aux l'ades condamnations. Ce qui les la privation de liberté, les une son Mais on ne peut et miniorte quoi sur un essentier. valoir de leur immunité. o C'est maintenant à la justice allemande de dire d' Klans Croissant est companie de ce dont on l'accuse Rile le fera en lui donnant terrat les donnant toutes les garanties de-mocratiques auxquelles il a droit. Elle le fera aussi, le n'en donte pas, en tenant compte des implications judiciaires de la décision

(1) Rappetons qu'en souscrivini à in premère des demandes d'extraoltinn formulées par le justère questallemande, la chembre d'accusation a, d'avance, limité, en veriu d'una convention judiciaire france-allemande, les poursuites qui postrous être exercées en EPA. Contra d'execusation sur lequel se fondait sa première demande C'est-à-dire la constitution d'un réseau d'information êntra les terroristes incuspés (le Mende d'ul 8 novembre). Ce delle, la Klaus Croissant, s'il en est monde et mois à cinq ans de prison.

## PROCHE-ORIENT

#### Damas et Amman s'inquiètent des dissensions au sein du monde grabe

Tandis que le premier ministre d'ançais M. Raymond Barre s'commence à Damas une visite cofficielle de trois jours, le ministre syrien des affaires gétrangères, M. Abdel Halim Khaddam s'apprête à partir pour Moscou. L'annonce de ce voyage à été faite le 25 novembre par le ministre. tre syrien de l'information, M. Ahmed Iskandar Ahmed, Il a indiqué que la visite à Moscou du chef de la diplomatie syrienne (dont ni la date ni la durée n'ont été précisées), s'inscrivait dans le cadre de « consultation entre les deux pays au sujet de la situation au Proche-Orient et du dévelop-pement des relations bilatérales s. M. Iskandar Ahmed a déclaré, d'autre part, qu'il était « mutile » de réunir à l'heure actuelle la conférence de Grence struct des pa de réunir à l'heure actuelle la conférence de Genève étant donné a que la visite en Israël du président Sadate u suscité de graves discussions au sein du monde arabe ». Le ministre a également affirmé sans ambages que la Syrie s'employait « à isoler Sadate qui doit assumer la responsabilité de son crime, mais non l'Egypte. La Syrie cherche, a-t-ll dit, u mettre sur pied na front de résislance arabe qui soit en mesure d'enrayer les graves répercussions du voyage

(1) Les etructures de la défense nationale restant déterminées par la loi d'organisation de 1940, inspirée par les nécessités de l'état de guerre. L'évolution depuis trents ans a été très progressive, à travers de nouveaux réglements ou des décretains, mais n'a fait l'objet d'aucun texte d'ensemble. les graves répercussions du voyage de Sadate en terre occupée et de s'opposer nux forces d'occupa-Vendredi, M. Khaddam avajt reçu à Damas M. Yasser Arafat, président de l'OLP. Selon des sources officielles, l'entretien a parté e sur la situation au Proche-Orient à la suite de la visite en Grande-Bretagne Israel du président Sodate oinsi Mme VALERY GISCARD que sur les répercussions néga-

> A AMMAN, la radio forda-nienne, évoquant, vendredi, la visite de président Sadate en Israël a mis en garde contre la edivision des Arabes en deux camps ». Elle a souligné l'importance et l'urgence de l'union des dirigeants arabes an plus haut niveau et affirmé : « Ce qui o eu lieu à Jérusalem et ce qui se passe actuellement dans le monde arabe ne peuvent servir la cause arabe. Le commentateur a invité particu Le commentateur a invité particu-llérement les pays du « champ de bataille » (Egypte, Syrie, Jorda-nle), à « faire face à la situation ovec courage ». Le chroniqueur a fait preuve de modération en concluant : « Nous aurions souhaité que cette mirite » les les lies que cette virite n'ait pas en lieu du moins pas sous cette forme. Cependant, 2-t-il ajouté, l'Egypte n'a pas da prendre la décision à la legère, mais en considérant les circonstances prévalant en Egypie, dans les pays arabes et

tives de cette visite sur le plan

de France a publié jeudi 24 no-vembre à Paris un communiqué affirmant qu'elle « condamns avec fermeté la politique résolument anti-israélienne du gouvernement irançais. «L'alignement systé-matique des positions françaises sur les humeurs de l'O.L.P. et de la Syrie contribue à encourager les affrontements entre les pays arabes et Israël. Négliger le dialogue des représentants des peu-ples égyptien et israélien est une erreur politique fondamentale qui n'a d'égale que la cécité politique de l'économiste Raymond Barre »,

■ L'Union des étudiants fuifs

dans le monde... La position exposée par le président Sadale ne comporte nucun abandon des droits arabes bien qu'elle ouvre la porte aux négociations directes

A MOSCOU, un brei commn-Dublië vendredi à l'issue de la visite de vingt-quatre heures accomplie jeudi dans la capitale soviétique par M. Farouk Kaddoumi, cher du département politique de l'O.L.P. Ce commu-niqué réaffirme le soutien de prin-cipe de l'U.R.S.S. aux Palestiniens et déclare : «LURSS. a encore une fois réaffirmé sa position de principe à l'égord des droits du

peuple arabe de Palestine, y compris l'autodétermination et la création d'un Etat. Les consultotions, affirme encore le communiqué, continuent entre les deux parties, qui, ont échange des opt-nions et ont exprimé leurs conver-gences de vues sur les questions de l'actualité internationale. Elles ont exprime l'espoir que seront déployés tous les efforts dans l'orène internationale pour renforcer les positions des poys arabes contre tout nouveau complot de l'impérialisme et du sionisme au détriment de la solidarité des pays arabes contre l'agression israe

#### AUX NATIONS UNIES

#### L'Assemblée générale demande que l'O.L.P. soit représentée à Genève

De notre correspondant

générale des Nations unies a adopté le 25 novembre par 102 voix contre 4 (dont les Etats-Unis et le Canada) et 29 abstentions (dont les neuf pays de la Communauté européenne) un projet de résolution à neu prise de résolution à neu prise des la Communauté européenne) un projet de résolution à neu prise des la communauté européenne la communauté européenne la projet de résolution à neu prise des la communité de résolution à neu prise des la communité de la com de resolution à peu pres identique à celui de l'année passée — li condamne la poursuite de l'oc-cupation par Israël des territoires arabes en violation de la Charte z. araces en violation de la Charte n. Il « réaffirme qu'une pair juste et durable au Moyen-Orient, dans le cadre de laquelle tous les poys et tous les peuples puissent vière dans la sécurité à l'intérieur de frontières sures et reconnues, ne peut être réalisée que si Israël se retire de tous les territoires arabes occupés depuis 1967 et que le peuple palestinien puisse four de peuple palestinien puisse fouir de ses droits nationaux tnaliéna-bles ». Il a demande à nouveau la convocation de la conférence de Genève avec la participation sur un pied d'épolité de toutes les parties intéressées, y compris

Les orateurs arabes qui sont intervenus avant le vote n'ont pas pris à partie le président Sadate dont l'initiative figurait, certes, à l'arrière-plan des débats mais pas dans le texte des discours. Visiblement les délégnés arabes, agissant sur instructions de leurs gouvernements, paraissaient soucleux de ne pas étaler une nouvelle fois leurs divisions. M. Bousyad Agbs, représentant l'Algérie a estimé que « seule une approche globale pourra résoudre un problème dont les éléments sont intémement liés ». Il a rappelé que « personne n'est mandaté pelé que « personne n'est mandaté pour parler au nom du monde arabe ou pour hypothéquer l'aoe-

e les Nations unles demeurent le cadre le plus indiqué pour discu-ter du problème du Moyen-Orient ».

nir du peuple pulestinien s. M. Mohammed Al Sahhaf, délégué de l'Irak, s'est opposé « à toute tentative visont à affaiblir le rôle de l'ONU » et a estimé que

M. Oleg Troyanovsky représen-tant permanent de l'U.R.S.s., n'a pas mentionné expressément 'a visite du président Sadate à Jéru-

New-York — A l'Issue du débat salem, mais a exprimé «l'opposi-sur le Moyen-Orient, l'Assemblée tion de l'U.R.S.S. n des arroncetion de l'URSS. à des arronce-ments partiels conclus ent-a certaines portles intéressées au mépris d'un règlement d'ensem-ble ». Il a estimé que la vole :: la paix passalt nécessairement par conférence de Genéve avec la participation de tous les intéres-ses. y compris l'OLP.

Parlant au nom des pays de la C.E.E., M. André Frnemina, an représentant de la Belgique, a déclaré: « Les Neuf ont term à marquer qu'ils sont sensibles à l'initialive du président Sudate... Ils souhaitent que le diulogue sans précédent qui éest noué à cans précédent qui éest noué à Ili souhaitent que le d'ul log u a sans précédent qui s'est noué à Jérusalem ou v re la voie à une négociation glabole conduisant à un règlement juste et durable. » Israël doit reconnaître les droits légitimes du peu ple palestinien, a-t-il ajouté, et la partie arabe doit reconnaître le droit pour Israël de vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues

frontières sûres et recounues. De son côté, M. Chaim Herzog, le délégué permanent d'Israël, a le délégué permanent d'Israël, a lancé un appel aux pays arabes leur demandant « d'obandonner 'a haine el les récriminations ». Il a déclaré qu'un a événement historique » venuit de se produire au Moyent-Orient. « La visite du président Sadate, a-t-ll ajouté, prouve que les populations des deux pays désirent projondément la paix.» Il a téalifirmé « la volonté d'Israël d'ouvrir le dialogue avec charin de ses volsins sur la base des résolutions 242 et 338 ». Il n'a toutelois pas mentionné les Palestoutefois pas mentionné les Pales-tiniens meme dans le contexte de Genève et s'est contenté de dire que lorsque les négociations se dérouleront à Genève ou ailleurs,

déroaleront. à Genève ou ailleurs, « tout sera négociable ».

Le débat, qui avait été marqué à son début par l'éclat syrien, s'est donc achevé dans une atmo-sphère plus modérée et prudente. Les uns se préoccupalent de ne pas faire « dérailler le train » pour Genève, les autres se réservant de le prendre en marche s'il avait des chances d'arriver à bon port. Un chances d'arriver à bon port. Un nouveau débat de l'Assemblée, consacré cette fois à la « question de la Palestine », s'ouvrira lundi 28 novembre.

#### the line course of the person of the course LE DISCOURS DE M. SADATE AU CAIRE (Sutte de la première page.)

» Nous apons obtenu du monde

entier un appni, qui nous auruit demandé autrement des dizaines et des dizaines d'années d'efforts : 5) les dirigeants israétiens ont bien compris que les Arabes n'accepteront fomots lo paix sans la restitution de leurs territoires et l'instauration des droits du peuple palestinien; 6) je n'oi rien change à la situation légale antérieure. Je n'ai rien cédé, molgré certoines opporences. J'ai dit non à la Knesset, même à l'annexion de Jérusalem 7) si je n'ui rien laisse tomber des droits égyptiens, a fortiorl je n'ai rien brade des drofts des autres pays arabes; 8) les forces pro-israéliennes à traoers le monde ont été neutralisées, et certaines d'entre elles relournées en notre foveur. p

Le président égyptien a accusé d'ingratitude ceux qui dans le monde avaient lance « des flèches empoisonnées » contre lui. Répondant à ceux qui l'accusent de capitulation, il s'est écrie avec force : a Je ne m'ogenouilleroi jomais, souf devont Dieu toutpuissant. » M. Sadate a également. priés violemment à partie l'Union soviétique, qui avait condamné son initiative.

Le Caire, enfin, est disposé à recevoir, dès samedi prochain, le secrétaire général de l'ONU, les représentants des deux superpuissances, ainsi que toutes les partles concernées dans le conflit arabo-israélien, y compris Israël, afin de preparer la conférence de Genéve, a déclare en conclusion le président Sadate. Cette invitation a fait l'effet

d'une e bombe » à Jérusalem, et la radio israéllenne a interrompu ses émissions pour annoncer la nouvelle. Aucune réaction officielle n'était enregistrée ce samedl en début d'après-midi, mais les observateurs sont convaineus que les dirigeants Israeliens répondront positivement à ce nouveau geste du président Sadate.

. M. Abdel El Sakbane, haut fonctionnaire iranien et membre d'une des institutions spécialisées de la Ligue arabe — le Conseil de l'unité économique arabe, dont le slège est au Caire. — a été expulsé d'Egypte, a rapporté vendredi 25 novembre l'Agence irakienne d'information. — (A.F.P.)

-(PUBLICITE)-

France, horizon 90... Société "harmonique" ou "sybarite"?

Bernard Cathelat (du CCA) LOUIS WIZNITZER. Les styles devie des Français.

# DORMEZ ANS VOTRE LI N RENTRANT DE LA NEIGE

. Dez tiere en the marke W.District Post-err tions int

functions journals or de H nement. aux agen jectivités du goire du goire autondo, société o Difficion. gart, aut interdicti

ment of jardiniera maieura directeurs res de dé sout fudi faut ni s'e

## APRÈS L'EXTRADITION DE M° KLAUS CROISSANT

## Les démocrates allemands ont payé cher le droit de se méfier du terrorisme

nous déclare M. Manfred Rommel, maire de Stuttgart

Les démocrates alles de la Constitute de la Manfred de Se mé d'accept de la Manfred de Se mé d'accept de la Manfred d'accept de la Manfre

son modèle, puis d'un local spè-cial pour le procès des terroristes, a naturellement imposé un certain nombre de précautions poli-cières, mais ces mesures échappent au simple maire que je suis.

» De même, pour les obsèques de Hanns-Martin Schleyer. C'est vrai qu'il y a eu, ce jour-là un déploiement policier tel que, depuis la guerre, je n'avais pas ville. Mais, d'une manière géoérale, je m'esforce de dédramatiser la situation. Par exemple, il y a quelque temps, je suis allé faire une conférence à Gratz, en Autriche. Là-bas, f'al été entouré frie policiers depuis le moment où presse je suis sorti de l'avion jusqu'à per lui où j'y suis remonté : pour l'ame au de Stuttgart était nécespent au simple maire que je suis.

laire de Stutegart statt neces-de airement quelqu'un de très me-.... in a barer chez mol... the terms. R

#### Un mystère douloureux et scandaleux

1 E 12 11

»A propos de la prison de sammheim, je voudrais ajouter deux choses : d'abord que les conditions un triple suicide demeurent un mystère. Un mystère and the second second meurent un mystère. Un mystère

laleux, que seule une invraisemlaleux, que seule une invraisemlale succession d'ordres, de
ontrordres et de désordres peut
xpliquer. Ensuite, on a beauconp
larié de « torture par l'isoiement », de « solitude scandaeuse », etc. Il y a en toute une
tampagne à ce sujet. Jean-Paul
larire est venn à Stuttgart. Or,
i faut rappeler que les candilons de détention à Stammheim
ont sans doute les plus fevoraules jamais accordées dans ce les jamais accordées dans ce lomaine, surtout si l'on songe aux potifs des condempations otils des condamnations. Ce qui st très dur, c'est, d'une manière énérale, la privation de liberté. s prison en soi. Mais on ne peut aisser dire n'importe quoi sur un tablissement contre lequel je tablissement contre lequel je
'ai jamais entendu personne
orter une seule accusation préise et fondée.

 Vous avez autorisé l'inhumaion des trois terroristes dans
un des cimetières de Stuligari.

Activities configurations de l'inhumaion des cimetières de Stuligari.

Activities configurations de l'inhumaion des configurations de l'inhumaion des configurations de l'inhumaion des l'inhumaion des l'inhumaion des trois terroristes dans l'inhumaion des trois terroristes de Stuligart.

Inhumaion des trois de l'inhumaion Cette décision a souleve, comme était prévisible, une certaine

ces, fils du maréchal Rommel, avane d'ailleurs, si l'un insiste un pen, que c'est ce département ministériel qui l'intéresserait le plus à Bonn. Les «Stuttgarter Nachrichten», dans leur numéro du mercredi 23 novembre, se deman-

daient si M. Rommel n'était pas en train de se faire, comme l'ancien chanceller Willy Brandt, tel que le voit (ou l'espèrel l'étranger,

Devenu l'un des hommes politiques de moins de quarante ans les plus en vue en République fédérale. M. Rommel nous a pré-cisé dans quelle mesure et sous quelle forme les contraintes de la lutte anti-terroriste lui semblaient compatibles avec les options libérales dont il se réclame.

De notre envoyé spécial

 Ce mécontentement s'est notamment manifesté dans le cour-rier que j'ai reçu et à travers certaloes discussions animées que j'al eues avec tel ou tel de mes amis politiques. Mais il n'a pas duré, et je vous assure que la paix règne de nouveau, comme il convient, dans le cimetière de

n J'avais pris cette décision en entendant le père de Gudrun Enssim et la mère d'Andreas Baader émettre le souhait que leur enfants solent inhumés enleur eniants solent innumes en-semble à Stuttgart. Je voulais, d'autre part, qu'une fois les for-malité terminées, l'exterrement puisse avoir lieu rapidement afin que la page soit tournée. Quoi qu'on pense du fond dn problème, la mort met un terme aux conflits.

#### De fortes présomptions contre Me Croissant - L'extradition de Mª Crois-sant vous satisfait-elle?

- Je vous dirai, d'abord, qu'elle n's pas à me satisfaire ou non : elle est l'application d'une déci-sion régulièrement prise par la justice française, elle-même ré-gulièrement saisie par la justice de mon pays après un examen très approfondi du dossier. Mais sur le fond, je n'al aucune raison de cacher que la décision d'ex-trader Klaus Croissant me satisfait pleinement comme elle satisfait l'immense majorité de mes concitoyens. Les présomptions pesant contre iul sont très for-tes. Les droits de la défense sont sacrés, mais ceux qui se servent de leur statut d'avocat pour vio-ler la loi et passer de la défense judiciaire des accusés à l'aide active à des assassins — je pense que ce mot ne sera aujourd'hui contesté par personne — renon-cent, blen évidenment, à se prèvaloir de leur immunité.

» C'est maintenant à la justice allemande de dire si Klaus Croissant est coupable de ce dont on l'accuse. Elle le fera en ini donnant toutes les garanties dé-mocratiques auxqueiles li a droit. Elle le fera aussi, je n'en doute pas, en tenant compte des impli-cations judiciaires de la décision

(1) Rappeions qu'en souscrivant à le première des demandes d'extradition formulées par la justice ouest-ailemande. la chambre d'accusation e, C'avence, limité, en vertu C'une convention judiciaire franco-allemande, les poureuites qui pourront être exercées en E.P.A. contre M° Kisus Croissant au seul chef d'accusation sur lequel se foudait sa première demande. C'est-à-dire la constitution d'un réseau C'information entre les terroristes inculpés (le Monde du 16 novembre). Ce Oéut, M° Kisus Croissant, s'u en est reconnu coupable, encourt une peine de six mois à cinq ans de prison.

-- Vous bénéficiez en Allema-gne fédérale d'une « image » libé-rale. Ne craignes-vous pas que les mesures de défense ou de prévention adoptées par la Répupresentant adoptes par la Repu-biqua jédérale ne créent un cli-mat de «chasse oux sorcières»? Comment votre libéralisme s'ac-commode-i-il, par exemple, des interdictions professionnelles?

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris (1).

 C'est un problème. Peut-on limiter, même provisoirement, même à l'encontre d'une infime. minorité du pays, l'usage des libertés constitutionnelles au nom de leur désense? Je crois, mal-heureusement, que le comportement des terroristes nous y nblige.
L'Etat ne pent pas accorder, pour l'instant, tous les avantages de la démocratie libérale à ceux dont l'objectif — je ne les calomnie pas, ce sont eux-mêmes qui le proclament — est de retirer à proclament — est de retirer à leurs concitoyens pacifiques le bénéfice de cette démocratic. C'est une question de légitime défense,

» Dans un système démocra-tique où tout le monde a le droit de parler de tout à chaque insde parler de tout à chaque ins-tant et partout, le recours à la violence n'est pas tolérable. Peut-être sommes-nous trauma-tisés, ici, par le précédent hitié-rien. Mais les démocrates alle-mands, eux aussi, out payé très cher le droit d'être méliants à l'égard du terrorisme.

#### Jardiniers...

ou directeurs de théâtre?

» Le problème des interdictions professionnelles n'est pas très différent par nature. Là aussi, la crainte est très vive de voir se réproduire ce qui s'est passé avant 1933, à l'époque où des fonctionnaires national-socialistes jouaient délibérément contre l'Etat pour renseigner l'état-major de Hitler et préparer son avènement. On demande aujourd'hui aux agents de l'Etat ou des colaux agents de l'Etat ou des col-jectivités locales d'avoir une bonne npinion de la démocratie, c'est tout. Cela n'implique pas pour eux d'adhérer à la politique da gouvernement ni même, blen entendu, à la forme de notre société ou de notre économie. s Sur quatorze mille agents municipaux de la ville de Stutt-

municipaux de la ville de Stuttgart, aucun n'a fait l'nbjet d'une
interdiction professionnelle. J'ai
toujours personnellement défendu
le droit des fonctionnaires locaux,
communistes ou gauchistes, à
exercer pieinement leur emploi au
même titre que les autres. Pas
seulement comme guichetiers ou
le reliefe partie part comme alle seulement comme guicosiers ou jardiniers, mais aussi comme ani-mateurs de jeunes, artistes ou directeurs de théâtre. Les mesu-res de défense de la République sont indispensables, mais il ne faut ni s'en réjouir ni en abuser. » Propos recueillis por BERNARD BRIGOULEIX.

## Il y a eu pression de certains avocats sur les juges

affirme M. Peyrefitte à l'Assemblée nationale

M. Pierre Juquin, dépoté com-muniste de l'Essonne, a évoqué une nouvelle fois, vendredi matin une nouvelle fols, vendredi matin-25 novembre, à l'Assemblée natio-naie. l'extradition de l'avocat ellemend Klaus Croissant (le Monde du 25 novembre). Il a réalfirmé que dans cette affaire le gouvernement avait viole les principe du droit français.

M. Peyrelitte, garde des sceaux, a estimé a peu convaincante » l'intervention du député. A son avis, c'est a une conire-vérité que de dire que les décisions prises ne sont pas conformes au droit ». Il a insisté sur l'effet non sus-ponsif des requêtes au Consell d'Etat et niservé qu'en la matière la chambre d'accusation statua sans recours. Il a estimé normal que « deux paus voisins, amis et alliés cient, non pas des contacts mystérieux, mais des contacts réguliers ».

Tout en réaffirmant qu'en la circonstance a aucune pression n'avait été exercée sur le gouvernement français, qui de son côté n'en avait exercé aucune sur la n'en avait exercé aucune sur la chambre d'accusation », il a déclaré : « La France a respecté et respendera le droit d'assie tant que ce gouvernement sera en jonction ; pour plus tard, quand vous serez au gouvernement, puisqus vous préparez un programme de gouvernement, je me garde bien de prendre des engagements. » Reprenant la parole, le député

communiste a estimé que le plai-doyer du ministre de la justice doyer du ministre de la justice a ne convaincrait a u e un défenseur des droits de l'homme et de l'indépendance nationales. Il a dénoncé les déclarations fait es par M. Peyretitte avant la décision de la chambre d'accusation, les comparant à « celles que le garde des sceaux de Pétain tenait aux magistrais de la Cour spéciales (N.D.L.R. — En réalité, les sections spéciales). Il a dénoncé le « duscours politique » prononcé par le procureur général. Puis il a reproché au ministre d'avoir ignoré la jurisprudence récente du Conseil d'Etat, avant de demander : « Que se passerode demander: a Que se passera-t-il si ce dernier ainule la déci-sion? La R.F.A. restituera-t-elle M Croissant i » Quant au dos-sler sur l'avocat, il est, a-t-li estimé, «presque vide».

Estime, «presque viac».

Il a ajouté: «En fait vous vous alignez sur le nouveau droit ouest-aliemand qui viole les droits de la déjense et vous vous êtes porté ici même garant d'un pays qui vient de créer un nouveau délit : le delit de déjense politique, d'un pays qui viole les droits de l'homme, qui appelle à la délation et menace les droits des citoyens, » « Vollà, a-t-li conscitoyens, » « Vollà, a-t-il cons-taté, la politique que vous avez déjendue. » Après avoir demandé si la convention franco-alle-mande d'extradition avait été appliquée à un seul criminel nazi. M. Juquin a concla : « Vous avez écrit un livre sur « le mal français ». Le véritable mul, c'est nn tre politique réactionnaire, autoritaire, versaillaise. »

M. Peyrefitte a repris la parole et a déclaré: « En 1968, M. Ju-quin, vous vous êtes fait l'avocat des barricades; aujourd'hui vous pous faites l'avocat du terrorisme international. » Le ministre a nié mismutonal. » Le ministre a nie avoir fait pression sur la justice, mais simplement avoir affirmé que « face au défi du terrorisms international il fallait réagir avec des méthodes nouvelles ». « A menace exceptionnelle, réponse exceptionnelle » a.t.il atonté en exceptionnelle », a-t-il ajonté en justifiant l'intervention du procureur general.

d'Etat alt organisé une perma-nence le soir où la décision de la Cour de cassation a été rendue afin de recevoir un éventuel re-cours. Il a précisé à ce sujet : « Etatent en effet présents ce soir-la des avocats au Conseil d'Etat appartenant à votre for-mation. Un certain numbre mation. Un certain nombre d'avocats au Conseil d'Etat sont d'avocats au Conseil d'Etat sont d'extrême gauche, ce qui est par-fattement leur droit, mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ce qu'ils ne devaient pas faire, c'est de faire pression sur les magis-trais en organisant des manifes-tations indécentes et scandaleu-ses. It n'y a jamais eu de pression du gouvernement sur les juges,

Evoquant le cas de crimineis nazis, M. Peyrefitte a déclaré :

« Vous faites un amaigame, car
on n'extrade pas ses nationaux.
La convention franco-allemande
ne s'appliquait en aucun cas aux ne s'appliquent en aucun cus unit criminels de guerre qui en étaient même exclus. » Pour conclure, M. Peyrefitte a relevé que dans cette querelle il y avait « beaucoup d'ignorance et beaucoup de passion ». Aussi a-t-il espèré que ces précisions permettralent « au moins » d'écarter l'ignorance.

PATRICK FRANCÈS.

#### CORRESPONDANCE

De nombreux lecteurs nous ont écrit après l'extradition de l'avocat ouest-allemand Klaus Croissant. La grande majorité d'entre eux, de tous ages et d'opinions politiques diverses, désapprouvaient vivement cette mesure et la façon dont elle avait été exécutée. La lettre ci-dessous, de M. J. Addo, est significative de la « honte » que manifestent la plupart de ces lettres. D'autres correspondants, au contraire, comme M. Paul Aubert, estiment justifiée la politique suivie par le gouvernement.

#### Honte

résister an vainqueur du jour, c'est curieusement le même, le pouvoir n'a même pas essayé de se retrancher derrière le pourvoi en Conseil d'Etat. Quelle servi-lité! Quelle indignité! L' « occu-

craignent jusqu'aux paroles dans non pius que des « socialistes » le prétoire ?

L'honneur de l'ordre des avode les juger.

cats et de la France, ce ne sont pas ceux qui ont autrefois prêté

Jai honte pour mon pays. Le 27 août 1941, des magistrats indigne. et làches, exécutant les ordres du pouvoir, envoyaient à la guillotine, délà préparée avant l'audience, les patriotes désignés par les hauts magistrats. Le pouvoir soumis à l'occupant précédait même ses désirs.

Jai honte pour mon pays. Le le serment et —i, slégeant aujourgent d'hui au Parlement, sont restés assi et muets. L'honneur de l'ordre, ce -ogt Malesherbes revenant les ribunal révolutionnaire; Georges Pitard, avocat du Secours populaire et des patriotes fusillés par les naries; Python, emprisonné par les memes; Isorni venant défendre le sinistre vieillard face au procureur qui réclamait délà prêt avant l'audience. Pour résister an vainqueur du jour, prêté serment; Boumendjel, dénant défendre le sinistre vieillard face au procureur qui réclamait la tête de celui auquel il avait prêté serment : Boumendjel, dé-fenestré : Poppie, polgnardé, et tous ceux qui défendirent les F.L.N. et ceux qui défendirent les O.A.S., et tant d'autres...

Devrais-je ajouter, pour assurer de la sincérité de mon indigna-tion et de ma liberté, que, commandant de bord dans l'avialité! que pant s prévenu de l'execution de l'arrêt avant le peuple francais (...)

« L'assistance à un acousé »
considérée comme un délit, sontceux qui ont assassiné sans scruils si peu surs de leur conp qu'ils pules notre camarade Schumann,
non pius que des « socialistes » JACQUES ADDA (Evry).

#### En démocratie... Il faudrait s'entendre sur le sens da droit d'asile pour réfu-

En democratie, la loi est En démocratie, la loi est l'expression de la volonté de la majorité des citoyens, et tous sont tenus de lui obéir. Mals il est évident qu'une loi ne satisfait jamais tout le monde, et il existe toujours des opposants. Or, en d'ocratie, toute latitude leur est donnée pour se manifester par la parole, l'écrit, la presse, la radio, la télévision, voire les a manifs a avec pancartes et slogans, par ia télévision, voire les « manifs » avec pancartes et slogans, par leurs élus au Parlement et par leur bulletin de vote, qui leur permet, s'ils obtiennent la majorité, de changer la loi. En démocratie, tout combat l'idées est non sculement licite mais bénéfique, donc souhaitable.

Mais, en contrepartie, très logiquement, toute violence physique doit être strictement interdite, depuis le bris de vitrines an cours des « manifs » jusqu'à l'assassinat dit politique en passant par les divers attentats, chantages et pribes d'otages. En démocratie, aucun gouvernement ne peut se permettre d'inquiéter,

ne peut se permettre d'inquiéter, de poursuivre, d'emprisonner un Pour le garde des sceaux, il est opposant non viole i, mais il a « archi-jour » que le Conseil le devoir de châtier inexorable-

ment celui qui emploie la vio-lence à des fins politiques. Si un criminel de droit commun peut parfois bénéficler de circonstan-ces atténuantes, le criminel dit politique ressortissant d'un pays démocratique, jamais et il doit être jugé par ses compatriotes : le terme politique invoque pour justifier un crime ne peut constituer, en démocratie, qu'une cir-constance aggravante. Il ne san-rait donc être question de droit d'asile pour des criminels dits politiques ressortissants de pays politiques ressortissants de pays démocratiques. Naturellement, il en va autrement quand il s'agit de ressortissants d'un pays où la liberté d'expre-sion n'existe pas et où les opposants risquent la prison on la mort. Il est naturel qu'ils cherchent refuge ailleurs et que la France leur accorde le cipit d'essile. Ce n'est pas le cas et que la France leur accorde le droit d'asile. Ce n'est pas le cas de Croissani. Cet avocat est fortement soupçonné d'avoir largement outrepassé droits de la défense et de s'être rendu en quelque sorte complice de la bande à Baader. Il na nous appartient pas de le juger, mais nous n'avons pas le droit d'empênous pas le droits de la description de la droit d'empênous pas le droit d'empênous pas le droit de la delle delle de la delle del nous n'avons pas le droit d'empêcher ses compatriotes de le faire. PAUL AUBERT (Mont-de-Marsan).

Savoie-Paris

par les trains de jour. 110 38 | 16 15 Saint-Gervais DORMEZ Sallanches | 10 48 | 16 24 11 05 16 41 Cluses -Paris | 18 23 | 23 29 DANS VOTRE Bourg-St-Maurice| 10 56 | 16 30 Aime-la-Plagne | 11 16 16 48 EN RENTRANT Moutiers-Salins | 11 36 | 17 04 DE LA NEIGE. 18 23 23 29 Paris (1) Circule: - les 25/12, 3 et 4/1: - du 7/1 au 23/4 : les sam. et dim. (sauf le 26/3); - le 27/3. Circule tous les jours. Societé «parmalé Sous réserve de modifications. SNEF REDECOUVREZ LE TRAIN.

Pays-Bas

De notre correspondant

Le leader des avea, M. Van de file des libé.

ibre, à conclure

i se temps record

ere rupture des

a deux semaines, L'ie premier mi-

sertent. et les stes des derniers sayer de former t avec les libe-el souvernement

odiffait compter asjorité de deux sent (77 sur un mais le nauve; éjà héauroup de ,ile gauche chré-

in'il se présente impliquerait, en iment important fu premier gou-

iste qu'ait connu i n'y parle plus aires, et on pre-tion des presta-

s projets de re-

des investisse-

& GES EDISECTION

ont ete attenues

L Tayes du plan E. Fan Azi es

lie gamale des ales groupes du-ges, consensati à

ouvernement passé entre les libér rétiens-démocrates reste fragile

Protest Proat the controlla-Att Tes Bear whene det cothe set water to CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF to dies the same services Colored Ser Ser

mande à Genève

集1点 達 10.7 सम्बन्धाः <u>स्थित</u>ः Andrew The Total on 24 15 1 15 - 11 2

erroller alleria. A direction

Same in the same of the same

A Ward Street A TOMAN TOTAL

Se Contract

· property in the second

F (\$10.76) ### 17 W 12

ng - n product of the 4 2400 PART STATE \*\*\* France horizon -4-50 15 ñ.,

ou "sybarite" En State  $\underset{\boldsymbol{\underline{\underline{\underline{N}}}}{\underline{\underline{\underline{N}}}} = \mathcal{G}_{\boldsymbol{\underline{\underline{N}}}} = \mathcal{G}_{\boldsymbol{\underline{N}}} =$ فيختبث فكمتبب يحق  $\widetilde{\mathcal{A}}_{i,j}(\mathcal{A}_{i,j}) = (-1, -1)$ 78-<sup>96</sup> , res styles de vic des fr Constitution 4 MIGHITESE

#### L'ÉTHIOPIE DÉMENT AVOIR PERDU LE CONTROLE DE HARRAR

L'Ethiopie a démenti, le 25 no-vembre, que la ville fortifiée de Harrar, a 400 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, solt tombée est d'Addis-Abeba, soit tombée aux mains des forces somalies.

""" Horrar n'est en avoune façon menacée », a déclaré un porteparole de l'ambassade d'Ethiopie à Londres, démentant ainsi les rumeurs qui avalent couru, ces derniers jours, à Mogadiscio (le Monde du 25 novembre). Dans la capitale somalienne, les milieux diplomatiques demeurent scendiplomatiques demeurent scep-tiques et soulignent que les infor-mations falsant état de la chute de Harrar étaient vagues et im-

Les programmes de Radio-Harrar, qui émet en galligua continuent en tout cas d'être captés à Nairobi et à Mogadiscio. Bien qu'elles puissent émaner d'un émetteur mobile, ces émissions paraissent confirmer que l'armée éthiopienne controle encore la ville. A Addls-Abeba, des diplomates joints par téléphone pensent d'ailleurs que les troupes éthiopiennes ont réussi à mater un sonlèvement à l'intérieur même de Harrar. Ils ajoutent que um sonièvement à l'intérieur même de Harrar. Ils ajoutent que le Front de libération somali avait réussi à faire pénéirer des armes dans la ville en vue de ce soulèvement, mais que l'armée éthiopienne a repris le contrôle de la situation. L'agence yougo-slave Tanyoug, dans une dépêche datée d'Addis-Abeba, affirme de son côté, en citant des sources bien informèes, que les insurgés somalis ont dû se replier après avoir tenté un nouvel assaut sans avoir tenté un nouvel assaut sans succès contre Harrar, — (Reuter, U.P.I.)

OCÉAN INDIEN

dent Didier Ratsiraka. — (Reuter.)

mixte franco-malgache, qui s'est

reunie du 23 au 25 novembre, le président Didier Ratsiraka, chef de l'Etat, nous déclarait vendredi :

Les nouvenux textes signés sont

que le climat ayant présidé à leur

que le citmat ayant preside a leur mise au point... Le choc psycholo-gique créé dans l'opinion mal-gache par cette reprise du dialo-gue avec Paris est capital... » Les discussions qui ont précédé la signature, vendredi soir, d'une

tions de financement bliatéraux par M. Robert Galley, ministre de la coopération, et Rakotovac-Razakaboala, ministre auprès de la présidence, chargé des finances et din plan, ont été longues. Ce dernier, qui, avec M. Christian-Rémy Richard, ministre des affaires étrangères, conduisait is délégation de son pays, a reconnu, au cours de la conférence de presse finale, le « caractère dere » des nésociations.

des négociations.

Le communiconfirme l'adoption d'un programme de subventions qui sera

gramme de subventions qui sera soumis an prohoain comité directeur du Fonds d'aide et de coopération (FAC). Il s'agit notamment de l'équipement du régiment malgache du génie, de nouveaux programmes de développement de la culture du café et du coton, de la mise en place d'un centre de formation de chercheurs malgaches, de l'étude d'une micro-centrale électrique. Une meilleure orga-

électrique. Une meilleure orga-nisation de la coopération en ma-

misation de la cooperation en ma-tière d'enseignement supérieur et secondaire est également prèvue. Dans le domaine de la santé publique, il a été décidé que la gestion, actuellement française, de l'hôpital Girard-et-Robic, d'Anta-

nanarivo, serait transférée, le 1° janvier 1979, à l'Etat malgache. Créée en 1973, la commission

mixte franco-malgache, qui, en principe, devalt sièger chaque année, s'est réunie cette semaine pour la première fols. Dès mardi,

le quotidien Modagascar Motin, porte-parole officieux du gouver-

nement, titrait en première page :
« Ils nrrivent. » Et le lendemain

le même quotidien écrivait : « Realpolitik bien comprise et ratrouvailles souriantes. »

Madagascar

La presse malgache salue les « retrouvailles

souriantes > entre Antananarivo et Paris M. Robert Galley, ministre de la coopération, a déclaré, ven dredi 25 novembre, à Antananarivo : « Tout n'est pas réglé en ca qui concerne le prohlème des sociétés françaisse nationalisées à Madagascar », malgré des « discussions approfondies » at » una

volonté d'aboutir. • Il avait été, auparavant, reçu par le prési-

De notre envoyé spécial

Antananarivo. - Tirant la lecon France a conservé ici un rôle pré-

#### LE CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

#### Quatre avions français Jaguar ont fait des exercices au-dessus de la Mauritanie

Après l'interruption, la 19 novembre, des conversations à Alger entre M. Chayet et das dirigeants dn Polisario, la France a pris de nouvelles initiatives à propos de Sahara occidental. Le président Giscard d'Estaing a envoyé faudi soir, 24 novembre, par la voia diplomatique, un message personnel au colonel Kadhafi. Ce texte porterait sur le sort des huit Français enlevés en Mauritanie at détenus par le Pnlisario. D'autre part, des avions français

- Jaguar - ont survolé, vandredí, la territoire

Le chef de l'Etat mauritanien, le président Moktar Ould Daddah, s'est entreteuu, veudredi à Marrakech, avec le roi Hassan II. Dans une lettre adressée à M. Kurt Waldhaim, la ministre marocain des affaires étrangères, M. Boncetta a, quant à lui, « attiré l'attention de la communauté internationale sur les graves consé-quences qui pourraient résulter de la poursuite des agressions de l'Algérie contre ses voisins.

#### Une démonstration limitée?

Quatre avione françaia d'appul tactique Jaguar ont effectué, vendredi 25 novembre, des vois d'entraînement au-dessus de le Meuritanle (nos dernières éditions du 26 novembra), lis onl fait une escale eur l'aéroport da Nouakchott et ont procédé à des « exercices de guerre électroniques - en établiseant des liaisons radio avec les epécialistes français des transmisalons, envoyéa ces damières semeines dans différentes villes de Meuritanie, et nolemment à Zoué-

Lea Jaguar avaient quitté la France vendred matin pour gegner Dakar. ila avaleni accompli ce vol d'une traite, grace au ravitalliement en vol effectué par un avion citema KC 135. Ils vont participar é des exercices combinés franco-gabonale, qui doivent débuter dans le nuit de dimanche à lundi et se poursulvre

dominant dans les trois domaine

de l'assistance technique, de l'aide

financière et du commerce exté

Cinq cents coopérants franca

cinq cents cooperants français environ travaillent actuellement à Madagascar. En dépit d'une incontestable défiation, le volume de l'aide publique française atteignait en 1976 1 milliard de francs malgaches Enfin, la France reste le premier client et le premier fournisseur de Madagneseur de l'addence de l'actuelle de l'actuelle

mier fournisseur de Madagascar, absorbant le tiers des exportations

et subvenant au tiers des impor-tations totales. Les dirigeauts socialistes mai-

gaches approuvent les efforts déployés par M. Giscard d'Estaing

deployes par M. Giscard d'astaing pour relancer le dialogue Nordsud, tandis qu'ils paraissent résolus à faire table rase des malentendus qui, par le passé, ont terni très souvent les rapports avec la France. Reste à savoir quelles garanties précises les dirigeants malgaches entendent donner aux investisseurs éventuels et quelles

investisseurs éventuels et quelles compensations ils sont prets à accorder aux intérêts français

400 000 familles

nale, inattendue.

interrogées. Plus de 40 Tables

PHILIPPE DECRAENE.

UNE AUTRE IDÉE DES FRANÇAIS

0 40

**Editions Albin Michel** 

Rondes organisées dans 38 villes par les Caisses

d'Epargne "Ecureuil". Une recherche sans prè-

cedent pour écouter la France profonde. Très

souvent une France surprenante, neuve, origi-

24 novembre). Sur la route de Librevilla, ils ee poseront à Abidjan et à Lomé. Deux eviona Transall et un Noratlas cont également engagés dans ces manœuvres.

Alors qua les négociations avec la Front Polisario sur la libération des huil Français enlevés an Mauritanie peralesent dans l'impasse, après le départ de M. Claude Chayet d'Alger et la refue du gouvernement da Novakchott da communiquer à la Croix-Rouge internetionale le liste des prisonniers eshraouis qu'il détient, le démonstration limitée, effectuée par les Jaguar ou-dessue notamment de Novadhibou et de Zouérate, démontre que Peris n'entend pas renoncer à ses objectifs, qui cont la mise en liberté des otages - détenue par la Polisario al la sécurité des ressortissents français travaillant en Meuritanie.

Il semble da plus en plus évident qu'una éventuella intervention mili-taire française, el alle était décidée. passerait par le mise en piece de moyens eériens, qui font cruellement défaut à Rabet et é Nouakchott. Les moyens da transmission installés ces demiars temps é Dakar at en différents points du territoire meuritanien, notamment le long de le vole ferrée Zouérate - Novadhibou, confirment cette orientation.

Il est de fait que le mise en ceuvre de moyens aériens importants cerait da natura à gêner consi dérablement le Polisario, avantagé actuellement par ea mobilité. La France éviterait ainsi les Inconvenients d'un engagement au soi tout en prenant néanmoins la risque de perdre quelques appareits — et quelques pilotes, — le Poliserio dis-posani de fusées Sam qui ont fail laurs prauves contre les F-5 marocains. Est-on disposé à se lancer dans une escalade aussi dangereuse? La question est maintenan de sevoir ai les Jaguar engagés dens les mnœuvres tranco-gabonal-ses regagnaront la France à l'Isauo da ces exercices ou a'lle restaron basés à Dakar.

L'annonce faite vendredi à Alger

par la direction du Polisario de la libération prochaine des trois pêchaure espagnois anievés sur un chalutier au larga des côles du Sahara occidental, n'est pas falla pour améliorer la cilmal entre Alger et Paris. Les autorités françaises constatent ,an affet, la différence de traitement falle entre des ressortissante de pays tous deux étrangers eu confilt. Elles eoulignent que l'Espagne, eignataire de l'accord tri-partite de Medrid, a eu une responsabilité importante dans la facon dont e'est opérés la décolonisation du Sahara occidental, etors que la France a toujours affirmé sa = nes

DANIEL JUNQUA.

#### Rhodésie

#### Deux organisations noires modérées acceptent l'invitation à négocier de M. Smith

L'offre de négociations fondées sur le principe « un homme, une voix » lancée jeudi 34 novembre par M. Smith, premier ministre rhodésien (le Monde du 26 no-vembre) a été, dans l'ensemble. accueillie favorablement par les organisations noires auxquelles elle était adressée.

M. Gabellah, vice-président du Consell national africain (ANC) du Révérend Sithole, a annonc du Réverend Signole, a annonce que ce dernier participerait aux pourpariers avec M. Smith, ajou-tant : « Nous estimons avoir obtenu ce pourquoi nous nous battions. » M. Chirau, dirigeant de l'Organisation de peuple uni du Zimbabwe (ZUPO), mouve-ment modéré qui regroupe des chefs traditionnels, s'est félicité de l'invitation de M. Smith, esti-ment une s le fin du terrorisme de l'invitation de M. Smith, esti-mant que a la fin du terrorisme est en vue, car le combat pour le régime de la majorité n été gagné ». Il a invité « les jeunes maquisards n regogner leurs joyers ». Le troisième mouvement auquel s'est référé M. Smith, le Conseil national africain unifié (UANC) de l'érêque Muzorewa, jusqu'à présent silencieux, pour-rait annoncer une réaction lavo-rable au cours du week-enk. rable au cours du week-enk.

En revanche, les propositions de M. Smith ont été, comme

prévu, rejetées par le Front patriotique, qui rassemble les deux mouvements de guérilla, la ZANU de M. Mugabe et la ZAPU de M. Nkomo. M. Silundika, col-

laborateur de ce dernier, a affirmé, vendredi à Lusaka (Zambie), one M. Smith a cherchait is tromper les musses pour demou-rer au pouvoir plus longtemps s. Il a ajouté : « Nous ne nous batin a goute : « Nous ne nous out-tons pas pour le principe « un homme, une voix », mais pour l'indépendance, dont la seule garantie est l'intensification de la lutte armée. » · A DAR-ES-SALAAM, un

porte-parole du gouvernement de Tanzanie (l'un des cinq pays de la « ligne de front») a rejeté tout règlement excluant le Front patriolique assurant que « ceuz qui flirtent nvec M. Smith » seront considéres « comme des ennemis à part entière ».

 A LONDRES, le scepticisme A LONDRES, le scepticisme semble l'emporter. M. Owen, secrétaire au Foreign Office, u constaté que « la déclaration de M. Smith est très générale ». « Tant que nous ne savons en détail ce que M. Smith n en tête, il est difficile de dire si ces négociations peuvent conduire à un règlement satisfaisant », a dit M. Owen. Il a souligné que d'éventuelles élections devraient « être libres et équitables » et ouvertes à tous les partis, « qu'ils soient actuellement à l'intérieur ou à l'extérieur du pays », afin « d'aboutir à un transfert authentique du pouvoir ».

 A WASHINGTON, M. Young, ambassadeur américain à l'ONU, a estime que la nouvelle initia-tive de M. Smith «ne constituait pas une proposition de réglement » et exprimé la crainte que « l'on assiste à une recrudescence de la

 A PARIS, on observe an Qual d'Orsay que le geste de M. Smith constitue « un pas en noant dans la bonne direction », tout en jugeant prudent d'atten-dre de connaître les conditions exactes de la future négociation. - (A.P.P., Reuter, A.P.)

#### Haute-Volta

● ERRATUM. - Une errenr déformé le sens du quatrième paragraphe de l'article de noire correspondant Pierre Biarnès sur la situation politique en Haute-Volta (le Monde du 26 novembre). La phrase aurait dû être la sui-vante : « Les pariis politiques se regroupent mainignant en deux camps aux contours assez instables et aux programmes très peu dissemblables > (et non < très dissemblables >).

#### **Philippines**

#### ANCIEN CHEF DE L'OPPOSITION

#### M. Benigno Aquino a été condamné à mort

Manille (A.F.P., A.P., Reuter, U.P.I.). — An terme d'un procès qui a duré quinze mois et s'est déroulé dans une enceinte militaire des environs de Manille, le principal adversaire politique du président Marcos, M. Benigno Aquino, incarcèré depuis plusieurs années, a été condamné à mort pour « meurires, subversion et détention illégale d'armes ». Deux autres accusés nnt été condamnés à la même peine par les juges militaires: M. Bernabe Buscayno. militaires: M. Bernabe Buscayno, qui, sous le nom de « commandant Danie », fut nn des cheis de la « Nouvelle Armée populaire » (NAP), organe militaire du particommuniste ciandestin, et le lieutenant Victor Corpus, sonpçonné d'avoir aidé les rebelles communistes.

**ASIE** 

Les uvocats de M. Aquino ont annoncé qu'ils allaient faire appel

## **AMÉRIQUES**

#### Argentine

#### **DEUX JOURNALISTES** INTERROGÉS PENDANT SEPT HEURES POUR AVOIR RENCONTRÉ DES MÉRES DE DISPARUS

Buenos-Aires (A.F.P.). — Denx journalistes, Ai Ortiz, de la Voir de l'Amérique, et Derek Wilson, de la B.B.C., ont été interrogés pendant sept heures par la police argentine, après avoir interviewé des mères de personnes disparues.

Les deux hommes ont été internellés le 24 nosembre dens l'après. pellés le 24 uovembre dans l'après-midi alors qu'ils conversaient avec un groupe d'une soixantaine de mères de disparus réunies, comme chaque jeudi, sur la place de Mal, chaque jeudi, sur la place de Mal, face an palais du gouvernement. Ils ont été tour à tour interrogés par cinq officiers de police, dont trois en civil, qui leur ont notamment demandé leur opiniou sur la altuation politique et économique régnant en Argentine.

Al Ortiz et Derek Wilson ont indiqué que le fait d'euregistrer les voix des mères de disparus, surnommées les « vieilles folles », dans les milleux officiels, porte-

dans les milieux officiels, porterait etteinte au « prestige » de l'Argentine à la veille de la Coupe

de monde de football.

Le 14 octobre dernier, à l'issue d'une manifestation pacifique de parents de disparus sur la place du Congrès, la police avait internu congres, la ponte avait inter-pellé trois cents personnes et etenu dans ses bureaux pendant plusieurs heures, dans des condi-tions semblables, cinq correspou-dants de presse étrangers.

 M. Ariel Conzani, poète et marin prentin, a été enlevé, le 23 novembre, par un groupe d'hommes armés, annouce l'Assoclation des commandants au long cours et des officiers de la marine marchande argentine. marchande argentine.
Ariel Canzani est un poète
réputé dans de nombreux pays.
Il dirige la revue littéraire Cormoran y Dellin, de circulation
internationale, et est l'auteur da

nombreux nuvrages lyriques ains qu'éditeur d'œnvres de poètes argentins et étrangers. — (A.F.P.) M. MICHEL PONIATOWSKI

#### EN VISITE OFFICIELLE AUX CARAĪBES

PORT-OF-SPAIN (AFP.).

M. Michel Poniatowski, envoyé spécial du président de la République française, est arrivé, le 24 novembre dans la soirée, à Port-of-Spain, d'où il repart le dimanche 27 à destination de Saint-Dominique, seconde étape de sa visite aux Carethas. de sa visite aux Caralbes. Il s'est entretenu, le 25 novembre, avec le premier ministre de Trinidad-et-Tobago, M. Eric William, de la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne l'éven-tuelle mise en place par la France et Trinidad d'un institut de science et de technologic, dans le cadre d'un programme de coopé-

Les possibilités d'une coopéra tion dans les secteurs agricole, touristique et bancaire ont été également abordées. M. Michel Poulatowski a souligné que sa tournée avait pour but d'accroître les relations commerciales, techniques at quituralles evec les parents at quituralles evec les parents de les relations de la les relations de les relat niques et culturelles avec les pays des Caralbes. Il a également mis l'accent sur la volonté du gouvernement français de resserrer les liens entre ces pays et les dépar-tements français de la Martinique et de la Guadeloupe

(PUBLICITE)

1968, 1978, 1998... (la logique du changement).

Bernard Cathelat (du CCA) 78-98 Les styles de vie des Français

devant la Cour suprème. « Aucun tribunal civilisé ne peut accepter ln procédure urbitraire utilisée contre M. Aquino », ont-ils dit. [Agé de quarante-quatre ans, préseuté parfois comme le « John Ren-uedy philippine. M. Aquino, secrè-taire du parti libérai (aujourd'hui dissons), était sénateur quand il avait annoncé sou jutention de se présenter contre M. Marcos à une présenter contre M. Marcos a une élection présidentielle. Il fut arrêté en septembre 1972, en lendemain de la proclamation de la loi martiale. En vertu d'un décret pris par M. Marcos en juillet, les personnes

Marcos en fuillet, les personnes condamnées par un tribunal militaire peuvent désonnais faire appel devant la Cour suprême. Au cours de l'été, le président philippin evait pris plusieurs mesures d'arsouplissement de la loi martiale et annencé la libération de certaines catégories de détenus politiques. Il avait aussi prescrit l'attilisation de la forture. La condamnation de l'ancien chef de l'opposition, qui n'était, semble-

de l'opposition, qui n'était, semble-t-ll, jamais sorti des voles légales, ne ve pas dans le sens de la « Ubéralisation « du régime annoncée par M. Marcos. Depuis l'instauration de

## la ioi martiale, cent cinquante per-sounes out été condamnées à mort, mais une seule — un trafiquant de drogue — « été exécutée.) Chine

#### UN JOURNALISTE CANADIEN EST INVITÉ

# A QUITTER LE PAYS

prochair de sont visa it de la compressión de sont visa it de la première fois qu'un correspoudant êtranger en Chine est victime d'une telle mesure, depuis

victime d'une telle mesure, depuis près de dix ans.

Au cours d'un entretien avec une douzaine de correspondants de corr

L'ambassade de Chine, qui ne fournissait pas d'autres raisons à astaté que les abbliants de la demande du quotidien de voir de l'autre prochain par un raisons de l'autre journaliste était acceptée.

M. Ross Munro cestime que la protité de l'autre journaliste était acceptée.

M. Ross Munro cestime que la protité de l'autre journaliste était acceptée.

M. Ross Munro cestime que la protitée de l'autre de la des l'autres de la des l'autres de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l

diffusion mondiale au cours de ces dernières semaines. Le journaliste a indiqué que pendant que cette série était en préparation, il avait été convoque, le 15 septembre, au minis-tère des affaires étrangères où un des spéculo ons et des inventions sur la situation intérieure sons tenir aucun compte des faits ».

● M. Wu Teh, maire de Pêkin, qu'on disalt eu difficulté depuis plusieura mois, a prononcé une allocution lors de l'ouverture de la septième assemblée populaire de la municipalité de la capitale, vendredi 25 novembre. La radio vendredi 25 uovembre. La radio et la presse ont fait état de cette interveution. — (A.F.P.)

#### Pakistan M. BHUTTO

POURRAIT ÊTRE « INÉLIGIBLE.» PENDANT SEPT ANS Islamabad (A.F.P.). - L'ancien

Islamabad (AFP.). — L'ancien of premier dinistre pakistanais, de Zufikar Ali Bhutto, ne pourra of pius jouer de rôle politique de apremier plan avant au moins sept ans, en raison de la promuigation, vendredi 25 novembre, de deux ordonuances dirigées contre lui.

La première rend inéligible au Pariement pendant sept ans tout 3

La première rend ineligible au differ au gouvernement de homme politique ayant occupé de hautes fonctions et coudamné pour « mauvaise condutte». Cette ordonuance s'applique rétroactivement à la période 1970-1977. La seconde institue des tribunaux spécieux pour juger de ce delit de « m nuonise conduite», qu'il sont privées de la seule reuption, d'abus de pouvoir, ou de leurs biens. Enfin ruption, d'abus de pouvoir, ou de lavoritisme. La période de rétroactivité

revue par l'ordonnance recouvre presque exactement celle durant laquelle M. Znifikar All Bhutto joua nn rôle dans les destinées du Pakistan, soit comme chef de

du Pakistan, soit comme premier mi- dinguiement de M. Alain de l'Etat, soit comme premier mi- de l'Alain de l'Etat, soit comme premier mi- de l'Alain de l'Etat, soit comme premier mi- de l'Alain de l'Etat, proposant de aujourd'hul emprisonué, est, rapaire la fin du moratoire sur pelle-t-on, poursulvi pour meurtre altif du complément d'indement et abus de pouvoir. De bonne din du complément d'indement source, on ajoute que de nouveaux de d'amendements de chefe d'inculpation retenus contre d'Amendements de lui seront rendus publies pro- bon (P.C.), tendant à majo- chainement.

JESTIONS ORALES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

#### N. Beullac se défend d'entraver l'action de l'inspection du travail

terners votre to the control of the e no beindines, des CONTROL CETA tistère prohes-versité de démigre-es mon citifude. пристешта фи<sup>®</sup>ст**и-**-

ormer serieuses En reil je ne las-manaires char-isi la troier Total de l'alla maires char-darples de loi la troler unement de la reve de jouds. i oseni privile. a elle un le complet ille

la conces pa-colimposer le a clemence

E PARTON OF F.R., Parist a

industriels. Le guarence et la serie de la

moins, if a recount of this was an off willisation interpret of the action returned tion occupation of the action occupation of the alimentation an impress of the alimentation as interpret of the alimentation as interpret of the action of t creation de reche municipalité à l'estant assureraient le mise en femilier de l'estant de reche de les des les des les des de les des les des de les de les des de les de les de les des de les des

#### M DENIS P.R. Mayerine A trainer

M DENIE (P.R. Mayerine) a printing opposed l'attention du anniverne du la composite de la composite de la composite de della composite de boisson dans les postes beaute, l'attention de boisson dans les postes beaute, l'attention qu'il mattent pour la composité de mon la composité de minimal pour de minimal pour la composité de minimal de que sos servicios contentados que sos servicios examinatadas auticidemento una proposition de los dictores en Sensi qui ilberados la registración de debita duna les communes de moine de dese implie habitante.

#### • LES CALAMITES AGRICOLES

AGRICOLES

M. BONHOMME (ago ELP)
Tern-et-Gerennen, a tenifert insuffissing du système de garanite
insitué par la loi de LPS, or
demandé la mise en piace d'une
assurante obligatoire et d'une
contribution de loute assentante
d'Elot su lepement a indiano que
l'institution d'une controllère de lois
collegatoire pour l'insemple des
exploitants se heurtait a phaseure. Insidiant
collections a Gues qu'il er costo insequence employed the second to the second the control of th

LE PROJET DE LOI D'INDEMNISATIO

# M. Raymond Barre s'oppose à l'ind tère des affaires étrangères ou un fonctionnaire lui avait lu un fonctionnaire lui avait lu un fonctionnaire lui avait lu un avertissement. Il lui était reproché d'avoir « abusé de son statut de correspondant étranger » le projet de loi d'indemnisatut de correspondant étranger » le projet de loi d'indemnisaet d'avoir diffusé « volontairement des projet de loi d'indemnisarer le montant minimum d'inresponsa-

le 1970 ersées au titre de la

commission a adopté à l'unacommission a adopté à l'unacommission a adopté à l'unacompétence aux tribunaux and instance pour trancher aux relatifs à la consistance mainmoines. En revanche, le sident de la commission, ferre Paudis (app. P.R.), a le l'interevabilité financière paudis (app. P.R.), a le l'interevabilité financière aux tribunaux de l'ordre le réglement des conflits in au sujet de la valeur des consistes, maiorité et que des consoines, maiorité et opposiconfondues, ont décide de dip rette disposition

on d'étendre le bénéfice du de loi aux personnes dé-de loi aux personnes dé-de loi aux personnes dé-de loi sont privées de la seule sance de leurs biens. Enfin l'aux plusieurs amende-le tendant à indexer l'éva-des biens dépossèdés et l'indemnisation de l'indemnisation pour une personne l'indice de l'indemnisation l'indice de l'indi

rer le montant minimum d'in-demnité, cela en faveur des rapatriés musulmans, qui sont souvent dans l'incapacité de fournir la prattie de l'incapacité de fournir la preuve de la valeur de

#### Le P.S. une démarche malsaine

Le groupe socialiste et :ad'ca' de gauche de l'Assemblée natio-nale a présenté, jeudi après-mid-au cours d'une conférence de de gauche de l'Assemblée nationale a présenté, jeudi après-iniciau cours d'une conférence de presse, sa position sur le projet de loi. M. Savary a déclaré que f'emploi. pour la première fois, du terme d'a indemnisation >, 21 lieu de c solidarité >, marquait un progrès par rapport 2111 (externation sur l'externation progrès par rapport 2111 (externation sur l'indexation de projet, 2-1-1) aljouté, nous parait insul/iscall. > Les critiques du groupe PSRG. portent principalement sur le champ d'application du terite et sur l'indexation des créances, la progression de 6.5 % proposée par l'infeation. « L'heure de la vérité tern celle où l'on parlera de l'infeation. « L'heure de la vérité tern celle où l'on parlera de l'infeation. a déclaré M. Raoul Bayou (PS.). N'oublions pas que les dernièrs rersements se feront en se prépare à tromper les rapatiriés et l'opinion publique, et d'utiliser contre les premiers l'erme redoutable de l'infintion. »

M. Charles-Emile Loo (P.S.) a dénoncé le fait que le gouvernement soumette ce projet de loi dénoncé le fait que le gouvernement soumette ce projet de loi de loi solidate deposée le 7 avril 1973 et actualisée, au lendemain de l'élèction présideutielle de mai 1974, à dant la campagne, par les candidats à cette élection. O Le démarche malsaine, et il ne peut des indignes d'hommes qui préme d

Les causes de la reprise du dialogue, pratiquement interrompu depuis quatre années, s'expliquent par les profonds changements d'attitude intervenus tant à Paris qu'à Antananarivo. En dépit de l'affaire de Mayotte, la France apparait aujourd'hui comme une puissance qui a su, depuis l'acces-sion de Djibouti à l'indépendance en juin dernier, mener lu déco lonisation jusqu'à son terme. D'autre part, même les respon sables politiques malgaches les moins conciliants admettent la nécessité absolne d'une aide étrangère et reconnaissent que la

فكذا ف الأصل

des : jorn ין צינייתקס Droket d rapatrics Gu a du les déles Matienon

क्षात्र होते. स्थान

CHOOSE W 01/21:07 E sage, tout ייינט במיונים nes une 65 TETTE d indemn E-coortion de celle

par exem Cette for: interesses indexation platord; d mong Er à la cessib égées et cullers. En rem Dale zent Sport -Vinits 203

d'Etat a Pratiques Penieneni Reni si cen

والمراجعين والمراج

Part of the Court mer decision, & ..... whiten parti-THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Charles State A AMERICA CARLES DE LA TIME dis es The state of TOTAL OF THE PARTY.

F DOMINION ! WE STOWNER.

MAN WY Beth (2000)

THE PARTY OF \*\*\*

INF SELFTERES

# politique

## LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

# devant la Cour supring. tribunal civilise ne per la procedure arbitrar. LAZE de quarante-quar. LAZE de quarante-quar.

contre M. Aquintum:

[Asse de quarantequair:
nety parfois comme le che
taire du partois comme le che
consacrée aux questions
en septembre 19;2, at la prales sans débat, les sujets suila proclamation de la la prales sans débat, les sujets suila proclamation de la la prales

M. Marcos en doillet le che
condamnées par un tribune:
DU TRAVAIL

la Cour suprème den me M. DUPUY (P.C., Val-dele président philippin aux mem M. DUPUY (P.C., Val-desieurs mesure d'ausquis es inspecteurs du trurail dans
ration de cetalus cui restructe de leurs fonctions p.

la loi martiale et ausquis es inspecteurs du trurail dans
ration de cetalus cui restructe de leurs fonctions p.

prosectir l'utilisation de l'au jonitre l'accusation d'entrave à la
de l'opposition, qui r'an mission de ces derniers. « Votre
t-u, jamais sorii des de puestion concerne-t-elle cette
ralisation à du réme sanctient l'autorité qu'ils détienne va pas dans le ses à mettent l'autorité qu'ils détienla loi martiale, cent dage interiorité d'inspecteurs qui
M. Marcos, bepuis l'ausquis l'entité le l'Elat au service d'une
la loi martiale, cent dage intériorité d'une sonnes ont été condame mandé le ministre, qui a déciaré :
mals une sente au me su me campagne de dénigrerent une campagne de dénigrerent une campagne de dénigrerent une campagne de dénigrerent une campagne de dénigre-Chine campagne de dénigrement à propos de mon attitude.

IN JOURNAUST Main de la propos de mon attitude.

In prétend que fexerce des pressons sur les inspecteurs du tracons préduit pas les fonctionnaires chartes d'appliquer la lot la violer les des proposes de le un serve de peudit d'applique de ros proposes de la moderne de la moderne

AFPI scher complet (.). In scher complete (.).

PARISIENNE

Little de Chine M. PANTON CR.P.R. The district constate que les habitants de la constate, a de la constate de la rochi fiste dans cette région une cette région une cette région une cette de la supe d'eau dont la pureté a été de suix montrée, eau qui est actuelthe comme and

edi 23 et jeudi 24 novembre. Le apporteur du projet, M. Maurice issandier (P.R.) a rappelé que coût global des mesures prosées par le gouvernement s'élérara à 30 milliards de francs, amprenant 18 milliards de capital et 12 milliards d'intérète aux

Pakisian a dopté à l'unala commission a adopté à l'unamar compétence aux tribunaux
i grande instance pour trancher
s litiges relatifs à la consistance
patrimoines. En revanche, le
réaident de la commission.
Pierre Bandis Iapp. P.R.), a
piè l'inference aux tribunaux de
un amendement proposant de
infier aux tribunaux de l'ordre
dictaire le règlement des conflits
itre les rapatriés et l'adminisation au suiet de la valeur des

sition d'étendre le bénéfice du
odet de loi aux personnes de
sesédés après le 1" juin 1970 et à
lles qui sont privées de la seule
vissance de leurs biens. Enfin
surtout, plusieurs amendeents tendant à indexer l'évaation des biens dépossédés et
plafond de l'indemnisation
i00 000 F pour une personne
olée, 1 million de francs pour
n couple) ont été déclarés irrevables. Il en a été de même
un amendement de M. Alain
a vary (P.S.), proposant de

det 12 milliards d'intérèts aux-lels s'ajoutent les 10 milliards de utributions versées au titre de la de 1970.

ation au sujet de la valeur des ens dépossédés. L'ensemble des sumissaires, majorité et opposi-on confondues, ont décide de mander au gouvernement de l'endre cette disposition à son

unpte.

L'irrecevabilité financière a

;alement été opposée à la pro-sition d'étendre le bénéfice du

avary (P.S.), proposant de porter la fin du moratoire sur

s emprunts contractés par les spatriés à la date du règlement étinitif du complément d'indem-

- care serie a c

industriels. Le gouvernement. a-t-il demandé, ne pourrait-il pas envisager de multiplier les forages afin de permetire aux Parisiens de bénéficier de l'existence des de venezione de metres cubes d'eau très pure, au lieu de se ruiner en euu minerale 2.

M. Beullac a observé que la réserve en question était en effet considérable, mais pas illimitée. Il faudrait donc, avant d'y pulser davantage, être sûr que la couche pourra se renouveler, ce qui n'est pas actuellement le cas. Néan-moins, il a reconnu qu'entre une utilisation intensive et la situation actuelle, on pouvait certaine-ment envisager de développer une alimentation au moyen de fon-taines publiques.

M. Fanton, qui a précisé que la consommation annuelle de la région parisienne, atteignait 700 millions de mètres cubes, a

ou en berlingots de cette eau. • LES DEBITS DE BOISSON M. DENIS IP.R., Mayenne) 2 appelé l'attention du gouverneappelé l'attention du gouverne-ment sur les conséquences fâ-cheuses de la fermeture des débits de boisson dans les petits bourgs, fermeture qui ne peut qu'accélé-rer, à son avis, un processus de désertification qu'il convient pourtant de ralentir.

M. BECAM. secrétaire d'Etat aux collectivités locales, a indiqué que ses services examinaient

souhaité que soit encouragée la création de régles municipales qui assureraient la mise en bouteille que ses services examinalent actuellement une proposition de loi déposée au Sénat qui libéralise la réglementation des débits dans les communes de moins de deux mille habitants.

 LES CALAMITES AGRICOLES

M. BONHOMME (app. R.P.R.,
Tarn-et-Garonne), a souligné l'insuffisance du système de garantie
institué par la loi de 1954 et
demandé la mise en place d'une
assurance obligatoire et d'une
contribution de toute l'agricuiture. M. BARROT, secrétaire
d'Etat au logement, a indiqué que
l'institution d'une contribution
obligatoire pour l'ensemble des obligatoire pour l'ensemble des exploitants se heurtait à plusieurs objections. « Quoi qu'il en soit, a-t-il estimé, les études sur les conditions d'approvisionnement du fonds de gorantie devraient aboutir à l'élaboration d'un projet de loi qui marquerait un progrès sur la lègislotion actuelle. »

LE PROJET DE LOI D'INDEMNISATION

le P.S. :

une démarche malsaine

Les groupe socialiste et radical de gauche de l'Assemblée nationale a présenté, jeudi après-midiau cours d'une conférence de presse, sa position sur le projet de loi. M. Savary a déclaré que l'emploi, pour la première fois, du terme d'a indemnisation », au lieu de « solidarité », marquait un progrès par rapport aux textes

lieu de « solidarité », marquait un progrès par rapport aux textes antèrieurs. « Mais le projet, a-t-il ajouté, nous parait insuf/isant. » Les critiques du groupe P.S.R.G. portent principalement sur le champ d'application du texte et sur l'indexation des créances, la progression de 6,5 % proposée par le gonvernement lui paraissant devoir être dépassée par l'inflation. « L'heure de lo vérité sera celle où Fon parlera de l'indexa-

celle où l'on parlera de l'indexa-tion. a déclaré M. Raoul Bayou (P.S.). N'oublions pas que les derniers versements se feront en

1997. Nous craignons que l'on ne se prépare à tromper les rapo-triés et l'opinion publique, et à utiliser contre les premiers l'arme redoutable de l'inflation. »

M. Charles-Emile 100 1P.S.) a dénoncé le fait que le gouverne-ment soumette ce projet de loi au Parlement à trois mois des élections législatives, alors qu'il a refusé d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi so-cialiste déposée le 7 avril 1973 et actualisée, au jendemain de l'élec-tion présidentielle de mai 1974 à

tion presidentielle de mai 1974, à partir des propositions faltes, pen-

dant la campagne, par les can-didats à cette élection. « Le P.S., a dit M. Loo. estime cette démarche maisaine. et il ne peut

démarche maisaine, et il ne peut que le goupatriès à la date du règlement que déplorer ce genre de méthoéfinitif du complément d'indemisation, et d'amendements de tendent gouverner notre pays .

M. Savary a déclaré que le loi, si celui-ci devait se heurter
loi, si celui-ci devait se heurte

M. Charles-Emile Loo IP.S.) a

M. Raymond Barre s'oppose à l'indexation

Teles de la politique demnité. Cels en faveur des les montant minimum d'indemnité de la politique demnité. Cels en faveur des souvent dans l'incapacité de souvent des jormes que nous avons désouvent de leurs blens.

M. Raymond Barre s'oppose à l'indexation

Teles députés

Teles de la politique qui sont des jormes que nous avons désouvent dans l'incapacité de fournir la preuve de la valeur de leurs blens.

Teles de la politique qui o été menée, notomment si, a une époque, elle l'o été dans souvent dans l'incapacité de fournir la preuve de la valeur de leurs blens.

Teles de la politique qui o été menée, notomment si, a une époque, elle l'o été dans souvent dans l'incapacité de fournir la preuve de la valeur de leurs blens.

Teles de la politique que son groupe arrêterait sa position, lors du vote, en fonction des modifications que le gouverne-

L'EXAMEN DU BUDGET AU SÉNAT

## COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN : des moyens insuffisants

matin 25 novembre, les cré-dits consacrés au commissarint général du Plan.

M. ANICET LE PORS IP.C., Hauts-de-Seinel, rapporteur de la commission des finances, juge insuffisante la subvention allouée au CREDOC ICentre de rocherche et de documentation sur la consommation) et note l'application très inégale des PAP (Programme d'action prioritaire). Souhaitant que solent donnés au CERC (Centre d'étude des revenus et des coûts) les moyens de poursuivre ses travaux. M. MAR-CEL LUCOTTE (rèp. ind., Saône-et-Loire), rapporteur de la commission des affaires économiques, déclare : « En temps de Crise, il y a moins à répartir : répar-

il y a moins à répartir : répar-tissons donc le moins inégale-ment possible. M. JACQUES SOURDILLE se-crétaire d'Etat à la recherche, juge que l'efficacité du commissa-riat ne se mesure ma l'offectif riat ne se mesure pas à l'effectif de son personnel titulaire mais à son influence qui, dit-il, est grande. Il indique que la délégation à la recherche pourrait participer a au sauvetage a du CREDOC — dont selom jui al'assainissement s'impose a sous forme de contrat précis et

non à fonds perdus. La séance, suspendue après les interventions de MM. MICHEL CHAUTY (R.P.R., Loire-Atlan-fique) et MAXIME JAVELLY IP.S., Alpes-de-Haute-Provence),

Pour M. EDGARD PISANI (P.S., Haute-Marne), le mérite de la pla-nification réside dans « la lisibi-lité des choix gouvernementaux u, mais, déclare-t-il, « dons notre faux système libéral notre sys-tème libéral bureaucratique, l'ar-

lioration des pensions d'ascendant soit un des premiers soucis du secrétariat d'Etat, que le règle-ment de la question de la campa-gne double pour les anciens d'Afrique du Nord soit achevé P. Fr. du 8 mai donne lieu à un jour

qui o été menée, nolomment st. à une époque, elle l'o été dans des formes que nous avons désapprouvées ». Il a indiqué que son groupe arrêterait sa position, lors du vote, en fonction de s' modifications que le gouvernement accepterait d'apporter an projet de loi.

Une négociation a été engagée avec le premier ministre, qui a reçu, vendredi après-midi 25 no-

vembre, les représentants des rapatries. An terme de l'entrevue,

d'indemnisation serait augmenté proportionnellement à la hausse du coût de la vie chaque fois que celle-ci excéderait 10 % par an En cas d'inflation an taux de 11 %, l'intérêt passerait ainsi.

par exemple de 6.5 % à 7.5 %. Cette formule ne satisfait pas les

intèressés, qui souhaitent une indexation totale et directe des plafonds d'indemnisation M. Ray-

mond Barre s'oppose également à la cessibilité générale des titres, sauf en faveur des personnes àgées et de certains cas parti-

En revanche, le premier mi-

nistre s'est engagé à accélèrer le

palement des indemnités aux

rapatriés agés de plus de quatre-

vingts ans.

A l'issue de cette réunion.

M. Jacques Dominati, secrétaire
d'État, a regretté la surenchère

pratiquée par les partis politiques. Il a laissé entendre que le gouvernement pourrait retirer purement et simplement le projet de loi, si celui-ci devait se heurter

Le Sennt examine, vendred! bitraire et le secret pratiqués par le gouvernement détruisent toute possibilité sérieuse de prévision conomique a.
conomique a.
conomique a.
tion de M. Sourdille, les crédits

sont adoptés.
Rapporteur de la commission des finances pour le budget de la recherche, M. JACQUES DES-COURS-DESACRES (rep. ind., Calvados) indique que la commis-sion souhaite qu'un Livre bianc retrace l'effort consenti par la France en ce domaine. Il relève notamment que la balance des brevets et licences demeure a dra-matignement déficilitée.

brevets et licences demeure a dramattquement déficitaire ».

Le rapporteur de la commission
des affaires culturelles, M. EDMOND VALCIN (R.P.R., Martinique) juge les chercheurs pas
suffisamment nombreux par rapport aux ingénieurs, techniclens et
administratifs ; et celui de la
commission des affaires économiques. M. MAURICE SCHUMANN (R.P.R., Nord) s'interroge
sur l'intérêt de l'épergie thersur l'intérêt de l'énergie ther-mique des mers qui est inexploi-

M Sourdille qualifie le budget de la recberche de « méritoire », a scrupuleux » et a sélectif », qui autoriera « une politique de clarie ». Il annonce que le professeur Royer a accepte d'animer et de coordonner les activités du secteur biologique et médical.
Après M. Pisani, qui note que l'ènergie solaire en France ne peut fournir un appoint réellement appréciable, du moins dans l'immédiat, M. JAMES MARSON (P.C., Seine-Saint-Denis) précise que le projet de budget du P.C. prévoit une croissance de 8 % pour la recherche. Il signale que les sénateurs communistes ne peuvent approuver ces crédits qui — après la réponse du secrétaire d'Etat — sont adoptés.

Anciens combattants : le rapport constant

En soulignant l'attention parti- férié. M. ROBERT SCHWINT culière que le Sénat porte aux lPS., Doubs), qui remplace anclens combattants, dont il M. MARCEL SOUQUET (PS., rapporte les crédits au nom de la commission de finances. commission des affaires sociales. M. FRANÇOIS SCHLETTER (rép., la Robert Schwing PS., pour de la léction menée de la Meyer) derrande que l'arrée. que le cas des trente-cinq mille prisonniers de guerre qui n'ont pas la carte de combattant.

M. Jean-Jacques HEUCLER, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, explique que le gouvernement examinera dans les meilleurs délais les conclusions de parents ayant perdu un ou plusieurs en-

d'une commission tripartite qui a va être nommée pour établir un parallèlle complet entre la situation des pensionnés civils et anciens combattants n. Il assure que les dessiers de Légion d'honneur pour les anciens de 1914-1918 sont réglès.

Bien qu'il estime que ce budget est bon, M. Jean-Louis VI-GIER IR.P.R., Paris), se déclare sceptique sur l'efficacité d'une telle commission consacrée au rapport constant que M. Victor ROBINI (Geuche dém. Alpes-Maritimes), qualifie d'a afjaire tritante » et M. Jean-Marie BOULOUX (Un. centr., Vienne), d'a estroquerite pure et rimple ». Pour M. Noël BERRIER (P.S., Nièvre), les diverses mesures nouvelles contenues dans le budget — d'austérité » — ne constituent qu' « un petit pas » vers le règlement du commission du la guerre, M. Beucler oppose l'article 40 de la Constitution lqui interdit au Parlement de créer ou d'aggraver les dépenses de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de mème pour un second amendement de la commission qui proposait une revalorisation indiciaire des pensions.

Après les explications de vote de MML BERRIER, Luclement de la Constitution lqui interdit au Parlement et de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de créer ou d'aggraver les dépenses de l'Etatl. Après une suspension de séance, il en est de commission qui proposait une revalorisation de vete de MML BERRIER, Luclen de MML BE qu' « un petit pas » vers le règle-ment du contentieux que « le rattrapage des retards accumu-lés », ajoute M. Rene TOUZET (Gauch. dém., Indre).

En séance de nuit, M. James MARSON (P.C., Seine-Saint-Denis), juge « étriqué » ce budget et rappelle que les patriotes résistants, les déportés et internés an-dessous de cinquante-cinq ans sont écartés du bénéfice de la pension de sécurité sociale.

MM. Pierre BOUNEAU (R.P.R., Landes) se préoccupe du faible.

pension de sécurité sociale.

MM. Pierre BOUNEAU (R.P.R.,
Landes) se préoccupe du faible
nombre (130 000 sur 500 000 demandes) de cartes délivrées aux
anciens d'Algèrie, et Charles
FERRANT (Un. centr., SeineMaritime) — au nom de
M. Bohl et de ses collègnes
alsaciens — de l'interprétation
plus libérale à donner au texte
relatif aux patriotes résistant à
l'ennemi en territoire annexé. Il
propose que solt créée une croix
de combattant volontaire pour les
anciens d'Indochine et de Corée.
Après les interventions de
MM. Jean MERCIER (Gaoche
dém., Rhône) qui suggère la suppression de la fête de l'Ascension
pour rendre férié le 8 mai, et
Ja o que s HABERT (non-inscr.,
Français établi hors de France),
la création d'une antenne de
l'office des anciens combattants
et victimes de guerre, pour les
Français de l'étranger, M. Bencler précise qu'un statut de
l'évadé est à l'étude au niveau cler précise qu'un statut de l'évade est à l'étude au niveau interministériel. A un premier amendement de

M. Jean Chamant (C.N.I.P.), sénateur de l'Youne, a été désigné par le Sénat, dans sa séance du 24 novembre, pour sièger au sein du conseil supérieur des presta-tionnes de l'Arche de l tions sociales agricoles, en rem-placement de M. Max Monichon, décèdé.

#### LE R.P.R. : pour une politique offensive de l'emploi.

Le R.P.R. propose a une politique offensive pour l'emploi a
dont il vient de publier les éléments. Elle repose sur la diminution par étapes de la durée du
travail, sur la mise an point de la
retraile à la carte entre soixante
et soixante-cinq ans, sur l'assainissement du marché du travail
et la revalorisation de la formation et sur la modification de
l'assiette des cotisations sociales
enlevant les handicaps qui pèsent
sur les entreprises de maind'œuvre. Le R.P.R. propose de
créer dans chaque région des
fonds régionaux de l'emploi, alimentés par des crédits de l'Etat, mentés par des crédits de l'Etat, de la region et, éventuellement, du secteur privé.

Cette politique s'inscrit, préciset-il, dans le cadre d'une crois-

maitrisée », dont le taux est chiffré à 5 ou 6 %, et qui respecte a impérativement » trois conditions : la solidarité — la « note » ne doit pas être lourdement payée par les Français les plus faibles et les plus isolés, — la protection de l'environnement, et la luite contre l'inflation. flation.

flation.

L'action définie par le R.P.R. suppose que trois moyens essentiels seront privilégies : le commerce international, l'orientation du crédit et de l'epargne vers les activités productives, et la recherche. Il convient aussi de rendre aux Trançais a le goût et la liberté d'entreprendre ». Le R.P.R. propose, à ce sujet, de « libérer les entreprises de la tutelle excessive de l'administration », de protéger les contibuables a des exces paralysants » des interventions de l'administration, en matière fiscale et douanière, et de changer profondénière, et de changer profondé-ment le système fiscal des entre-prises.

En bref

candidat dans la 5º circonscrip-tion des Alpes-Maritimes | Le Monde du 25 novembre), a publié vendredi 25 novembre une décla-ration dans laquelle il souligne qu'il ne sera « en aucun cas candi-dat » aux élections législatives. Il ajoute : « Je considère que, pour quelque temps encore, il est plus utile que je consacre o l'administration de ma commune tout le temps dont ie mus dis-

tout le temps dont je puis dis-

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, n'aura pas le soutien du parti radical : c'est ce que M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président de cette fortatte de la cette de la cette fortatte de la cette de la cette

mation, a indique, le vendredi 25 novembre, à Nancy, en faisant valoir que M. Edgar Faure se pré-sente dans la troisième circons-

cription du Doubs comme cardi-dat R.P.R. Le président de l'As-semblée nationale avait été élu président de la fédération radicale de ce département le 24 avril 1977.

• Les groupes d'action muni-

cipale organisent une série de rencontres régionales au cours desquelles les participants sont invités à débattre des pratiques autogestionnaires dans la vie quo-

Le secrétariat national des

GAM indique que le thème retenu

illustre son a idée directrice a selon laquelle, a à une époque où l'autogestion est à l'ordre du

jour doit s'instaurer une pratique

réelle de décentralisation et de partage des poutoirs. Il estime que les réflexions des membres des GAM doivent notamment se

prolonger par a une interpellation des partis de gauche sur l'atti-tude qu'ils adopteront en cas de

M. Pierre Merit, maire d'Antibes, qui figurait sur la liste publiée par le parti radical comme candidat dans la 5° circonscrip-

L'Humanité du 26 novembre revient sur la polémique qui l'oppose à M. Robert Pontillon à propose du discours que ce dernier, membre du secrétariat du P.S., a prononcé au congrès du S.P.D. à Hambourg (le Monde du 26 novembre). Le quotidien communiste cite longuement une traduction de ce discours, fournie par le S.P.D., qui ne correspond membre du sccrétariat du P.S. a prononcé au congrès do S.P.D. à Hambourg (le Monde do 26 novembre). Le quotidien communiste cite longuement une traduction de ce discours, fournie par le S.P.D. qui ne correspond pas exactement au texte original dont M. Pontillon nous a communiqué un extrait, en réponse à une première interpellation dans l'Humanité du 25 novembre.

M. Laurent Salini écrit à ce sujet, dans l'éditorial du numéro du 25 novembre:

« Le P.S. obandonne le programme commun de la gouche

«L'Humanité» estime que le P.S. a choisi

le programme Mitterrand-Schmidt

rapatriès. An terme de l'entrevue, qui a duré une heure et demie, les délégués ont quitté l'hôtel Matignon aplutôt insatis/aits et dévus n. M. Raymond Barre a opposé un refus aux deux revendications prioritaires des apleds-noirs »: l'indexation des titres et l'actualisation des barèmes d'évaluation des patrimoines perdus. Le chef do gouvernement envisage, toutefois, dans un souci de compromis, d'accorder aux rapatriés une a clause de sauvegarde » en vertu de laquelle l'intérêt de 5.5 % retenu pour les certificats d'indemnisation serait augmenté gramme commun de la gouche qui, lui, fixe ce qu'on doit faire en France et pour sortir la France de la crise. Il rejette les engage-

par les trapailleurs.

par les travailleurs.

» A une politique indépendante, fondée sur les intérêts de notre peuple, le programme Mitterrand-Schmidt substitue une politique d'intégration eur opéenn. e qui enchaînerait notre pays à la collaboration germano-françaises.

» Entre les idées couramment exprimées par MM. Borre et Giscard d'Estaing et le projet de programme Schmidt-Mitterrand, it n'y a que de vagues nuances de pocabulaire.

# du 24 novembre au 4 décembre



nocturne le 2 décembre jusqu'à 22 heures

parc des expositions o porte de versailles o paris

11° Salon International de la Construction et des industries du Second Œuvre

#### Au Muséum de Paris

- Le cent millième visiteur de l'exposition sur la sexualité
- Une nouvelle présentation de l'anthropologie

nal d'histotre naturelle (Jardin des plantes, galerie de zoologie) depuis le 4 mai dernier et prolongée jusqu'au mois de juillet 1978, l'exposition - Histoire naturelle de la sexualité - nbtient un très vif succès : le 24 novembre. M. Jean Dorst, directeur dn Musenm, a accueilli le cent millième visiteur, Mile Patricia Chemin, une étudiante de première année en mé-

D'autre part, la salle d'anthropologie du Musée de l'homme a été entièrement renovée. La présentation précédente datait de 1937, an-née de la création du musée. En quarante ans, bien des choses ont changé en anthro-pologie et aussi en muséo-logie.

Le rajeunissement de le salle d'anihropologie pourrait presque se résumer é le comparaison de Geux séries de chiffres. Sur 330 mètres cerrés, la présentation encienne montreit trois cents crânes et trente squalettes complets. Désormels, eus la même surface. Il n'y a plus que cinq squelettes et une vingtaine de crânes. Cette oiminution du nombre d'os exposés témoigne concrètement - et d'une manière un peu cocasse - de l'évolution de l'anthropologie. Avant la querre, cette science éludiali les hommes en comparant essentiellement les aquelettes. Melntenent elle e'intéresse é l'homme de multiples maniéres : per la morpho logie et par les espects extérieurs certes, mais eussi par le génétique, le milieu et la culture; elle prend en compte l'Individu, maia eussi le

#### Une infinité de combinaisons raciates

La nouvelle présantation, réalisée par M. André Langaney, sous-directeur eu Musée de l'homme. eous le direction de M. Robert Geseain, prolesseur eu Mueéum natio-nal d'histoire naturelle et tilulaire de chaire d'anthropologie (une oss trois chaires du Muséum qui sont regroupées au Musée de l'homme), e'organise en deux circuits concentriques : é l'Intérieur, l'homme en tant qu'inolvidu ; é l'extérieur, les populations. Elle est illustrée per de

MÉDECINE

très nombreux tableaux, graphiques, echémas et photographies, et montrs cleirement que ta population espèce é l'intérieur de laquelle le traneltion d'un type é l'autre se tait par différences

Les types extrêmes - par exem-Sénégalale, un Suédole, un Tibétain eux yeux à peine tendus -sont évidemment très différenciés. mals il existe une infinité de types Intermédiaires qui rendent lilusoire tout essai de clessification raciale. A partir de dizalnes de milliers de gènes variables existent dens l'espèce humeine, le nombre de combi-neisons possibles et infini ; e'il

#### UNE VÉRITABLE CRÉATION

Le phénomène de la estuaplanète, mais ses manifesta-tions, ses rocessus varient quasiment à l'infini. C'est ce quasiment à l'infini. C'est ce que montre. le plus claire-ment possible, l'album écrit par M. André Langaney, commissaire de l'exposition « Histoire naturelle de la sexualité » (1). Certains cha-pitree sont un peu ardus, mais le sujet, il est vrai, est très complere. Les nombreux exemples, frappants or cocus-ses, la grande richessa des illustrations, schémas et pho-tos, en jot cependant un livre passionnant.

Contrairement à ce que l'on pense généralement, la repro-duction ne répète pas inlassa-blement des organismes idenblement des organismes identiques d'une génération à
l'autre. Les méconismes propres aux cellules sexuelles
produisent, en effet, pour
chaque 'écondation d'un
ovule par un spermatocoïde,
une véritable création qui est
l'occasion d'un « recombinaison répétique e. son génétique e.

Sans la sexualité, la vie sur la Trire serait restée au stade des organismes monocellulai-res les plus primitifs (zi se reproduisent par simple divi-sion, il n'y aurait pas eu de « recombinaison génétique » facilitant l'évolutic et l'adantation relationent ral'adaptation relativement rapide des espèces.

(1) Un album de quarante-hult pages très ebondamment illustrè. Edité par Fernand Ne-than, 33 F.

n'y avait que deux cents gènes variables, les combinelaons possibles eersient déjé plus nombreuses que totalité des atomes de l'univers. Au Oébut Os l'ennée grochains des montages · eudlo-visuels compléte-

ront l'informetion des vielteurs.

Le circuit « individu » commance. logiquement, par l'hérédité, la fécondation el le développement embryon-naire. Il montre ensulte les différences de croissance chez les filles et les garçons, le variabilité des tailles moyennes des Individus. Ainsi te Pygmée meeure-t-il 1,40 métre et le Suédole 1,77 mêtre. Mele ces statures moyennes ne sont pas immuebles : Oe 1880 é 1960, le Français e grandi de 6 centimètres, le Jeponele 0e 7 centimètres et l'Américain de 3 centimètres. Et efles verient asion is milieu socio-professionnel : tes tailles moyennes, en France, sont de 1,72 métre chez les cadres supérieurs, 1,71 mêtre chez les cadres movens et les techniciens. 1.69 mètre chez les commarcants et les employée, 1,68 mètre chez les ouvriers soécialisés 1,67 mètre chez les cultivateurs, 1,65 mêtre chez les manœuvres. Sans que l'on puisse expliquar entiérement la raison de ces différences.

#### Natalité et contraceptifs

Le circuit «population» a, lui eussi, un point de départ togique ; structure des populations, vialilissemeni de cartaines d'entre elles, évolution de la démographie evec les contrôles volontaires des nalesances blen antérieure à l'apparition des contreceptifs chimiques, La baisse de la netalité dans les pays européens e alnsi précédé les méthodes modernes de contraceotion : en Norvège, pour la période de 1888-1890, les familles de dix enfants étalent les plus fréquentes; quarante ans plus tard (1928-1930) on en était à daux enfants. La dynamique des populations est également abordée de manière à montrer qu'elle peut être conditionnée par des facteurs semblant, é première vue, indépendants l'un de l'eutre.

Ainsi, par exemple, le paludisme et une mutation génétique frappant dea populations noires provoquent l'enémie felciforme (les globules rouges orannent le forme d'une faucilie) : les sujets porteurs de la paire de gènes enormeux (l'un provenant du père, l'eutre de la mère) succon bent très launes é l'enémie falcitorme. En revenche, les individue corteurs d'un seul gène mutant (l'eutre gène étant normai) récletent assez bien eu paludisme. Chez les populations noires d'Afrique, où le peludisme tue de très nombreuses personnes non porteuses de ces génes anormeux, la melarie et l'anémis

fafoiforme combinent leurs effets pour maintenir de génération en génération une proportion constante de ces porteurs de gênes anormeux. En Amérique du Nord, eu contraira, il n'y e pas de paludisme, et le proportion de Noirs porteurs de ces gènes anormaux tend à Oécroître, étant donné que les sujets etteints avant da parvenir à la puberté.

De même, le vialteur comprend à quel point le patrimoine génétique peut évoluer rapidement : deux groupes toueregs isolés, l'un au Niger, l'autre eu Mali, pretiquant checun une stricte endogamie, ont acquis en trois cents and un petrimoine étique très différent, elore qu'ile ont une origine commune.

Depuis longtamps, l'évolution humaine ne se fait plus comme chez les eutres espèces : le eélection naturelle ne joue plus guare, étant donnée l'Importance des tecteurs soejeux. Avso le début récent des manipulations génétiques, l'homme e ecquis la pouvoir de prendre en main sa propre évolution.

#### YVONNE REBEYROL.

• Une fuite d'hexastuorure d'uranium — gaz hautement cor-rosif mais faiblement radioactif - s'est produite vendredi 25 no-vembre à l'usine de la Comurhex à Pierrelatte (Drome). La fuite, qui dest décienchée à 8 h. 45, eurait pris fin dix minutes plus tard, seion la direction de l'usine. crest au cours d'une opération de distillation que s'est produit l'accident. L'usine da la Comurhex est une filiale de P.U.K. (Pechiney-Ugine-Kuhimann), et non de P.C.U.K. (produits chimiques Ugine-Kuhimann) comme nous l'avions indiqué par erreur dans le Monde du 26 novembre, et du C.E.A. (Commissariat à l'énergie le Monde du 26 novembre, et du C.E.A. (Commissariat à l'énergie atomique).

#### LE PROCÈS DU C.E.S. PAILLERON

#### Cercles vicieux

S'il existe une hiérarchie des responsabilités présumées pour les neuf inculpés dans l'affaire de l'incendio dn C.E.S. Pailleron, M. Michel Keyte, architecte britannique, maître d'œuvre de la constructinn, architecte conseiller de la société Brockhouse et, à ce titre, l'un des « importateurs » dn procédé CLASP en France, y figure en bonne place. Tel on tel des autres prévenus a pu comdes autres prévenus a put com-mettre des fantes à des moments précis. M. Keyte avait pour tâche de tout voir, tout savoir, tout surveiller dn début à la fin.

Mais s'il a occupé le devant de Mais 5'il a occupe le devant de la scène, vendredi 25 novembre, quatrième journée dn procès, c'est par son aptitude à mettre en lumière, eu cours d'un exposé de plus de sept heures, quelques « terribles paradoxes e qu'il sera bon de garder en mémoire.

M. Keyte a souligné qu'un éta-blissement scolaire, nbjet de tant d'excitation et d'activité lors de son élaboration, est parfois ebandonné aussitot que construit. C'était le cas du C.E.S. Edonard-Pailleron. L'académie de Paris n'en voulait plus. La Ville de Pa-ris n'en voulait pas encore. Le service des constructions de l'aca-démie de Paris (SCAP) et l'architacte colmatalent les brèches au coup par coup, se feisant ouvrier en chaufferie, électricien ou plombier, au gré des appels au secours de la directrice.

#### « J'ai été piégé »

Autre paradoxe plus lourd de conséquences : la philosophie de la sécurité à laquelle a obéi la construction du C.E.S. Edouard-Pailleron (et des centaines d'entres établissements scolaires) n'est qu'un cercle vlcjeux. M. Keyte en a fourni la démonstration : les réglements de sécurité exigent la présence de sorties et d'escallers de securs en nomet d'esaliers de secours en nom-bre déterminé; lorsque ces exi-gences sont largement satisfaites (c'était le cas eu C.E.S. Edouard-(c'était le cas eu C.E.S. Edouard-Pailleron), un certain laxisme est autorisé pour ce qui concerne la durée de résistance au feu des matériaux utilisés. Certes, il faut pour cela l'accord préalable d'une commission de sécurité, mais lorsque l'Etat est maître de l'ou-vrage, cette obligation devient caduqne.

Il y a pire, si i'on en croit M. Keyta. Il pense que les indi-cations fournies par les essais en laboratoire sur la résistance an feu des matériaux étaient dérisoirement optimistes jusqu'à Une fuite portant sur quelque 7 tonnes d'hexafinorure d'uranium avait eu lieu le 1" juillet démier, dans cette même usine (Le Monde daté 3-4, 5 et 7 juillet.)

de la mise an point de normes nouvelles en 1971. « J'oi été ptégé ».

a affirmé plusieurs fois avec dernier, dans cette même usine (Le Monde daté 3-4, 5 et 7 juillet.)

Conséquences : des fumées qui

etteignent en quelques minutes 1 100 degrés centigrades, une ré-sistance eu teu théorique de deux heures réduite à vingt minutes.

Mais le ministère public ne Mais le ministère public ne sonhaite pas se laisser enfermer dans ces cercles vicleux. A la certitude trahie de M. Keyte, M. Pierre Lazari, eubstitut du procureur de la République, oppose la conviction contraire des experts. Sans négliger les eutres détails importants (les matériaux, des la contractions des la contraction de la contraction les protections des ét ments de construction), il n'a pas vouln s'éloigner de ce e contradiction qui est pour lui « la pierre d'achoppenien de ce procès ».

MICHEL KAJMAN.

#### A La Celle-Saint-Cloud

#### L'INCENDIE DU LYCÉE PIERRE-CORNEILLE SERAIT D'ORIGINE CRIMINELLE

L'incendie du lycée Pierre-Corneille à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines) serait d'origine crimi-nelle. Les enquéteurs du service régional de police judiciaire de Versailles ont découvert dans le jocal du rez-de-chaussée d'où le feu s'est propagé un chandail d'enfant imbibé d'essence. Le vê-tement a été confié pour analyse eu laboratoire central de la méeu laboratoire central de la pré-tecture de police.

Mine Michèle Fonchard, mem-bre de la Fédération des parents d'élèves Cornec, animatrice du comité de défense du lycée Cor-neille, déclare : « Que l'incendie soit d'origine criminella ne change sien C'est la solitane change rien. C'est la politique de la construction scolaire qui est en cause. »

#### Propos incendiaires (suite) UNE LETTRE DE M. RENÉ HABY

Le ministre de l'éducation, M. René Haby, nous a adressé la lettre suivante:

«Le Monde m'a fait 'i'honneur sacrer, dans son numéro du embre, deux « biliets » aux quelques phrases que j'al pronon-cées sur les dangers « de certains articles de pressen pour « des esprits faibles », tentés de renouveler une « expérience d'incendie ». Pour répondre partiellement à l'argumentation assez critique développée dans ces « billets », je voudrais préciser trois points. Tout d'abord, je n'avais pas l'in-tention, en disant cela, de laisser entendre sans prenve que le sinis-tre de La Celle-Saint-Cloud avait une origine criminelle; laissons faire les experts. Mais pourquoi, dans le cours d'une interview, me serals-je tu sur un fait d'évidence que les psychiatres connaissent blen, et qui risque, dans les cir-constances actuelles de déclencher plusieurs cas de pyromanie qu'il est de mon devoir de minis-tre d'essayer de prévenir ? Ensuite, si le Monde s'estime

offensé par mon propos, je reconnais que je ne songeais pas à ce journal en la circonstance, mais é un titre de l'Humanilé dn 16 novembre annonçant, à propos de l'incendie du CES. Pailleron: Enfin, le procès des vrais cou-pables va e ouvrir ! » Indépendampables oa e'ouvrir! » Indépendamnient du raccourci salsissant ainsi
effectué. confondant « inculpés »
et « coupables » eu mépris de
l'esprit même dn drolt français.
comment un de ces « esprits / aiblee » — ou parfois. hélas, i p
malins — dont j'ai parlé n'en tirerait-il pas la conclusion qu'il risque seulement d'être considéré,
e'il est pris, comme un « feux
coupable », notion blen proche, au
total, de celle d'innoceni ? N'en
résulte - t - li pas, en l'occurrence,
une incitation indirecte à l'actir n
crimineile?

criminelle?

\*Enfin. jo dirai pour terminer qu'à mes "eux un des objectifs de l'étude de la presse à l'école, que je me propose d'introdu're dans des classes se onoaires, est prélisément d'apprendre à reconnaître ce genre de subtilités. Il n'y a donc pas contradiction entre cet objectif et la critique à laquelle je me auis livré. L'euteur d'un des billets e du Monde, qui évoquait a billets e du Monde, qui évoquait un possible dédoublement de ma personnalité dans cette affaire, devrait s'en trouver rassure. »

• La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (P.E.P. - Fédération Logarde), se déclare a indignée » propos récents de M. René Haby, ministre da l'éducation, qui avalt critique le contexte du procès des responsables de la construction du C.R.S. Patileron, a par les déciarations officielles et hâtives qui confondent climat psycholoqui confondent citmat psychologique et constructions scolaires ».
« Pour préparer les élèves, les
enscignants et le personnel de
l'administration de l'éducation,
estime la P.E.E.P., il est l'emos
de porter remède concrètement
à ces constructione industrialisées
et de dégager des crédits exceptionnels et suffisants à l'échelon
ministériel. »



LA VILLE

# Un mètre carré

S OCIALISTE? C'est rose au serutio un sous-bois. J'avance ares un étonnement amusé. La Hard de ce casse-noisettes parmi, les tombes de Saint-German de Charonne, c'est tou: de meme feerique.

. O- is lause surprendre, dit une vom flutée derrière moi. Finet-rens qui c'est? Le secrétarte de Robespierre. C'étail een sur le socie, û y a ringt aus. Mais Charanne, d'est fint. Il y and these chaleaux quand y'étais petit. Tin joli rillage. Mainte-

L'ACCIDENT

## Incendie sous la pluie

Eds levair avoir din-sept and Blooke, Les cheveux longs, Jenn de relean noir er chemise ecossasse venue stat deme d'un strek americain. Patdesus elle yoman un de ces gros blos-MAI MULLICIA CONTRADIOS OF COMhis comme une couerte paysance et qui in tirri, peupleus les rocs de dinus (v. 1. a.l.ms. Lui, il avait les deren : - v. r. m. longs, na jeza plas bhac que bl.u, un blouson de culs es the greate and the

la heures, is as la pluie froe, ils disman sur le mondu. L'ac desaitre cigaent avant de te animer jusqu'au sois por la las de la bureau. Une cendro mbe entite tiufvirante, s'astète sus a blower : emium, qui subitement find her L.: In regarde, unremogame, san ;-:: the realities qu'elle se transforme to coaze suicidaire. Il reene sur ella ... arrache le blouson, qui dia a es : ... : . ene torche, es le jerre dies le mane : où il coctione de brüler milg: :: plaie.

Et ils restate La Sans honger Soudes l'un à l'actie la machoire crispée, l'œil iocrèdule de ceun qui assistent au soulain alle fessionne. Elle e les but net et pile commecce à avoir très

BEATRIX DE L'AULNOIT.

Dun geste fas, l'incomm trafale Chemion come par we grace it brail is powerful

ede suis refruée Par teascilla quarante and de projectos man erarum. Mate c'est temp tura de n'aurai pas ma part de paradu terrestre de même une rie bonote Dispres-midty is misseyus. Alem te me promene. Mais ca decient difficile. Je s'arrene plus à regarder le défilé des traisses cans nauser, et les arbres, con 7071 T

de roudrale auta en faire autant Que' que soit mon faible peur les gents étranges, le mile presso. Maur mon treti interio culeur me retient und resolu-Lempsian homens a freed of cherobe in chairing Quarter it con

the operate term! On due! les pardine, de mon tempa Mais des espaces. Il y en a de moms on moine. Quant on next ! - E ny a ten à faire, les

cene siment is barren diesir Paradea. Il minute à miasseur sur la també de Brantiser, sart un san Une muce he purcons foul aur nous comme actant de Salot-

e N'ext-oc pas imperdia? - Peut-tite. Man etcyfe-rous que se laurerou comber mes

#### Le choe du passé.

Les vieux amin lui confront les epaules Chapterin de bers Prissons d'alim.

e On one bare my in physical Comme si c'élast eux ces petus tires mollennia et dons comme \$ 993 GMM. CM7 #00764 fait de Paris une décharge public que. Permettez que te mente

- de vous en pare... - Les hypocrites! Les poilucture, c'est enz avec leurs meltura, leurs chiens, leurs détinées. - De fait\_

- Pour ce senter since aujourd'hus, il faul se réfragier ches les morts. Veus connautes le Père-Lachaise? - Un per

- Un en need, codestate comme elle duent Vous roule

## -Au fil de la semai

C 'EST d'une grande banquit que la France se trouve d' nant, qu'elle est en ple tion, en pleine tronsition. Le l'histoire n'est pas rectiligne mai un pays, un peuple, un homme chaque jour, et nous sommes permonence entre un posse qui mort et un ovenir qui n'est pas c Et pourtant, plus que jornais depuis les deux ou mais armées d diate après-querre, on n'n eu ò le sentiment que le rideau c tomber sur une époque, sur une la vie nationale, et qu'il va, en se dévoiler à nos regards un inconnu, bien difficile à imag scène nouvelle dont nous serons lee spectateurs, les acteurs et l'a Simple ride à la surface de n'est évidemment pas la vague de mars prochain qui peut, a onvienne, porter en el-e-me tempète de changement. Le si fero qu'enregistrer l'éche plus déformé et offoibit des srances motions déjo omorcées et qui u deln cette péripéne, en s'ampli

toute focon et sons doute ray Ce n'est pas davantage, ce n'est c cotaclysme universel, que nous d'oilleurs bien incapables d'emp où nous ne péserions guére, a position et de notre rôle dons à que risquent de venir les bouleve nitendus : nous ne sommes et contre personne et nous n'avant colonies. Certes, la marge est di bien étroite du nous pouvons encor d'inscrire une politique nationale vellettes d'indépendance, que ce s los domaines stratégique et éner en matière économique ou moné même — on vient de le vou dons Croissant — politique, no server entretenir nos illustons et à masque

Male ce n'est pas celo qui est e car c'est chez nous, en nous-ment se trouvent les germes, les ferrier

E nous sources test-diding to nous sommes dentinus line-de soloriés : c'est le cos sujo

PIERRE VIANSSON-PONTE bar

# Vers une autre Société

#### survivaient consistait le plus souvent en la plétre existence de « monstres e exhibés dans les foires. L'exemple le plus illustre, et qui a donné son nom à cette anomalle, est calui des frères Heng et Chang, nes an Siam en 1811, qui furent engagés en 1839 par le cirque Barnum,

puis s'établirent comme fer-miers en Caroline, où ils épou-sèrent deux sœurs. Ils eurent vingt-deux enfants et monrurent Deux frères siamnis, âgés de seize mnis, ont été séparés chirurgicalement à l'hôpital Necker-Enfants malades, le 17 novembre dernier, par

en 1874.

Jusqu'à présent, les tentatives e réussies e de séparation chirurgicale de siamois es soldaient le plus souvent par la mort de l'un d'eux. C'est ce qui s'est produit il y a cinq ans aux Enfants maisdes, a révélé le professeur Pellerin : il s'agissait de deux pettes filies, dont une seule e survècu.

Le professeur Pellerin a ancore l'équipe qu'anime le profesecur Denys Pellerin (« Monde » du 26 novembre). Celui-ci a fourni les détails techniques de cette intervention. Il s'agit de deux enfants nigériens prenommes Hassan et Husseini. Après avoir vècu un an dans leur pays d'origine, ils ont êté conflés à l'équipe des Enfants malades. Le professeur Pellerin a encore où leur a profil » biologique a fait l'objet d'investigations poussées.

L'intervention réussie à l'hôpital Necker-Enfants malades

Vingt-cing cas de naissances de siamois

ont été observés en cinquante ans

fait remarquer que cette anomalle, qui résulte de la séparation incomplète d'un œuf qui, menée à son terme, aurait donné des jumeaux homozygotes, est de gravité extrêmement variable suivant con sière Les siamois peuvent Ces enfants étalent liès par le bassin et avaient en commun le sacrum, le rectum, la partie basse son siège. Les siamois peuvent n'être rellés que par une petite partie de la boîte crânienne ou sacrum, le rectum, la partie casse de la vessie et les organes géni-taux. L'opération réussie le 17 no-vembre devait durer au total quinze heures. Huit anesthésistes et huit chirurgiens se sont re-layés au chevet des deux petits du revetement cutané ; ou blen, ce qui était le cas des deux petits Nigériens, ils penvent possèder ce qui rendat jusque-là leur séparation extrêmement aléatoire. Au mois de juillet 1974, le pro-fesseur Bernard Pertuiset avait malades, qui avaient été endormis successivement — et non en même temps. Sur l'un des deux enfants ont été placés une dérivation des urines et un anus artificiel. séparé avec succès deux sœurs siamoises reliées par la tête. Le professeur Pellerin e indi-

qué que cette anomalie est extré-[La réussite technique incontes-table que vient O'abtenir à Necker l'équipe de seize chirurgiens et anesthésistes, qui eutouraleut le promement rare, puisqu'elle ne frappe qu'une naissance sur solxante mille et ne se produit seulement qu'une fois sur six cents naisfesseur Pellerin, pose à tout le moins une question. An-delà de sances gemellaires homozygotes (issues d'un seul œuf fécondé qui l'expinit chirurgical, quel est in deve-nir de ces deux enfants, un particus'est scindé). Vingt-cinq cas ont été observés ces cinquante deriler de celui que les médeclos avaicos Sécide de sacrifler s'il était appare Plus fréquentes dans le sexe feminin, ces anomalies ont été en cours d'intervention, que seule-ment t'un des deux ponvait survivre? signalées par les historiens des le XII siècle. Jusqu'à uno période récente, la vie des alamois qui Ceini-là, contrairement à son frère Jumean, devra vivre avec un ands artinetel, une Oérivation orinaire, bref, Oes contraintes matérielles et psychologiques très lourdes et Oéfinitives. On objectera, evec juste raison, que sa survie était à ce prix et que les autres questions sont extra-médicales. C'est ici, pourtant, que se pose le problème de fond, celui de la finalité de l'acte a répa-

#### DES MILLIONS DE FILLETTES SERAIENT VICTIMES DE MUTILATIONS SEXUELLES

(De noire correspondante.)

Genève. - En avrii dernier, M. Edmond Kalser, fondaleur at président ou mouvement Terre ces es, qui se voue é le protection et à la défense de l'entance dans le monde entier, evait edressé une lettre au secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, pour le crier de saleir l'Assemblée des Nations unles dont eont victimes des millione de fillettes (/e Monde du 28 avril).

Cet appel est resté sans réponse blen qu'une large information ait été diffusée par Terre des hommes eur lee graves conséquences physiques et mentales de cette coutume qui atteint Oes millions de l'illettes et qui coneiste, entre eutres, à l'excision ou clitoris, l'ebiation des petites lèvres, la lacération des grandes lèvres et le couture du sexe.

Bien que ces mutilations ne solent explicitement prescrites par sucure religion, elles se pratiquent, seion des informations de source autorisée. Oans vingt-huit pays d'Afrique. Selon d'autres observations, elles serelent gratique courante dane une Couzaine C'eutres pays eu Proche-Orient, en Asie at en Amérique latiné.

Ur grouga spéciel de trevail, rattaché eu sous-comité de la condi-tion de le lemme des Organisations non gouvernementales (O.N.G.) ayan statut consultatif euprès du Consell économique et sociel des Nationa unies (ECOSOC), a été créé au eulet de cas mutilettons esxuellas et vient de se réunir eu Palale des nations à Genève

Le groupe a .... u inciter des organismes internationary, tele que l'UNESCO, l'Unic\_ "Onnanisetion mondiale de la sante e, la comunission économique des Natione unles nour l'Ainqua, à intégrar ce sujat i teuts grogrammes d'action en collaboration avec les gouvernaments intéresséa. Le groupe e pris conneleeence d'une résolution adoptée par les femmes africaines (lors d'un colloque tenu en Mauntanie) et qui recommande que solt entreprise une étude sur - les preliques traditionnelles et culturelles qui portent atteinte é la croissance physique et

#### Le travail des femmes à FR3

#### Un fait avec lequel il faut vivre

Pour ou contre le travail des femmas ? Ainai posée — et elle l'est souvent — le question ne peut appeler que des réponses echématiques et gessionnelles. Le megazine « Vendredi », da F.R. 3, le 25 novembre, e su éviter ce plège des généralisatione. Interrogés eu voi dans la rue, une douzaine d'hommes, berdés de certitudee : « La piece des femmee est au foyer. -Questionnées longuement chez elles, sept lemmes leur ont tour à tour répondu per l'exposé de sept réalités d'expérience, irréductibles l'une é l'eutre.

Le mérite de cette émission composée uniquement de por-treits — pae de débet, pas de querelles de spécialieles ou democignades d'experts. - est de nous avoir montré le rapport aucune n'e parlé en termes gánéreux : оегвоппе, оаг exemple, n'e emoloyé le mot

Suzanne, vingt-cinq ens, emme au foyer, ne travallle plue parce que « ça ne valait plus la couo financiérement », é ceuse des freis de gerde des enfants. Yvonne, machiniste dens un sutobus, e cholel - un métler d'homme : c'étalt automatiquement mieux payé... ». Dominique, vingt-cinq ans, divorcée, em-

Institutrice, n'utiliee glus en cleese lee manuels scoleires qui véhiculent d'e e clichée « sexistes ». Une leune Illie de dix-huit ane, eu regard perdu, charcha un emploi pour gegner se vie. Une egricultrice de vingt-hult and perfege toures tee tāches egricoles evec eon meri, tendis que celui-ci l'« elde à la valsselle .. Une temme O.S. de Seint-Brieuc, yeuve, dit qu'elle • n'e pas choisi, mels eccepté • le métier pénibla qu'elle exerce. Aucune d'elles n'e leit du travali une question de principe : elles le vivent, pertole bien,

la choix. Laure, vingt-huit ens,

ecuvent mei : ce qui los gâne le plus, ce n'est pas de traveiller, c'est d'être mei payées, mai considérées, handicapées dens leur promotion, tellguées. « Il fau0reit, dit l'une d'elle, que tout le monde trevallle, mala un peu moine. - Le perfegs des téches evec les hommes est un objectii encore iointain : lea hommes se font tirer l'orelite. Pour cas sept temmes, comme sans doute pour des millions d'eutres, le travait n'est pee un problème méteohysique : c'est un lait evec lequal il feut vivre. Comme pour les hommee? Comme pour lee hommes.

BRUNO FRAPPAT,

#### « CARREFOUR-INFORMATION » POUR LA RECHERCHE D'UN EMPLOI

Doutant de leurs capacités, indécises sur l'activité qu'elles sou-haitent avoir, ignorantes des possibilités du marché, les femmes qui veulent se mettre ou se remettre eu travail ne savent pas toujours à qui s'adresser. D'antres femmes qui, elles, sont enga-gées dans la vie professionnelle, ont décidé de les aider à passer ce cap difficile. Carrefour-Infor-mation, l'association qu'elles ont créée, est, comme son nom l'in-dique, à la croisée des chemins.

On n'y trouve pas de travail, on apprend plutôt, au cours d'un ou

de plusieurs entretiens, à en chercher, comment se situer par rap-port à un employeur, vers quel stage de formation s'orienter comple tenu des impératife pro-pres à chaque situation. On y trouve aussi une importante do-cumentation sur les professions auxquelles les femmes peuvent

\* Carrefour-Information, 58, ruo de Passy, 75018 Paris, Tél.: 527-93-25. De 9 à 12 heurrs lo metin et sur rendez-vous. Une participation 0s 30 P est demandée, salon les possi-

فكذا من الأصل

- Assez. Parce que d'abord ils

ovouent que, ovec un mêtre carré

quatre par personne. Paris est

au dernier rang des métropoles.

Mais ils comptent pour deux

- Espaces perts, oussi, les ter-

rains de sports : cent vingt-sept

hectares de graviers, sans un

pas qu'on se moque d'elle. Sur

les parkings, les platanes crèvent

quand on les traite comma des

gérantums. Les Anglais prévoient

six mètres pour les racines, Ici

Exespéré et las, le vieux mon-

sieur se lève. La vie ne l'a pas

calmé. Il ne voit plus dans le monde moderne que des motifs

de fureur. Le choc du passé?

« Nos édiles se croient des

leaders... Des apprentis, oui | Pas

même sorciers, Leur avenir est

En exil dans la ville

Il interroge une paquerette.

dra payer ça. Déjo les quartiers

nantis sent les plus verts. Salauds de riches / Il y o cin-

quante ans, les moines d'ouvriers,

on ovait les fortifs. L'herba y

poussait. J'ovais la passion de la

nature. Je ne pouvais pas post

maison à hanter. Il est en exil

« Vous connaissez l'hôtel d'Au-

- Vous over vu ce qu'il y a

- Pas éionnant. On avait pré-

vu des buis autour des pelouses,

comme au dix-septième siècle. Il

n'y a plus que des bouteilles et

des cartons. Et la tour Saint-

Jacques? Ils ont scié les clôtures

de fonte. Total : un tapis d'im-

Oui, mais la nature n'atme

cent cincuante hectares les or-

bres des trottoirs.

- Daltoniens ?

- Subtil

poil de vert.

deux mètres. »

indéfendable. »

dans sa ville.

- Non-

## La force de recommencer

NE chapelle encastrée dans un écrin d'arbres. Un ancien lavole où des anfants se sont réfuglés pour tumer en cachette. Quelques rares fermes, à l'écart des maisons secondaires, retapées de neuf. Sur la place, les vieux du village jouent à la pétanque. On pourrait se croire loin, très loin de Peris qui n'est pourtant qu'à

Nous avons tourné le dos au long bâtiment de le maison médicale, pour prendre un chemin à travers champs. Un de ces chemins faits pour s'égarer sans but précis, qui samblent ne mener nulle part et qui Invitent à l'errance plus qu'à la fuite. Nous en evions tant découvert de ces chemins, pour le seul plaisir de marcher, et de pourauivre, jusqu'à ce que vienne cette sorte de blen-être, d'harmonie secrète, et le désir de les dire. Comme si de pouvoir en déchiffrer les reisons, de savoir en détricher les sens ferait qu'ils puissent durer. Et tant de fole nous evions renoncé aux mots inutiles, pour mesurer et partager, presque en alience, la loie qui libère. Mais aujourd'hul, le silence assiège le souvenir de ces jours différents, plus leclles à vivre. Aujourd'hui, nous avons raienti le pas.

Pour elle, c'est dur d'où elle vient. Si dur qu'il faut s'en remettre, se soumettre au lemps pour que la vie retrouve sa solidité, sa légèreté

#### Résiser aux trahisons du corps

Elle ve, d'un pas lent mais régulier, elle sulvre lusqu'au bout et ce n'est pas elle qui donnere le signal du retour. Perce qu'un peu plus longue qu'hler, la distance marque une nouvelle victoire sur se fatigue. Cette fatigue venue eprès le souffrance physique "avec l'angolase cette fatigue qui submerge, reliue et s'installe à nouveau. Mels qui devre bien finir par renoncer, par capituler devant lant d'obstination, tant d'achamement à résister aux trahisons du corps.

Vous voyez, dit-elle en enlevent le bonnet qui cechait le langue cicatiles de l'intervention chirurgicele, quand l'étals leune, l'evals les cheveux presque eussi courts que maintenent. Elle est belle, elle est émouvante, avec un visage aux traits précis et cette gravité calme dans le regard. Un ragard qui, pendant deux mois, a interrogé, éplé sans relache. Son mari, ses entants, ses emis, eux les bien portants qui voyalent ; et les médecins, les médecins surtout, eux qui savalent. Et, dans ce regard, le voici enlin, encore mai assurée, mais de plus en plus tréquente, mais de moins en moins hésitante, la lueur maticieuse qui dit la ipros de recommencer. De commencer à revivre.

Alors, elle veut eavoir. Tout. Tout ce qui paraît avoir si peu d'importance quend les jours ne sont pas détournés de leur itinéraire habituel. Elle veut aavoir le fPrme, la couleur de ces joura qui ful onl été dérobés. El comment, comment les reconter 2 Comme une drôle de monptonie ou comme un dell répété? Comme tout cele ensemble, pourquel pas, rien n'étant tout à falt vral, rien n'étent tout à tait laux ni de la jole ni de la tristesse que les mots en déduisent.

#### Une sorte d'abandon devant la fatalité

Manipuler les images, pour donner aux jours qui se confondent euveni aussi ressembler au pire. Pour comprendre, pour apprendre cheque fois neuts et evec, toujours, ce doute, cette incertitude en

Il est temps de rebrousser chemin. La brume descend, le brume qui ronge la lumière sane parvenir à éteindre les brasiers de l'eutomne. Vollà, dit-elle, cette salson talle que voua l'almez, telle que je ne me résoue pas à l'aimer, avec cette spiendeur qui ferait oublier que l'hiver est proche et que, délà, se devine una sorte d'abendon devant

# Monde aujourd'hui

LA VILLE

<u>≅\*≾--</u>≒**z**-- -- -

CES DU C.E.S. PAILLER

arcles vicieux

a grand an Queque to construct the construction of the constructio

Time to the second of the seco

de criscome come come come come

WICHEL KAIR

A La Celle-Saint-Ce

DU LACEE DIEBBE-COR

PERAIT D'ORIGINE OF

Propos incertanie

JAE I

EM ME

1 Apr 25 12

THE PARTY OF THE P

11.00

15 To 202

**F,INCEADIE** 

ine biéraranie de

gam rafatre to

ple archive à la

included consensus de la proportion de l

AND A COLUMNIA DE

the army pour table military, tout surmil de fig.

mil de fig.

mil

tone & mettre en

ANDRES N. CO. ....

intro opiet de lari

est parfois acan due construir de CES Education

Middense de Paris La Vine de Paris Middense de Paris Middense de Paris

COCAPIET THESE

Me Toward Street

Street, To

1000 10 ST

THE RESERVE TO A SECOND SECOND

DECEMBER OF STREET

AMERICA NA MARIA

---

Marianti ve

GOLD.

The state of the s

- \*\* Trans

- ALTO 10

Salahan Salah

W. 13.2.

CANAL T

The second of

-

-

**(1)** (2) (2)

ALL PLANTS

# # # Sala

F- 200

And Section 1

Mary Carlotte

199

**海**、海 (1927)

April 100

AND STATES

of the same of

2 22

A 100

274 = a

-

Property and services

B. \*\*\*\*\*

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

**6-7**73 ° 7 gg/23-357

A .....

タップ 200 年 No 100 年 No

.

**经**国际 一个个

F 244 72

ALCONOM. DE

# Un mètre carré et des poussières

S OCIALISTE? C'est rose au poing qu'il me regarde. Bel homme en bronze. Vert comme un sous-bois. Javance avec un étounement amusé. La statue de ce casse-noisettes parmi les tombes de Saint-Germain de Charonne, c'est tout

de même féerique. «On se laisse surprendre, dit une voix flûtée derrière mol Savez-vous qui c'est? Le secrétaire de Robespierre, C'était écrit sur le socle, il y a vingt ans. Mais Charonne, c'est fini. Il y avait trois châteaux quand fétais petit. Un joli village. Mointe-

#### L'ACCIDENT

#### Incendie sous la pluie

Elle devair avoir dix-sept ans, Blonde, Les cheveux longs, Jean de velous noir et chemise écossaise venue sans doute d'un stock américain. Pardessus elle portait un de ces gros blousons matelassés, conformbles et douillets comme une coueme paysanne et qui, cet hiver, peopleot les rucs de dizaines de bibendums. Lui, il avait les cheveux bruos et mi-longs, no jean plus blanc que blen, no blooson de cuir et

une grosse écharpe. 13 heures. Sous la plule fine, ils discatent sur le trottoir. Une dernière cienrette avant de se quirrer jusqu'an soir pour la tac ou le bureau. Une cendre tombe encore rougeoyante, s'arrête sur son blouson bibendum, qui subitement prend ten. Elle le regarde, interrogarairre realiser qu'elle\_se transforme en bonze suicidaire. Il se jene sur elle, lui arrache le blouson, qui déjà n'est plus qu'une torche, et le jene brûler malgré la pluie. 

Er ils restent là. Sans bouger Soudés I'un à l'autre, la mâchoire crispée, l'œil incrédule de ceux qui assistent au naufrage d'un grand paquebor. Soudain elle frissonne. Elle a les bras aus et elle commence à avoir très froid.

BEATREX DE L'AULNOIT.

D'un geste las, l'inconnu balaie l'horizon cerné par les grues, le

bruit, la poussière. a Je suis retraité. J'ai travaille quarante ons. Je préparais mon évasion. Mais c'est trop tard. Je n'aurai pas ma part de paradis terrestre Je mène une vie banale. L'après-midi, je m'ennuie. Alors, je me promène. Mois ça devient difficile. Je n'arripe plus à regarder le défilé des voitures sans nausée, et les arbres s'en

pont. p Je voudrais bien en faire autant. Quel que soit mon faible pour les gens étranges, ja suis presse. Mais mon vieil interiocuteur me retient, très résolu. Lorsqu'un homme a froid, il cherche la chaleur. Quand il est

« Les espaces perts ! On disait les fardins, de mon temps. Mais des espaces, il y en o de moins

- Il n'y a rien à faire, les gens aiment la bagnole, disait Pompidou. » Il m'invite à m'asseoir sur la

en moins. Quant au vert j

tombe de Brasillach, sort un sac. Une nuée de pigeons fond sur nous comme autant de Saint-Esprit. « N'est-ce pas interdit?

- Peut-être. Mois croyez-vous que je laisserais tomber mes pieux amis? »

#### Le choc du passé

Les vieux amis ini couvreat les épaules. Cliquetis de becs. Frissons d'ailes.

a On crie haro sur le pigeon. Comme si c'était eux ces petits Etres inoffensifs et doux comme des vêtes à bon Dieu, qui avaient fait de Paris une decharge pu que. Permettez que 1e ricane. - Je vous en prie

- Les hypocrites! Les pollueurs, c'est eux ovec leurs voitures, leurs chiens, leurs bâtisses. - De fait.

- Pour se sentir vivre oujourd'hui. Il faut se rétugier chez les morts. Vous connaissez le Père-Lachaise?

- Un peu - Un conseil, écologique comme « ils » disent. Vous voulez de l'air, de la perdure? Allez-y. C'est le plus grand espace vert de la capitale : douze mille or-bres, quarante-quatre hectares.

- Vous êtes documenté. - Ja suis un vieil amouteur de Paris. (Il ôte sa casquette, style Front populaire.) Quand fe vois ce que fe vois, mon cœur s'ennuie. Le Père-Lachaise, c'est mon oasis : on y rencontre des loriots, des bouvreuils. Les escargots, il n'y a qu'à sa baisser. Des veux-tu, en voilà. Si je vous disnis

- Dites. - Eh bien - il se penche les amoureux ne s'y embétent Je subodore des détails inouis.

Il sourit de plaisir. Mais une idée le traverse, noire.

« Alleurs, quel gâchis! Vous
avez vu le square Montholon?

- C'est bien laid. — Un paillasson. Alors qu'en Angleterre on démolit des parkings pour créer des espaces rerts, ils put creuse. Comme à Notre-Dame. Comme au sauare d'Anvers, Sur la dalle de béton. un peu de terre, sèche. On marche là-dessus.

- Les gens ne veulent plus de pelouses interdites.

- Ils se comportent comme des chiens. Trois enjants sur une pelmise, ce n'est rien. Mois des milliers, en quelques semaines, il n'y a plus d'herbe. Au Luxembourg, passent quatre-vingt mille personnes par jour pour cinq mille quatre cents mètres carrés - En Angleterre...

- Les Anglais respectent la nature. Ils ont plus de gazon. Il est plus robuste. Il pleut beaucoup. Savez-vous de combien de mètres carres verts disposent les Parigots?

- Un mêtre carré. et des poussières? - Dis poussières, oui, mais quatre-vingts centimètres carrés seulement, monsteur. Lisez les

statistiques de l'environnement de la Documentation française. » Qui prétend que les pauvres n'ont jamais d'aventure? Celuilà au moins a la sienne. « Une lecture sans doute édifiante?

PIERRE LEULLIETTE. (Lire la suite page 27.)

#### un arbre sans émotion. J'avais un herbier. Rien que des plantes de terrain vague.» Soupir. Evoquer les années mortes le démolit. Fantôme sans

une nouvelle conjenence. Ppur cacher l'ingrete, la trop quotidienne Indittérence quend on oublie que, si les jours se ressemblent, ils un autre regerd, posé sur de tels moments, et qui sait, et qui dit que eussi la vie. Avec ses errances qui mênent on ne peut jamais savoir cò. Au bonneur, à le détresse, et parfois è mi-chemin de l'un et de l'eutre, mais jamais d'une manière délinitive, mais en les réinventent

EDITH WEIBEL

## –Au fil de la semaine —

l'histoire n'est pos rectiligne mols sinueux, un pays, un peuple, un homme changent chaque lour, et nous sommes pris en permanence entre un posse qui est deja mort et un ovenir qui n'est pas encore ne. Et pourtant, plus que jamals peut-être depuis les deux ou trais années de l'immédiate après-guerre, an n'a eu à ce paint le sentiment que le rideau achève de tomber sur une époque, sur une étape de la vie nationale, et qu'il vo, en se relevont, dévoiler à nos regards un paysage inconnu, bien difficile à imaginer, une scène nouvelle dont nous serans à la fols

les spectateurs, les acteurs et l'enjeu. Simple ride à la surface de l'eau, ca n'est évidemment pas la vague électorale de mors prochain qui peut, quoi qu'il aavienne, parter en elle-même cette tempête de changement. Le scrutin ne fera qu'enregistrer l'écho plus ou moins déforme et affaibli des grandes transformatians déjà amorcées et qui Iront, par-delà cette péripètie, en s'amplifiant de toute façon et sans doute rapidement. Ce n'est pas davantage, ce n'est plus, souf cataclysme universel, que nous serions d'ailleurs bien incapables d'empêcher et où nous ne peserians guere, de natre position et de notre rôle dans le monde que risquent de venir les bouleversements attendus : nous ne sammes en guerre contre personne et nous n'avans plus de colonies. Certes, la marge est desarmais bien étraite pu nous pouvans encore tenter d'inscrire une politique nationale, et nos velléités d'indépendance, que ce sait dans les domaines stratéglaue et énergétique, en matière économique pu monétaire et mêma — on vient de le voir dons l'offaire Craissant — palitique, ne servent qu'à entretenir nos illusions et ó masquer notre dépendance.

Mais ce n'est pas cela qui est en cause car c'est chez nous, en nous-mêmes, que se trouvent les garmes, les ferments du changement.

'EST d'une grande banalité de dire de 83 à 84 % des Français (contre que la France se trouve à un tour- 63,7 % en 1955), demain de 85 % et nont, qu'elle est en pleine muta-tion, en pleine transition. Le cours de experts. La France rurale et artisanale appartient au passé. Elle n'avoit d'ailleurs pas, il fout le dire bien hout, que des vertus : nous sommes les petits-enfonts, voire les enfants, d'hommes et de femmes qui, dans leur écrasante majorité, cannaissaient la faim, le fraid, l'usure prématurée, la souffrance et l'ignorance.

La nouvelle France veut la sécurité, l'ordre et elle croit au pragrès indéfini. Elle répudie le risque qui s'ottache à l'esprit d'entreprise, elle craint le mouvement qui dérange et trouble, elle n'admet pas la crise qui ralentit sa morche vers ce qu'elle juge être le bonheur. Or cette crise, même si nous ne voulons pas l'entendre, est structurelle et non conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle modifie de fond en comble et paur longtemps le paysage economique et social. Encore ses effets les plus graves sont-ils dissimulés, de façon plus au moins artificielle, pour quelques mois, un au deux ans tout au plus. Quont au goût de l'ardre, il débouche facilement en France, an ne le sait que trop, sur l'outaritarisme de quelque homme providentiel. Et le besoin de sécurité, de stabilité, s'exprime par l'immobilisme en palitique, et socialement par une frenésie de garantisme et de juridisme dans ce pays latin, danc de clientèle. Ce sont lá les conséquences les moins plaisantes et les plus négatives de notre morche vers le solariat quasi généralisé.

Mois l'effondrement des modes de vie, des valeurs et des institutions héritées du passé comparte aussi un certain nombre de données nouvelles, souvent encourageantes, dont la convergence peut conduire à une meilleure forme de société. L'exigence d'une plus grande qualité de qui peuvent, à terme, se révélar très positifs.

Cette exigence porte gussi blen sur le milieu et les conditions dans le travail que, dans la communauté d'appartenance, N vingt ans, c'est-à-dire très vite, sur le milieu naturel et les conditions de nous sommes devenus une nation de solories : c'est le cos aujourd'hui moloisie malariet en la communaure d'appartenance, sur le milieu naturel et les conditions de vie. Elle exprime de façon confuse, moloisie malariet en la communaure d'appartenance, sur le milieu naturel et les conditions de vie. de salories : c'est le cos oujourd'hui moloisée, molodroite porfois, la discor-

rythmes naturels, le besoin de racines de l'hamme de plus en plus coupé de l'empaianode féconde ovec les matériaux, la soif d'insertion dans une culture concrète, régionale ou spécifique, Contrecarrée par les tendances au nivellement et à l'uniformité. Elle traduit aussi l'appétit de relations humaines outres qu'utilitaires au de compétitlan paur briser l'anonymot et rampre la solitude, le rejet des contraintes physiques et psychologiques qui affectent la vie dans le travoil et hars du travoil telles que les codences, les longs déplacements, les embouteillages, le bruit, la pollution, etc. En même temps, le désir se déplace de la quantité vers la qualité, les notions de sonté et de bienêtre s'élorgissent, l'Idée d'environnement ne recouvre plus seulement la lutte contre les nuisonces, mois l'enrichissement du milleu aù l'on vit. Ainsi de nouvelles demandes apparaissent pour améliorer qualitativement le cadre de vie - par exemple, étendre les espaces verts --adapter la répartition du temps entre le travail et les loisirs — dans la journée, la semaine, l'année, la vie — et développer surtout toutes les formes de culture.

dance entre les rythmes du travail et les

Bref l'épanouissement personnel n'est plus une spéculation philosophique pour favorises de la fartune ou de la connaissance. Il tend à devenir una aspiration ressentie et vécue par un nombre sons cesse croissant de Français.

DEALEMENT, catte prise de conscience, lo fantastique poussée qu'elle va provoquer et dont nous n'entendons encore que les premiers balbutiements, devraient aboutir à un nouvel ordre social et à un nouveau modèle de société. La vie associative et participative, ce qu'« Echange et projets » o oppelé ia vie quotidienne, qui s'affirme d'une « l'autogestion de la vie quotidienne », façon croissante 11), revêt des aspects c'est-é-dire une société oles convivole c'est-à-dire une société plus conviviale, à lo fols mieux organisée, plus libre et

(I) Les Idées évoquées schématiquement ici ont été dévelopées en particulier par M. Georges Séguin dans as communication à le Rencontre organisée à Aro-sur-Secans du 14 ao 17 septembre dernier, par l'association internationals Futuribles, 10, rue Cernuschi, Paris-17e.

plus juste, une vraie réforme de l'entreprise, lieu privilégle du changement social, une révision des critères du développement et du progrès, est-ce l'utople ?

Nous n'avons, au fond, pas le choix. Il serait valn, blen sûr, d'espèrer qu'une telle transformation de la société française puisse s'effectuer sons rencontrer de puissantes appasitions, sans qu'on enregistre des reculs après chaque phase de progrès, sans aléas et sans à-coups et peut-être sons drames. La résistance au changement sera d'autant plus forte que ces changements-là sont plus prafands et relativement rapides. On peut même craindre que, faute de trauver leur expression par les voies normales du suffrage et de la politique au de la participation institutionnelles, des minorités soit arganisées, soit spontanément rassemblées, ne voient d'autre issue pour faire entendre leur pratestation et leur désir de révolution qu'une violence aveuale, à la frantière du bonditisme et de la criminolité, voire au-delà. Impossible aussi d'espérer au'un modèle parfait de société, un nouvel équilibre entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, et donc un homme nouveau, surgiront comme par enchantement des décombres. L'imagination créatrice, la mesure et le sang-froid trauvent hélas ! bien vite leurs limites et nous manquons cruellement de ceux que Jacques Delors appelait récemment dans ce journal des « Ingénieurs en changement

Cependant, tout donne à penser que nous ollons non pas vers la société hyperindustrielle annoncée par Herman Kohn, Daniel Bell et certains futuraloques, mais plutôt vers ce qu'un savant américain de l'Institut de recherches de Stanford, Willis Harman, a nommé une societé trans-industrielle. Et politiquement sons doute, à travers des vicissitudes dont la gravité et la durée sont impossibles à prévolr, vers un socialisme d'un type inedit qui osero ou n'osero pas dire son

Une fois encore, nous n'avons pas le choix : c'est cela, ou bien ce que Merleau-Ponty oppeloit « le pourrissement de l'histoire ».

# société

# une autre

PIERRE VIANSSON-PONTÉ

#### **ETRANGER**

#### REFLETS DU MONDE ENTIER



#### Santé-austérité

a Les pilotes et les navigateurs de l'aéronavale américaine qui ont été faits prisonniers par les Nord-Vietnamiens sont généralement en meilleure santé que leurs camarades restés libres », assure une enquête du centre d'études des prisonniers de guerre de la marine américaine relatée par la FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW de Hongkong.

Seion le docteur John Plag, directeur du centre, « les anciens prisonniers récoltent aujourd'hui le bénéfice de cinq ans en movenne d'un régime austère, sans alcool, avec peu de tabac et une hygiène de vie rigoureuse ».

» En revanche, ceux de leurs camarades qui n'étaient pas prisonniers, buvaient et fumaient souvent trop et mangeaient des aliments trop riches en graisses animales. Quand leur mission au Vietnam fut terminée, nombre d'entre eux se retrouvèrent attelés d un travail de bureau nerveusement tatigant avec peu de possibilité d'exercices physiques (...).

» Sur soixante-dix-huit ex-prisonniers et autant d'ex-soldats observés, les premiers étaient en bien meilleur forme que les seconds, en particulier dans les domaines glandulaire, cardiaque, génito-urinaire, articulaire et auditif. Quelques-uns d'entre eux souffrent cependant toujours de maladies parasitaires contractées au Vietnam et d'ennuis dentaires dus à une absence de soins.

#### Newsweek

#### L'hymne introuvable

Parmi les épineux et parfois extravagants problèmes qu'a posés la visite inopinée du président Sadate en Israël, a figure celui de l'hymne égyptien, raconte NEWSWEEK. Selon l'hebdomadaire américain, « le chef de la musi-que de l'armée israélienne s'aperçut soudain qu'il n'existatt aucune partition dans le pays pour cet air, d'ailleurs malencontreusement intitulé : a Il est temps que nous » prenions les armes. » Le service du protocole teraélien adressa un S.O.S. à l'ambassade américaine de Jerusalem et à la mission israélienne des Nations unies à New-York. Après de nombreuses allées et venues, une partition fut découverte et le département d'Etat américain put y joindre des enregistrements faits par des orchestres de la

#### Pas une tasse de café pour Idi Amin!

« La prochaine fois que vous prendrez une tasse de café, buvez-là à la santé du général Idi Amin : vous l'aidez peut-être à se maintenir au pouvoir », écrit THE. GUARDIAN.

Selon le quotidien libéral anglais, « pour M. Thomas Melady, qui fut le dernier ambassadeur américain en Ouganda, le dictateur ougandais assure la solvabilité de son pays en envoyant des avions entiers de café à Londres et à Dilbouti. Les buveurs de café américains achètent pour 200 millions de dollars (900 millions de francs) de matières premières par an ; leurs homoloques européens. 150 millions de dollars », a indiqué M. Melany lors d'une interview.

» Pas un sou de ces sommes fantastiques ne va aux malreureux Ougandais, assure M. Melany. Tout va aux mercenaires d'Amin qui vivent très bien (...). Un boycottage du café frapperait la trésorerie d'Amin en plein cœur.

» Le président Amin a accusé les « impérialistes américains » de tentatives de sabotage du régime ougandats (...). Il. Melany no doute pas un seul instant qu'il jaisait ainsi allusion à l'opération de boycottage qu'il est en train de metire sur pied, car l'Ouganda a encore un chargé d'affaires à Washington qui e couvre » les activités du Congrès. »

#### The New Hork Times

#### Le sexisme est hors de prix

« Accusé de discrimination sexuelle, le Reader's Digest vient d'accepter de verser plus de 1500000 dollars (un dollar = 4.80 F) de compensation d deux mille six cents de ses salariées », rapporte le NEW YORK TIMES.

« Ces deux mille six cents privilégiées se partageront 1375 000 dollars d'arriérés de salaires, cent quarante-deux d'entre elles se partageront, de surcroit, 200 000 dollars d'augmentation immédiate de rémunérations Chaque femme concernée recevra ainsi entre 500 et 1 000 dollars. de semmes aux postes supérieurs de la hiérarchie rédactionnelle el administrative.

» Refusant d'admettre qu'il pratique une discrimination quelconque contre les jemmes dans l'entreprise. le Reader's Digest a préjéré accepter un compromis que de se lancer dans une série de procès à la suite de la plainte déposée en 1973 par huit de ses employées. »

#### THE IRISH TIMES

#### Une baleine dans la Foyle

Les habitants de Londonderry, au cœur de l'Ulster, ont un nouveau sujet de préoccupation : la baleine de trois tonnes qui s'est malencontreusement engagée dans l'estuaire de la Foyle. Le quotidien de Dublin THE IRISH TIMES raconte ainsi la

« La baleine, obligeamment, nagea tout drott dans les /llets de sécurité que l'armée britannique a tendus à travers la rivière pour arrêter les mines flottantes. Elle croisa lentement, fil surface, replongea, cracha à travers ses évents : un spectacle pour les enfants et les adultes, l'armée, l'armée clandestine, les hommes politiques et les intellectuels Cathy dit que c'était comme au début des manifestations pour les droits citrques. Les gens s'amassaient de la même façon dans les rues, avec une expression déterminée, attendant qu'il se passe quelque chose (...).

— Vous y allez ?

- Ovi. ei vous ? Comment va-t-elle ?

- Il paraît qu'elle est en train de mourir de fatm. — Moi, on m'a dil qu'elle n'avail jamais fait de metlleur » repas : les saumons sont en itain de trayer. Les pêcheurs sont

- Il parait qu'elle a perdu le sens de l'orientation (...). » Une bonne sœur a écrit à la radio pour suggerer que la baleine a peul-elre des peines de cœur et qu'il jaudrait lus trouver un compagnon (...) Le représentant du parti républicain socialiste triandais n'a pas perdu le nord : il a demande que l'armée enlève ses filets pour que la pauvre bête puisse regagner l'Atlantique. »

#### Deux entretiens -

# L'Eglise catholique d'Afrique noire s'interroge

sion d'hibernatinn, existent néanmoins de nombreux courants de réflexion. Cependant, les gouvernements contrôlant l'ensemble des mass-media, ces courants

sion ivoiriennes, le suls professeur eu studio-école de le radio-télévision

communeutaire sur tous ceux qui

- Quelle est votre position à

l'égard du célibat des prêtres?

- C'est une affaire dont un parle

beaucoup eulourd'hul sous d'autres

cleux que les nôtres, parce qu'on

e'est enfin apercu que le problème du

célibat n'était pas spécifiquement

africain. Cela dit, en Afrique, la fécondité est toujours considérée

- Oue pensez-vous du retour

à l'authenticité, que préconisent

certains chefs d'Etet, dont le pré-

« Peut-on, à propos de cer-

tains prêtres européens, ani-

més par un esprit œcuménique

directement issu des enseigne-

ments de Vatican II, parler

de « nouveaux missionnaires »?

- Non, cette expression est

doublement dangereuse. Le mot

missionnaire est amblga, vollé

par l'environnement historique.

Le qualificatif nouveau n'est pas

plus clair. Ce qui est certain, c'est

que, dans la mesure où tes jeunes clergés d'Afrique recherchent une

originalité africalne dans l'Eglise,

nous devons, nous, prêtres origi-

naires d'Europe, nous démarques

des grands courants de colonisa-

tion qui ont apporté la foi dans

- Les missionnaires ayant

- Qu'est-ce à dire ?

L'INADES

social (INADES) est une crea-

tion priginale, dont l'objectif

est la promotion de la société

paysanne africaine. Sans lien

organique avec l'Université l'INADES dispose d'un résean

d'enseignement par correspon-dance, d'un journal « Agri-

promne, organise des sessions

de travail et dispense des

cours d'initiation au dévelop-

pement en français fonda-

mental (environ 800 mnts). L'INADES édite des onvra-

ges, dispose d'un important

service de documentation

(trente-cinq mille oavrages),

diffuse sur abonnement un

fichier africain, a mis an

point un « service permanent

questions-réponses (S.P.Q.R.)

et effectue, à la demande, des

recherches dans tons les do-

maines théologique inclus).

L'INADES. dont le siège est

à Abidjan (Côte - d'Ivoire),

compte des représentations en

Ethiopie, an Burandi et an

Rwanda, an Cameroun, an

Zafre. au Togo et en Haute-

Le financement de l'INADES

est assuré grace à des res-

sources propres (10 %) et

grāce à des subventions in-

ternationales, émanant d'or-

ganismes aussi divere que

l'Ageace canadienne pour le

développement international

(ACDI), le ministère de la

cooperation, OXPAM on Mise-

Volta.

L'Institut africain pour le

ces régions...

comme une valeur essentielle...

eldent du Zaîra?

s'expriment pen - fante de cadres adéquats.
L'Eglise catholique reste l'une des structures à l'intérieur desquelles s'agitent mille idées. En Afrique noire, comme que, à l'nccasion d'un récent vnyage en Côte-d'Ivoire, notre envoyé spécial Philippe Decraene a recueillis anprès d'un dominicain ivoirien et anprès d'un

### I. — Un dominicain ivoirien

 Vous étes, comme beaucour de prêtres en France, plus large-NTOINE KAKOU est membre de la Fraternité Saint-Dominique A d'Abidjan. Né en 1942 dans une famille de gros planteurs il est originaire de la région de Gagnos. Il a commence ment tourné vers l'étude que vers l'apostolat ? ses études supérieures à Angers, puls à Lyon, les e poursuivies à Yaoundé, puls è l'université Lovanium de Kinshasa, avant de passer Mon apostolet est dans monde des médias. J'ai choisi cette sa maîtrise de théologie, au Saulchoir à Paris, Eiève d'Edgar Morin iorme d'action parce que le suis du à l'Ecole pratique des hautes études, il prépare an doctorat de troisième cycle sur l'audio-visuel en Côte-d'Ivoire. Il  ${\bf n}$  été ordonné métier. Je produis des émissione

netionele en même temps qu'à l'institut supérieur de culture religieuse, intégrant celle des autres peuples. Nous devons exalter les valeurs qui Je dis le messe é le Fraternité Saint-Dominique, mais le n'et pas de pafureni celles de nos ancêtres, mais eulement dans le mesure où elles - Vous estimez que le prêtre sont arrivées jusqu'à nous, fidélement dolt résolument s'engager dans transmises par les générations pré cédentes. Un retour à l'authenticité - Il est bon que le prêtre préside qui signifierait eutercle totale seralt Illusolra. J'aloute que si le président à des cérémonles cultuelles. Mais il peut exercer une dimension prophézaīrois conserve la paternité du mot authenticlié, il n'est pas l'inventeur tique aussi importante en vivant le du concept. Depuie plusieure dizaines vie de ses contemporains, ti est capid'années, en effet, d'innombrables tai qu'il iette un regard social et

ninicain en avril 1972.

Africains répètent que l'Afrique veut - L'Eglise n'e-t-elle pas respecté la tredition africaine?

- Non, dane le mesure où, fidéles à l'idée européenne de séparation du corps et de l'âme, les missionnalser celle-ci, en Jetant le discrédit sur nos traditions ancestrales selon lesquelles l'homme constitue un tout.

- Que pensez-vous des syncrétismes qui s'efforcent de faire la synthèse entre catholicieme et religion traditionnelle?

- C'est une excellente chose... Les syncrétismes mettent en cause - Il leut que les Africains sauvenotre pédagogie, nous interpellent... gardent leur propre culture, tout en

l'Evangile, il convient aujourd'hui

d'éliminer la première pour

retrouver te second. Pendant des

dizaines d'années, on a abusive-

ment identifié Eglise et mission.

C'est en effet une erreur que de

penser qu'il n'y e dans l'Eglise

- Considérez-vous l'action

de l'INADES comme une nou-

velle forme de mission

conforme aux enseignements

le développement des peu-

- Pour l'INADES, le christia-

nisme se situe eu-delà du sacré

et du profane. Dans la vie quo-

tidienne, t'homme total possède

ces deux dimensions. Or, en ce

qui nous concerne, nous ne nous

occupons pas du tout de ce qui

concerne le culte proprement dit.

Nous essavous de favoriser l'avè-

nement d'un homme africain

- Vous ignorez donc le confessionnalisme?

- Nous souhaitons que le mes-

sage évangélique dépasse l'espace sacré de la mission. Nous pensons

même que, dans une certaine

mesure, certains aspects pure-

ment confessionnels sont de nature

à gêner l'annonce de l'Evangile.

- Pour quelles raisons?

- Parce que, je le répète, la

mission catholique a été liée,

dans un passé récent, à un cer-

tain ordre social et historique.

C'est pourquoi l'esprit de l'ency-

clique de Paul VI, par exemple

sera mieux percu par ceux aux-

quels nous nous adressons s'ils

ne sentent pas poindre derrière

notre enseignement des préoccu-

pations trop exclusivement confes-

- Vous entendez donc dé-

confessionnaliser l'INADES?

- C'est chose faite. L'INADES

est un organisme profane, au sein

(1) Editions Cie, Yaounde, 1974.

(2) « Populorum progressio Pâques 1967.

ples ? (2)

Christ...

II. — Un jésuite français

RIC DE ROSNY est directeur de l'Institut africain pour

le développement économique et social (INADES), dont le siège est à Abidfan. Ordonné fésuite en 1962, il a

vècu quinze ans au Cameroun, où il a étudié les liens existant

entre médecine traditionnelle et médecine européenne. Ethno-

psychiatre, sa connaissance de la langue et de l'univers

douala lui a permis d'être adopté par les habitants d'un village situé à proximité de la capitale économique du Came-

roun. Il est l'auteur d'un ouvrage inlitulé Ndimsi (Ceux qui

soignent dans la nuit) (1), consacré à la médecine africaine.

autrefois amené la religion des duquel travallient des prêtres. Sur

Blancs en même temps que cent personnes que compte

En effet, les sectateure sont sur les routes. Ils na restent pas entermés

- D'après vous, le cetholicismo e-t-il dépersonnalisé les

- Cele dépend des Individus. En ce qui me concerne, je me sens parfailement é l'else. Mels, je m'inquiète néanmoins pour mes irères africains. - D'où viennent vos Inquiétudes 2

- Je m'inquiéte d'abord de ce que sucoup de - chrétiens moyens ne restent sensibles ici qu'à tout ce qui touche le culte. Je m'inquiète eurtout de l'Importance croissante des

#### Paupérisation vers... - Une sorte de paupérisetion

générale ?

Certes. Il y e de plus en plus de pauvres. Et surtout, ce qui me semble particulièrement grave, ceuxcl ne sont plus inlégrés car, avant l'eccession à le possession personnelle directe, evant le développement de l'économie monétaira et l'exten-

l'INADES, on ne dénombre

d'ailleurs que neuf jésuites, et on

cette organisation comme une

- L'INADES effectue un tra-

vail d'Eglise dans le monde pro-

fane. Fondé à la demande de la

conférence épiscopale des évêques

de l'Afrique de l'Ouest, émana-

tion directe du mouvement de

l'Action populaire de Venves,

l'INADES dépasse la dichotomie

habituetle entre sacré et profane

C'est une œuvre londée par de

religieux unt entendent sortir des

frontières traditionnelles telles

que la mission les avaient autre-fois tracées. Nous essayons néan-

moins de ne pas être non ptus de

- Christianisme et africa-

nité vous semblent parfaite-ment compatibles?

- C'est d'antant plus évident

que les religions traditionnelles

africaines apparaissent démunies

face ea développement. Le chris-

tianisme est epte à venir en aide

oux Africains. Il est important

qu'ils sachent que vie religieuse

et développement sont competi-

bles et qu'ils solent eu contact de

prêtres qui travaillent au dévelop-

• MISE AU POINT. - An non

du groupe Terrin, M. Serge Tho-mas, directeur des relations extè-

rieures, nous prie d'indiquer que contrairement à ce qui a été

avancé (dans le Monde aujour-d'hui daté 20-21 novembre sous

le titre «Un lancement réussi»), sa société n'a pas « déposé son bilan » mais e été « admise au bénéfice de la suspension provi-

nal de commerce de Marseille, qui

plan de redressement aussité

mis en centre. La division a répa-rations navales » du groupe tra-

vaille, aujourd'hul, sur vingt na-

vires dans le port de Marseille el deux à Toulon.

a approuvé le 6 septembre un

simples techniciens de te crois-

sance économique.

- Pouvez-vous préciser com-

œuvre de la Compagnie de Jésus.

de l'INADES ?

ne pent en aucun cas considérer

euté était eussi celui des pauvres... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui... - L'anticiéricalisme se dévaloppe-t-II en Alrique ?

- L'enticléricalisme est une notion européenne. En Afrique, l'homme sacré esi toujours respecté, et lorsque certains prêtres font l'oblet de mesures de rétorsion de le part des autorités en plece, c'est moins par réaction contre l'Eglise que par réaction contre une personne donnée. - Quel Jugement portez-vous

sur les repports entre les Eglises

- J'estime qu'il faut prendra plus eu sérieux les instructione du concile. Les pères concilieires ont issaé de larges libertés eux Eglises locales. Mais nos évêgues n'en usent pas evec suffisamment d'eudece. Ile resteni trop étroitement soumis à Rome... Il feut que lee prêtres travallient pour bénéficier d'une plus grande auto-

- Que pensez-vous plus géné ralement des relatione entre l'épiscopat et le pouvoir ? - Dès qu'ils sont intronisés, beau-

coup de nos prélets deviennent des chefs de canton. Il devraient prendre garde à ne pas tomber dans ce tra-- Avez-vous un evis personne

sur le nature du pouvoir atricain ?

 Souvent le pouvoir se présente en Afrique comme une sorte d'oracle. Entre l'oracle el les masses populaires existe une communication descenpas de teel back, pour emprunter un terme propre à le presse pariée...

# I POINT D'ORGUE FETES DE FIN D'ANNÉE



it um convict par la pre-'exemile' des spectacles . .... week-end mediterra-: 's. Pag tast' au profit du ich due à Paul Savatier jermenten, réalisée en six tida minutes par Jean in trade des chevallers aux in akarates - produit trice - annexant, en ing er is de l'imagerie hérolone

this is it cou par use sole de the transport of the best fifee

tente a peu près suppor-

maneure soundent le récit

.. dans le premier épisode.

et une stupellante emission Aibert Raba ce discussion tenge au fil des saners (mercedi 21 decembre: 1 Toochalon des telestras Warne, gut est extended sacre de Port-Apr-

Sur A 2

Sanichi Offenbach et les Borgia

- Commenter die president bie Chance a regit comme yau sementa de la arcente en vo

ade names per entire an an cherché e une eutre progratue

MEDI U DECEMBRE

MALLIE la DÉCEMBRE

20 h. 33, Film ; a la Ketteense du l'Oost v. de 20. La charten deute, d'A. Anna.
Le charten, en chartent, an es

c'est ? Réponse de Jean Cables, Char

neires w, de F. Fellini, L. Matte et P. Vacien

21 DÉCEMBRE

UN>1

MARDI

20 DECEMBRE

WERCREDI

B WOEMBRE

JECT) I 2 DÉCEMBRE

**LEADSEDI** 

3 DÉCEMBRE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

7 DÉCEMBRE

MERCREDI

\* DECEMBRE

JEUDI

<sup>3)</sup> DÉCEMBRE

VENDREDI

10 DÉCEMBRE

SAMEDI

DIMANCHE

JANVIER

<sup>1</sup> DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE 3 DÉCEMBRE

Bernard Cathelat



Les styles de vie des Français. Collection au-delà du miroir

pement. J'ajoute que, dans le mesure où les petites oligarchies africaines qui contrôlent la réalite du ponvoir politique sont de moins en moins souvent chrétiennes, il est important que le christianisme se situe du côté du monde moderne.

- Comme en Europe? - L'Eglise doit evoir une

forme de présence différente en Afrique et en Europe. En France, beaucoup de jésuites appartenant é la même génération que la mienne travaillent dans le mouvement charismatique. Mais, ici, le christianisme doit sortir de ce qui fut longtemps son domaine

Propos recueillis par PHILIPPE DECRAENE.

#### Mai 68, Mars 78... Regardez plus loin. Quelle France en 1990?



diversité des Styles de Vie en 1978. Derrière les prophéti futurologues le portrait de la France Derrière les options politiques

7 ans de recherches au CCA Centre de Communication Avance (Eurocom)



Stanké

17 h 30, Cycle John Wayne . . Thomas trans

27 h. 32. For the party and the Lagranda sing comme

20 ft 30. . All plateir de Dies e. L'agree d. Millione 22 h. Cycle chang fartastines in a factories

20 ft 30, Varietés : Monsteur Layet, de C. Féign 22 h. Feuilleten : - In . Commis des commis 105 étoltes -.

20 h. 30, « Au plaisir de Dies ». 22 h., Tresor des cinémathèques : Francisco Kahn », de B Besson, réa sation R. J. Brouger.

20 h. 30. Variétés : Show muchine, ausc M. Point 21 h. 30. Retransmission lytique : - Challe - de 0 mise en scène de J.P. Ponnellé, de A. Combard for de l'Opéra du Fibin).

The second section of the second

20 h. 50, Au théâtre ca-soir ; " l'Amois fou », d'A. f avec S. Valère et J. Desailly.

16 h. 30, Téléfilm : « le Pilole de Demobe », d'april 18 h. 30, Animaux : Trente millions de Most, avec 14. R. Crespin, Th. Le Luron, etc.

20 h. 30, Numéro un : Tho Book. 22 h. 30, Aviation : Entre chil et lerre, par F. Reich

16 h. 45, Cycle John Wayne : ales Carabars a d 20 h. 30, Silm : - 189 Felt Leity - de G. Cutte

20 h. 30, « Au plaisir de Dieu». 22 h., Cycle einema fantastique : - Barb

and the second of the 20 h. 30, Documentairn : - FEnigne du Friedric ». A ta recherche d'un navire, coniè e

15 h. 30. Série : . in Patit Lord Familiaro, ., 20 h. 30, « Au plaisir de Dieg ».

22 h., Anetomie d'un chef-d'œuvre : Robert Des

21 h. 30, Musique : Echos du Festival d'Ale 1997

20 h. 30, Au théâtre ce soir : « le Falester », d'après 8 evec I Le Poulain.

22 h. 15. Variétés : Mitel Gaynor.

20 h. 30, Show : Heart Salvador. 21 h 30. Ballets sur glace de Lenfer

22 h. 30. Revue de lin d'aunée, avec J. Amadon, J. E. 24 h. Divertissement Smoking of Const

17 h. 45, Cycle John Wayne : \* 10 Manhata at Park and de J. Furd, avec H. Fonda et Sh. Templa 22 h. Bellet-comedie : \* 16 Ministra \* 18 Minist

sionnelles

person on which is to be

And and the state of the second

Sur TF 1:

Jean

# moire s'interroge

Moninicain ivoirien et auprès

voirien Co que n'est e la ces avours

de englectus En de and nema (a) de le entre en de le entre entre MANUS TO SEE

A STATE OF THE STA

MARKET MARKET

The second second second

40 m 35 million

On 34.

78-<sup>98</sup> Les styles de des Francis 6 to 2 \*\* The state of the s -2: 1 · · · · ·

LE POINT D'ORGUE terroge, comme l'attestent ces procession d'un récent voyage l'accasion d'un récent d'un récent voyage l'accasion d'un récent d'un r

sacre de Fort-Apache.

d'Ormesson Control of the state of the sta

La plupart des observateur, convies par la particular des chaîne à découvrir l'essentiel des spectacles de fin d'année, au cours d'un week-end méditerranéen, sont revenus séduits. Pas tant au profit du néen, sont revenus séduits. Pas tant au profit du néen, sont revenus séduits. Pas tant au profit du plaisir de Dieu (adaptation due à Paul Savatier du roman de Jean d'Ormesson, réalisée en six épisodes de quatre-vingt-dix minutes par Jean Mazoyer) que par la Lègende des chevaliers aux cent huit étoiles, feuilleton « karaté » — produit encore inconnn en France — amexant, en les parodiant, tous les poncifs de l'imagerie hérolque populaire et d'une violence à peu près supportable : c'est tout juste si, dans le premier épisode, le samourai dont les malheurs scandant le récit table : c'est tout juste si, dans le premier le récit le samourai dont les maiheurs scandent le récit se fait un peu trancuer le grand calibre.

grand calibre.

a Trésor des cinémathèques » : une belle idée

et une stupéfiante émission de Bella Besson sur Albert Kahn, ce diamantaire qui fit saisir, sur des kilomètres de pellicule, les lmages de l'air du temps, au fil des années de l'entre-deux-guerres (mercredi 21 décembre). La première chaîne, qui n'oublie jamais les enfents, leur réserve pour l'occasion des téléfilms de leur âge. Mais ils ne manqueront pas de suivre le festival John Wayne, qui est également un cycle John Ford, avec l'Homme tranquille, les Cavaliers et le Mas-

▼ EMPS fort traditionnal de l'année télé-

1" janvier auront cette année, pour des

raisons extériaures à laur contenu, una tona-

lité particulière. Chacun pourre y voir, en ettet, l'eboutiesement — sinon la couron-

visualle, les programmes dittusés

entre las lêtes de Noël et cellee du

Santelli Offenbach et les Borgia de Sagan



Conseiller du président Marcel Julian, Jacques Chancel a réglé comme l'an dernier, les divertissements de la seconde chaîne. Avec modestie a Je n'arrive pas dans un désert », dit-il. — il a cherché « une autre présentation ».

seconde - époque - marquée par la venue, ici ou là, de nouvelles équipes. Contreirement à l'en dernier, eucune grève n'est venue troublet le mise en piece des

Le rythme journeller, la euccession hebdomedeire des émissions, n'apparaitront sans doute pae, pour autant, radicalement modiliés : conformément aux impératifs de

nement — da la politique menée par les sociélés depuis leur créalion, à l'orde d'une La journée se divisers en trois temps. Un journal de la mi-journée, d'une durée de dix minutes et présenté par Patricia Charnelet (transfuge de R.T.I. et d'Elle, recrutée par Jean-Pierre Elkabbach en février dernier), précèdera la première édition du jeu Des chiffres et des lettres, réservée eux moins de quinze ana avant Je reux être toi. Dans cette série de dix émissions de dix-huit minutes chacune, proposées par Agnés Vincent, des adolescents réveront de leur evenir et pourront interroger les professionnels de leur choix. A 13 h. 30, chaque jour, un groupe d'étudiants chinois et enropéens présentera un

réjouissances.

Dans l'après-midi, « Aujourd'hui madame » et « Aujourd'hui magazine » adopteront une coloration e fin d'année » avec des séquences tournées à Beanbourg, evant le Téléclub, rediffusion quotidienne des dramatiques produites par la chaîne comme Léopold le Bienheureux, de Georges Wilson, Batleby, de Maurice Ronet, te Neveux silencieux, de Robert Enrico. etc.

spectacle de marionnettes aux dimensions humaines, adapté du Voyage en Occident, un

roman du quinzième siècle.

Après le journal de 20 heures, Jacques Chancel annonce une creation quotidienne, du Chandelier, de Santelli, d'après Musset (le 17 décembre) au Comique-né, de Michel Polac, avec Ray-mond Devos (le 21 décembre), de Banlieue sud-est, de Gilles Grangier, d'après René Fallet (à partir du 22 décembre), à l'Offenbach tourné par Michel Boisrond, sur un scenario d'Andre Roussin (è partir du 23 décembre). La rentrée télévisuelle de Françoise Sagan evec les Borgia ou le Sang doré (réalisation Alain Dhenault) est attendue pour le dernier jour de l'année.

## RADIO-TELEVISION

son cahier dee charges, le troisième chaîne diffusera ses quatre films dans la semaine ; sans vralment rompre avec ses habitudes, le première chaine se signelera par d'heureux achats at un cycle cinémetographiqua consacre à John Wayne ; seule, la deuxième chaîne renoncera à ouvrir ses soirées par un film et réunira, pour l'occasion, un bouquet assez impressionnant de nouveautés.



Chaine vonée à la diffusion cinématographique. FR 3 peut s'enorgueillir d'aider des créateurs qui ne trouvent plus guère, ailleurs, accès aux ondes. Après les Impressions d'Afrique, voici encore Jean-Christophe Averty et son Chantecler, d'eprès Edmond Rostand, fable dramatique en quatre actes et en vers, allégorie jouée par des animaux qui parlent, diffusée enfin dans sa version

intégrale. FR 3 e limité jusqu'alors sa production drama-tique à des prototypes, classés sous la rubrique Cinèma 16. Voici, pour cette période faste, sa première série d'aventures : le Loup blanc, d'après Paul Féval, tourne en Bretagne, une suite de combats menés par un franc-tireur contre le pouvoir central qui satisfera à la fois les « autonomistes » et les amateurs de cape et d'épèe.

De nonveaux programmes à l'intention des enfants débateront exceptionnellement des 17 h. 30. En direct de la Bastille, Boff, un gros bonhomme, dira tout sans bétifier de la santé, de l'hygiène et de l'écologie.

| District of the property of th |                         | TF 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 2                                                                                                                                                                                                                                          | FR 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAMEDI<br>17 DÉCEMBRE   | 21 h. 30, Feuillelon : « le Légende des chevaliers aux 108 élolles ».                                                                                                                                                                                                                            | 20 h. 30, Téléfilm : - le Chandeller », ¿'A de Musset, par<br>Cl. Sanlelli, evec MCh. Barrauli, M. Gelabru.<br>Le retour de Santelli au romantiame,                                                                                          | 20 h. 30. Refranamission dramatique : - Comment ne pas<br>mourir, ou Alceste -, de P. Dumayet, d'eprès Euripide, real.<br>A. Terta (un spectacle du Festival de Carpentras 1977).                                                                                                                            |
| As Company to Company  | DIMANCHE<br>18 DÉCEMBRE | 17 h. 30, Cycle John Wayne : « l'Homme tranquille », de J. Ford. 20 h. 30, Film : « la Kermesse de l'Ouest », de J. Logan. 22 h. 30, La chanson douce, d'A. Halimi. Le channe, en changens, qu'est-ce que c'est ? Réponse de Jean Sablou, Charles Aznavous, etc.                                 | Un oratorio pour réanimer les mosaiques<br>siciliennes.                                                                                                                                                                                      | A. Lettuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUNDI<br>19 DÉCEMBRE    | 19 h. 45, Mini-chroniques. 20 h. 30, « Au plaisir de Dieu », d'eprès J. d'Ormesson, par R. Mazoyer. 22 h., Cycle cinéma fantestique : » Histoires extraordinaires », de F. Fellini, L. Malle et R. Vadim.                                                                                        | 17. h., Téléciub : > 30 ans ou la vie d'un joueur >, de<br>M. Moussy, avec R. Hirsch.<br>20 h. 30, Alto Charles Aznavour, par 3, Lux.<br>21 h. 45, Pink Floyd Ballet. La croupe de Marseille, dirigée<br>par Roland Ostit.                   | E. Taylor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARDI<br>20 DÉCEMBRE    | 20 h. 30, Veriálés : Monsieur Loyal, de G. Folgoss, avec<br>R. Pierre.<br>22 h., Feuilleton : » la Légende des chevellers aux<br>108 étolles ».                                                                                                                                                  | 17 h., Téléciub : »Bertleby », réalisation M. Ronet, d'eprès<br>R. Melville.<br>20 h. 30. Doseiers de l'écran : » Louis XI », d'A. Astruc, evec<br>F. Bergé, J. Duby, D. Gélin.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 201060<br>102<br>112<br>113 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MERCREDI<br>21 DÉCEMBRE | 20 h. 30, » Au pleisir de Dieu ».<br>22 h., Trésor des cinémathéques : » l'Héritage d'Albort<br>Kahn », de B Besson, réelisation RJ. Brouyer.                                                                                                                                                    | 20 h. 30, Téléfilm :» Un comique-né », de M. Polec, avec R. Devos et Ch. Perraira.  Un comédien, qui se croit doué pour les rôles romantiques, découvre sa vocation d'amuseur.  22 h., Herbert Pagani.                                       | 20 h. 30. Film : ** Manon des sources **, dc M. Pegnol, evec J. Pagnol, R. Pellegrin, F. Sardou, Rellys (première partie).                                                                                                                                                                                   |
| 2.00 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JEUDI<br>22 DÉCEMBRE    | 20 h. 30. Variétés : Show machine, avec M. Poinerell. 21 h. 30. Refransmission lyrique : • Otelic •, de G. Verdi, mise en scène de JP. Ponnelle, dir. A. Lomberd (production de l'Opéra du Rhio).                                                                                                | 17 h., Téléciub : » Léopoid le bien-simé », de J. Sarment, per et evec G. Wilson. 20 h. 30, Téléfilm : « Banlieue sud-est », d'après R. Fellet, réalisation G. Grangiar.                                                                     | 20 h. 30, Film : » Maron des sources », de M. Pagnol (deuxième pertie).                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2107ABN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VENDREDI<br>23 DÉCEMBRE | 20 h. 30, Au thééire ce soir : » l'Amour lou », d'A. Rousein, evec S. Veière et J. Desailty.                                                                                                                                                                                                     | 17 h. 10, Téléclub : «les Conlessions d'un enfent de cœur », de J. Lhots. 20 h. 30, Série : » Offenbach », d'A. Roussin, réalisation M. Boisrond, avec M. Serrault. 21 h. 35, Apostrophes : Albert Cohen.                                    | 20 h. 30, Revue : Holiday on Ice.<br>21 h. 20, Divertissement : Chantecler », d'E. Rostand, par<br>JCh. Averty, avec J. Piat et Ch. Minazzoli.                                                                                                                                                               |
| Mai 68, Mars 78<br>Regardez plus<br>Join. Quelle Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SAMEDI<br>24 DÉCEMBRE   | 16 h. 30, Téléfilm : » le Pilote du Danube », d'eprès Jules<br>Verne.<br>18 h. 30, Animeux : Trente militions de Noël, evec M. Amont,<br>R. Crespin, Th. Le Luton, elc.<br>20 h. 30, Numéro un : Tino Rossi.<br>22 h. 30, Avialion : Entre ciel et lerre, par F. Reichenbach.<br>23 h., Veillée. | P. Tchemie, evec M. Serrault. 22 h. 40, Velliée médiévale, evec C. Veucsire, R. Devos,                                                                                                                                                       | 20 h. 30, Essai : En attendant la lumière, de JP. Alessandri<br>22 h., Mondovision : Programme musicel International,<br>depuis israël, l'Allemagne, les Etals-Unis, le Grande-Bretagne.<br>l'Australie et, pour le France, depuis Azey-le-Rideeu.<br>24 h., Film : » la Belle de Moscou », svec F. Aslaire. |
| en 1990:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMANCHE<br>25 DÉCEMBRE | 16 h. 45, Cycle John Weyne : - les Carellers », de John Ford. 20 h. 30, Film : - My Feir Lady », de G. Cukor, avec K. Hepbum, R. Harrison.                                                                                                                                                       | 11 h. 30. Concert Karajan.<br>20 h. 30. Musique and Music, special enfants.<br>22 h. 30, La Bible de Montréal : le Nouveau Testament.                                                                                                        | 21 h. 20, Retransmissions lyriques: Spectacle Cimarosa-<br>Donizetti du Festivel d'Aix-en-Provence 1977. mise en acène<br>J. Le Poulein.<br>22 h. 55, Cinéme de minuil : » le Magicien d'Oz », de<br>V. Fleming, avec J. Garland.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUNDI<br>26 DÉCEMBRE    | 20 h. 30, » Au plaisir de Dieu ».  ' 22 h., Cycle cinéma fantastique : « Barbarelle », de R. Vadim, avec J. Fonda.                                                                                                                                                                               | 20 h. 30, Retransmission lyrique : = Roberto Devereux », de Donizetti, avec M. Cabelle (spectacle du Festival d'Aix-en-Provence 1977).  22 h. 35, Emission artietique : Ping-Pong Paris New-York, de T. Wehn-Demish, réalisation P. Desions. | 20 h. 30, Film : » Barabbas », de R. Fleiecher, avec A. Quinn et S. Mangeno                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARDI<br>27 DÉCEMBRE    | 20 h. 30. Documentaire : « l'Enigme du Britannic », par le commandani Cousteau.  A la recherche d'un navire, coulé en 1916.                                                                                                                                                                      | 17 h. 10. Téléclub : - Don Cézar de Bazan -, de JP. Mar-<br>chand, evec R. Hirach.<br>20 h. 30, Dossiers de l'écran : Edith Plaf.                                                                                                            | 20 h. 30, Film : • Vera Cruz », de R. Aldrich, avec G. Cooper et B. Lancester.                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MERCREDI<br>28 DÉCEMBRE | 15 h. 30. Série : » le Petil Lord Fauntiero; ». 20 h. 30. « Air plaisir de Dieu ». 22 h., Analomie d'un chef-d'œuvre : Robert Delaunay.                                                                                                                                                          | 17 h. 10, Téléciub : « le Cheval évanoui », de F. Sagan, par<br>A. Dhenaut.<br>20 h. 30, Le Grand Echiquier : Le chef d'orchestre Alain<br>Lomberd, à Strasbourg.                                                                            | 20 h. 30, Film : » Lord Jim », de R. Brooks, avec P. O'Toole                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Germand Cathelin —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JEUDI<br>29 DÉCEMBRE    | 21 h. 30, Musique : Echos du Festival d'Alx 1977, par<br>J. Pignol.                                                                                                                                                                                                                              | 17 h., Téléclub : « le Neveu sliencleux », de R. Enrico.<br>20 h. 30. « Banileue sur-est ».<br>22 h. 5, Pop : La groupe Magma.                                                                                                               | 20 h. 30, Film : « la Nuit américaine », de F. Truttaut.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VENDREDI<br>30 DÉCEMBRE | 20 h. 30, Au théâire ce soir : » le Falseur », d'après Balzec, avec J. Le Poulein. 22 h. 15, Veriétés : Mitsi Geynor.                                                                                                                                                                            | 17 h., Téléclub : « Père Anable », de Cl. Santelil. 20 h. 30, « Offenbach ». 21 h. 35. Il était une fois la télévision. 22 h. 40, Ciné-club : » les Paraplules de Cherbourg », de J. Demy.                                                   | 20 h. 30, Série ; » le Loup blanc », d'après P. Féval, réal.<br>JP Decourt.<br>21 h. 30, Document musical : Mexique magique, par F. Retchenbech, sur des textes de C. Fuentes et O. Paz.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SAMEDI<br>31 DÉCEMBRE   | 20 h. 30, Show: Henri Salvador. 21 h. 30, Bailets sur glece de Leningrad. 22 h. 30, Revus de fin d'année, avec J. Amadou, J. Bertho, etc. 24 h., Divertiesement: Smoking et carré blanc, de G. Folgoas.                                                                                          | 20 h. 30, Série : » les Borgia ou le sang doré », scénario de<br>F. Sagan, réal. A. Dhénault.<br>Une certaine Lucrèce                                                                                                                        | 20 h. 40 le Loup blanc - (suite).<br>21 h. 40. Opérette : » la Balle Hélène », d'Offenbach.<br>0 h. 5, Film : » Un dimanche à New-York », de P. Tewksbury.                                                                                                                                                   |
| 78-98<br>1 05 557 les de 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMANCHE<br>1° JANVIER  | 17 h. 45, Cycle John Weyne : » le Massacre de Fort-Apache »,<br>de J. Ford, avec H. Fonde el Sh. Temple.<br>22 h., Ballet-comédie : « le Molière imaginaire », de<br>M. Béjart, avec R. Hirsch.                                                                                                  | 11 h. 30, Concert Karajan.<br>17 h 55, Ballet : • Giselle », d'A. Adam, un spectacle du<br>Théâtra national de l'Opera<br>20 h. 30, Gale de l'Union.                                                                                         | 20 h. 30 : * le Loup blanc *. 21 h. 30. Ballet : * Casse-Noisette *, par les ballets Roland Pett. 23 h 10, Cinéma de minuit : * The Boy Friend *, de K. Russel.                                                                                                                                              |

MALRAUX, UN AN APRÈS

## La question que la mort pose à l'homme

OMME le saint que l'on pris, seion André Meireux, - appartient à la fole à l'époque de sa biographie et eu présent de calul qui le prie », quiconque leisse eprès sol une œuvre revit dens le mémoire des générations : l'homme précaire se mue en témoin de l'aventure humeine, le - misérable petit tas de secrets - devient una figure mythique. Maireux est de ceux qui ont connu de leur vivant cette métamorphosa. Peut-êire perce que son existence fut un peu à l'image de ses livres. Peut-être parce qu'il avait choisi de s'intéresser, en l'homme, à ces - quelques traits qui expriment moins un carectère individuel qu'une relation particulièra evec la monde -

Il tut denc à la lois lui-même et un eutre. l'ecteur d'une histoire personnelle et le héros d'une vie légendelre, il fut . André Malraux at son double -. Sous ce litre, Michel Cazenava et Olivier Germain-Thomas, deux jeunes journelistes qui cultivent le souvenir de l'épopée gauillenne, proposent eur France-Culture dix émissiens réalisées par Jean Couturiar avant la mort, il y e tout juste un an, de l'euteur de le Condition

Les Antimémoires rapportent ce dialogue qu'eut André Melraux evec Nehru : - Il e'egit de eevoir si l'intoxication par l'ection peut faire teire le question que la

mert pose à l'homme. - Si elle n'y pervient pas, vous croyez que l'art peut y pervenir?

— Hélas, non l Mais pour que l'art joue

la rôla que nous lui voyons eulourd'hui, il faut que le question solt sans réponse. » Cette questien sans réponse, dent André Melreux n'e cessé de es feire l'écho. d'autres, après lui, à travers lui, l'ont

faire des films sur leur région

même une expérience tout à fuit inté-

ressante que de voir des écrivains — des

«littéraires» — aux prises non plus

seulement avec des mets, des verbes, des

adjectifs, des virgules, des lettres, mais

aussi avec des sons, des images — des

images en monvement - pour expri-

mer leur sentiment, leur sensibilité sur

chacune des provinces françaises.

Quelle « adaptation » nécessaire, quel effacement de l'écriture imposent te

bruit d'une vague, un visage ? Oui, à

A rien, upparemment. Et c'est là que réside le principal échec de cette série

disfusée depuis le début du mois de

novembre chaque mercredi de 19 h. 5

à 19 h. 20 sur FR 3 (une seconde

a tranche » est prèvue pour janvier). Thomas Narcejac, André Chamson,

Louis Guilloux, Pierre Moustiers, Per

Jakez Helias, Christine de Rivoyre...

tous sont restés des a littéraires ».

L'Album de la France est une suite de

commentaires illustrés. Et quels com-

Au hasard : . et le château, ne

vous fiez pas à son air sévère ! Il

suffit d'entrer dans le fardin, dessiné

INFORMATIONS

8 h. 55; 19 h. 55.

19 h. 55: 23 h.

TROISTEME AGE. - 10 h.

TF 1: 13 h., Le journal d'Yves Mourousi; 20 h., Le journal de Roger Gicquel (le di-manche, Jean-Claude Bourrer reçoir un invité

a 20 h.); vers 23 h., TF I dernière, par Jean-

Pierre Pernaud. Pour les jeunes : « Les infos »,

A 2: 13 h., Journal (le samedi à 12 h. 30

magazine Şamedi er demi); 18 h. 45 (sanf

samedi et dimanche), C'est la vie : 20 h., Le

journal de Patrick Poivre d'Arvor; 23 h., Le journal de Patrick Lexox et de Gérard Holtz

LES SERVICES DE FRANCE-INTER

METEO. - 5 h. 55; 6 h 28; 6 h. 55; 7 h. 28

INFORMATIONS ROUTIERES. - 5 h. 55

COURSES. - 6 h. 46; 15 h.; 16 h.; 17 h.; 18 h.

EMPLOL - 8 h 28; 6 h 55; 8 h 55; 12 h; 21 h

PROGRAMMES ÉDUCATIFS

sées à la radio sur le réseau ondes meyennes de

France-Culture et à la télévision sur la première

chaine les jours de la semaine sont parus dans le Monde de l'éducation (n° 34, daté décembre 1977), qui les publie régulièrement tous les mois.

Les programmes des émissiens éducatives diffu-

JEUNES. - 7 h. 28; 8 h. 55; 18 h.; 22 h.

METEO MARINE. - 7 h. 55; 19 h. 55.

de Claude Pierrard (le mercredi. 17 h. 15).

- 625-819 lignes -

quoi mène ce choc des langages ?

ont trouvé, trouvent ancore en Mairaux une source d'Inspiration, quelle que soil leur Idéologie. Dominique Desanti, qui fut jusqu'an 1956 une militente ective du perti communiste, lui delt son • engagement révolutionnaire . Plarre Boutang, philosophe d'extrême droite, lisait Maireux en 1936 pendant que le geuche défilelt. . J'étaie ettiré par le fascisme, dit-il, Mairaux m'an libéralt et me justifialt. • Bemard-Henri Lévy, chef da file des • nouveaux philosophes -, volt a'incarner en lui les - postures - successives de l'Intellectuel face eu pouvoir, tour à tour prétendeni au trône, conseiller du prince, prophète le. Claude Meuriec est de ceux que lascine l' . histoire d'emour . entre de Gaulle et Meireux. Des écrivains, des politiques - Jean-Edern Hallier, Dominique de Roux, Meurice Couve da Murvifie, Alexendre Sanguinetti, Bené Andrieu, — disent ce que représente peur aux l'auteur de

la Condition humeine. Chacun de ces lecteurs a apporté sa propre réponse aux interrogations da Mal-reux. Checun e retenu des multiples visages d'un personnage si divers ce qui pouvelt s'eccorder à sa vielen des choses. Checun e falt evec Malraux un heut de chemin, perce qu'il est pour beaucoup celul qui les chemins, celui qui ébranie at Incite. A peine a-t-on commencé de le suivre qu'il est déjà elieurs. A checun de

- A je fin, il n'y e que le mort qui. gagne -, rappelle-t-il dens son dialogue evec de Gaulle. Demeure • le questien que le mert pose à l'homme -THOMAS FERENCZI.

château. Ailleurs, on voit des tours,

en ruine avec des chardons au premier

plan. Les oiseaux s'envolent sur la

mer. Indigent : des documentaires

comme on en voyuit autrefois au

la direction des régions aux différentes

statione. « l'Album de la France » s'était

pourtant donné pour but de « recons-

même indiqué aux directeurs des pro-

grammes les principaux écuells à évi-

ter: le style de quides touristiques.

l'image passéiste, déshumanisée » 2

Aurait-on lu à l'envers ? C'est juste-

ment ce qui a été fait avec une cons-

Les écrivains ont parfaitement le

droit d'uvoir la conception qu'ils veu-

tent de leur région, la plupart, sem-

hie-t-il, n'ont d'ailleurs reçu aucune

consigne ( et neus n'en aurions

accepté aucune ». nous ont dit cer-

tains), ils ont donc été pariattement

tibres. Comme d'autres le sont de fuir

cette France figée dans le temps,

momifiée, couverte de tolles d'arai-

CATHERINE HUMBLOT.

Régulières

gam et R. do Maurier ; 9 h., Maga- rade.

zine de P. Bonteiller : 10 h., Chan-

sons à histoires ; 11 h., Anne

pour demain: Jean Y » o o e : 12 b. 30, Inter-midi (reprise maga-

zine à 13 h.) : 12 h. 45, Le jeu

des mille francs; 14 h., Le remps

copie; 18 h., Salrimbanques; 19 h., louroal : 20 h., Marche on reve :

23 h. S. Ao ryrbme do monde.

22 h. Le Pop-Club.

onées, réduite à des clichés

tance remarquable.

Commandé il y a environ un an par

cinéma en suçant des chocolats.

LA FRANCE FILMÉE DES ÉCRIVAINS :

Trop de «littérature»

n'était pas une mauvaise idée. C'était des églises, des chapelles, des vitraux. même une expérience tout à fuit inté- Les solells se couchent sur des tours

EMANDER à des auteurs régio- lant. Mme de Sévigné y séjourna... »,

noux de concevoir, d'écrire, de etc. La grille s'ouvre et on voit le

#### Écouter-voir

• PORTRAIT : COLETTE • MAGAZINE VENDREDI : PIAT. - Lundi 28 novembre, A 2, 22 b. 45.

Avocate, Colette Piat a publié, sous le titre Une robe noire accuse, ou la justice démasquée, un livre sur les vicissitudes de son métier et les avatars de la netion d'équité. Ecrivain, elle signe d'un pseudonyme (Raisine) des contes fantastiques. Elle a un ami, peintre et dessinateur, avec qui elle construit un bateau pour, peut-êire, partir un jour. Martine Lefèvre a essayé de la faire parler d'elle-même. Mais Colette Piat ne se livre guère, elle se contente de recourir aux personnages fictifs qu'elle s'invente par l'écriture. Elle pense que le « mol » n'est pas très intéressant. Mais cette conviction trop peu répandue est peu compatible avec une émission réservée à l'introspection.

Les images de Liz Deramond ont une certaine poésie : les attitudes, le regard, les petites rides amères de Colette Piat la révèlent autant qu'un autoportrait en forme de confidences.

• THEATRE: ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR. - Jeudi 1º décembre, A 2, 20 h. 30.

Perdican et Camille, consin et cousine, promis l'un à l'autre depuis leur enfance, se retrouvent au château familial. Dépité de la froideur de Camille, Perdican fait une cour preseante à Rosette, sa sceur de latt, une paysanne. On connaît la manière subtile et cynique propre à Musset d'ebserver les jeux de l'amour. Rosette se suicidera et les amants seront à jamais séparés,

Isabelle Huppert est une Camille mémorable, mise en scène par sa sœur Caroline. Une retransmission justifièe.

LES AGRICULTEURS ET LE MARIAGE. - Vendredi 2 décembre, FR 3, 20 h. 30.

On a beaucoup épilogué sur l'exode rural, en a souvent évoqué le départ massif des filles de paysans, refusant de se marier à la campagne, de continuer à assumer le deuble métier de femme d'agriculteur (travaillant sur l'exploitation et dans la maison), on a réalisé des enquêtes sur le sort des célibataires restés à la terre

Jacques Fansten, aidé de Stéphane Teichner, propose, dans la série « Faits de sociétés, un reportage sur une curieuse immigration : celle des jeunes filles de l'ile Maurice qui, tentées par les annonces passées dans les journaux de ce petit Etat indépendant depuis 1968, quittent leur famille pour aller épouser des Français. Elles sont une centaine, chaque année, à recevoir du candidat an mariage un billet d'avien. L'ailer et retour est exigé par les autorités, mais elles ne rentrent pas. Vingt-cinq d'entre elles vivent dans le Tarn et parlent de leur nouveau sort, et parfeis de leurs déceptions. Le mari français n'est pas toujours le gage d'une vie rêvée.

• DÉBATS : L'AVENIR DE LA DÉMOCRATIE. — Les 3, 4, 8, 9 et 10 décembre, France-Culture.

France-Culture avait organise l'an dernier, à Athènes, un colleque sur l'avenir de la démecratie. Des hommes politiques, des intellectuels, des jeurnalistes s'interrogealent et s'affrontaient sur un terme qui recouvre pour chacun Au cours de ses six émissions, assem-

blees par thèmes. Eric Laurent traite

des débats de ce colloque. Où va la démocratie? (Définition et évolution de la démocratie dans les relations inter-nationales et dans la potitique intérieure, le 3 décembre, 14 h. 5). Quels sont ses rapports avec la culture? (Démo-cratie et culture, le 3 décembre, 17 h. 30/. Avec le seus - déveleppement? (Démocratie et sous-développement. Existet-il un lien entre bien-être et liberté? le 4 décembre, 20 heures.) Avec la crise écenomique (Faülite des démocraties, le 8 décembre, 20 heures). Avec le pouvoir éconemique et pelitique (Démocrutie et les groupes et les individus (Démocratie et pluralisme, le 10 décembre, 14 h. 5.)

LES SAMEDIS DE L'HIS-

3 décembre, FR 3. 20 h. 30. Après MM. Alexandre Sanguinetti fut longtemps le principal lieutenant de raire revivre à la feis une époque ou les Français, su terme de profondes divisions, se réconcillaient sous la bannière du souseau la sous la bannière du souseau la sous la bannière du souseau la constitute de la constitute du souverain et un homme qui considérait la politique comme un art. Dans sa conclusion, M. Poniatowski tire de ce moment de l'histoire une morale qui saissi departeapparaît comme une leçon pour aujourd'hui : « La tolérance du roi a rétabli : mande tratte au début de l'union entre les Français. Il savait que par la mattieur general du l'unite ne peut aller sans tolerance des mitte, con mittes M. Franuns à l'égard des autres.

Jean-Bernard Luc, la réalisation de Paul go: ettation de social de

# rovence

Le Monde

# sconomie, le 9 décembre, 20 heures!. Existe-t-il une véritable démocratle sans respect des diversités qui caractérisent les groupes et les individus (Démocratie

# TOIRE: HENRI IV. de Michel Poniatowski. — Samedi Des élus prennent de 3 décembre. FR 3, 20 h. 30. Jeae-Pierre Chevénement et Edmond Maira, M. Michel Poniatowski a choisi le thème du quatrième « Samedi de l'histoire », consacré à Henri IV. Celui qui

nitensie et des : :: -iiicloppement

di Lennardi. deputé socialiste Le scenario et les dialegues sont de cavantes de la trosse le taa regin Privince - Alpes - Côte l'And et indique les politiques t sume prive remedier duz

> thouslasmé d'entendre Al Jel- au un entre d'ententation son dire « Hello Mam » ou prince : region à adopté chanter, le visage barbouillé \*27077777 1075, par la majode noir, des chansons de jazz. Le sondette : les élus compru-Difficile de se remettre dans and ou production se sont affil'ambiance ; ce film est plu- est it viannt originales et

> de cefette et la promotion de • L'HOMME DE RIO, de Emplot que . E ablissement pu-Philippe de Broca. — Dimou-che 4 décembre. TF 1, 20 h. 30. Thises dams leur RE 1: :::: :21:18 puisqu'elles Whom: :::s !s premier bad-En all the man problèmes dimpressia moyenne Durance con side a l'industrialitation . . . . . . . . . . . . . d'une politique régionale. La degracación de la situation de l'emplu connecterisée de 1973 populaire. Se laisser prendre 1 18: 187 and augmentation de

La région est égulement venue : dic en aide aux principaux syndieses (ori de sainriés (C.G.T. E.O., C.F.D.T. - d'es PEN. CGC: spris Fitte prononcer ocur leur renforment



Six départements cui d

POLC

ecot.

Fran

C SCOR

3 003

Strik

CILITE

Creer

331 E

peant

#### Les films de la semaine -

— Dimenche 27 novembre, TF 1, 20 h. 30,

La « bande à Sinatra » dans des numéros extrêmement brillants sur une histoire Robin des Bois dans le Chicago des années 20. Dès que la mise en scène de Gordon défaillance, les acteurs reprennent le film en main, le relancent. Finalement. on s'amuse beauconp.

MERCI, MA TANTE, de Salvotore Samperi. — Dimonche 27 novembre, FR 3, 22 h. 35.

On crut, de bonne fei, au Festival de Cannes 1968, que ce premier long métrage de Samperi présenté en même temps que les Potngs dans les poches de Marco Bellochie et avec le même interprète Lou Castel. dans le rôle principal, étalt une critique virulente de la bourgeoisie italienne. Malicia. Péché péniel et Scandalo ont dissipe, depuis, toutes les Illusions. Samperi n'est qu'un cinéaste racoleur — très ha-bile, d'ailleurs — qui se sert d'alibis sociaux ou politiques pour mettre en images des situations érotiques plus ou moins morbides. Merci, ma tante, qui révela Lisa Gastoni, est tont de même ce an'il a fait de mieux, meme si l'en en voit, aujourd'hui, les fi-

TRAITEMENT DE CHOC, FR 3: 19 h. 55, . Flashes . (sant le did'Aloin Jessun. — Lundi 28 novembre, TF 1, 20 h. 30. manche); vers 22 h., Journal.

RELIGIEUSES Cauchemar pour Annie Girardot découvrant les secrets ET PHILOSOPHIOUES d'une clinique de thalassothè-TF1 (le dimanche): 9 h. 15, A Bible raple pour gene riches à ouverre; 9 h. 30, La source de vie (le 27); Chrétiens orientaux (le 4); 10 h., Présence Belle-Re. Il y a là-dedans des souvenirs de l'Ile du docteur processante: 10 h. 30, Le jour du Seigneur : 'Apocalypse de Jésus-Christ [le 27 et le 4); 11 h., Messe à Epinay-cous-Sénare, Essonne (le 27); en l'abbaye cistercienne de Tamié, clinique sont des Portugais immigrés, le film d'épouvante

LES SEPT VOLEURS DE ne. En employant des effets triomphe, Fuller fait porter ne sera plus surpris ni en- la fil des d'unest que CHICAGO, de Gordon Douglos. grand-guignolesques qui segrand-guignolesques qui se-couent les nerfs et soulèvent scène vielente et nerveuse. le cœur, Alain Jessua n'a pas trouvé le meilleur style pour convaincre.

MADAME CROQUEassez décousue, reprenant, pour l'essentiel la légende de MARIS, de Jock Les Thompson. - Lundi 28 novembre, FR 3, 20 h. 30.

> Cinéaste anglo-saxon spécialiste da film de guerre et d'aventures à grand spectacle, Jack Lee Thompson a eu la main tron lourde pour le scénario delicieusement fantaisiste de Betty Comden et Adolph Green, Ah! st Minnelli ou Donen avaient realisé cette « comédie américaine »... Consolation à cette déception : le brio. l'entrain de Shirley Mac Laine, fort entourée par Paul Newman, Robert Mitchum, Dean Martin et Gene Kelly.

. LA MAIN AU COLLET, d'Alfred Hitchcock. — Mardi 29 novembre, A 2, 20 h. 30.

Grace Kelly et Cary Grant vivent un amour mouvementé dans les hauts lieux dn luxe et du hold-up que sont les Ce divertissement policier, qui fournit à l'actrice l'occasion de devenir princesse de Monaco, comporte notamment l'une des plus célèbres poursuites de voltures du cinema.

• LE JUGEMENT DES FLE-CHES, da Samuel Fuller. — Mardi 29 novembre, FR 3, 20 h. 30.

On a souvent dit que Fuller était un cinéaste de droite. Dans cette aventure d'un sudiste qui se fait Sloux pour s'opposer aux yankees, vainqueurs de la guerre de Sécession, il e'est en tout cas. amusé à brouiller les cartes. Moreau et de Dracula. Mais Les racistes, par exemple, ne comme les serviteurs de la sont pas là eù le veulent, d'habitude, les mythelogies du western. Si c'est, en fin de débonche sur la fable moder- compte, le nationalisme qui

FRANCE-CULTURE, FRANCE
19 h., Europe-Soir: 19 h. 30. Livre d'entant (hundi et mardi).

FRANCE-CULTURE, FRANCE
Disco 1 000; 21 h., F. Disco; l'indrét du jeu pour l'enlant (mer-

15 h. 50 (mas.); 17 h. 50 (calt.); vières (informations à 7 h., 8 h. et Jacques Paugam reçois Arthur Conte

Course à pied, tir à l'arc. affrontements sangiants, appartiennent à la chanson de geste de la marche vers

PLEIN SOLEIL, de Rena vembre, FR 3, 20 h. 30.

Empruntant le personnage de Tom Ripley à la romanclère Patricia Highsmith (comme le fera, plus tard, Wim Wenders pour l'Ami uméricain), René Clément et Paul Gégauff ent censtruit l'envoltante histeire d'une amitié entre deux hommes dont les ambiguités conduisent à la prise de possessien par le meurtre et le transfert d'identité. C'est peut-être l'œuvre la plus parfaite de René Clément : pas une faille dans un récit qui emporte tout, le jeu naturel des symholes et des couleurs, l'envahissement progressif d'une noire fatalité sociale. Il y a là tout l'univers esthétique et moral d'un de nos grands cinéaste. Alain Delon et Maurice Ronet sont admirables.

JOE KIDD, do John Sturges. — Jeudi ler décembre, FR 3, 20 h, 30.

Clint Eastwood en vedette d'un western qui ne cherche ni l'eriginalité ni la subtilité. Sturges a repris, en appuyant sur les effets dramatiques. une histoire racontée cent fois et d'un total confermisme malgré les quelques épices politiques qui cherchent à en enlever le goût.

■ LE CHANTEUR DE JAZZ, d'Alan Crosland. - Vendredi 2 décembre, A2, 22 h. 50.

C'est la pièce de musée par excellence : le premier film parlant produit dès 1927 par Warner Bros. aux Etats-Unis. Début d'une ère nouvelle, bouleversement de l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, on

FRANCE-INTER, 11 h., les in-

Journal : 18 h. 45, Music Story : aux questions des audireurs sur le

R.T.L : 5 h. 50. Maurice Fa- FRANCE-CULTURE, 12 h. 5.

8 h. 45, A.-M. Peysson; 11 h., Ls (mareli), Philippe Aries (mercredi), grande parade; 13 h., A. Baloud; Jean-Pierre Bloch Ijeudi), Charles

13 h. 15, Les amoun celèbres : Lefèvre (vendredi).

à ce grand jeu pour enfants 2 2 du nombre des demandeurs à ce grand jeu pour entre des demanueurs de tous les âges. Belmonde, d'emplot et let difficultés affecen héros sportif et décontracté un plusient entreprises imporen héros sportii et decontrate est sensationnel. Et Françoise ante de la région marselllaise Dorléac était si jelle et si premièrent cei cheix.

PRIMA DELLA RIVOLU-

- Dimanche 4 décembre,

ZIONE, de Bernordo Bertolucci.

Ou les aventures d'un Tin-

tin a nouvelle vague » au

Brésil, Si Jean-Luc Godard,

quelques années plus tôt, avait

créé le mythe Belmondo avec

A bout de souffle, c'est hien

le film de Philippe de Broca

- dynamique, loufoque, abra-

cadabrant et pétaradant -

qui fit de l'acteur une vedette

d'etre d'un bourgeois de vingt ans, qui rève à la révelutien

FR 3, 20 h. 30.

sentimentales entrecroisées de ma part présomptueux de sentimentales entrerrosses qui n'ont rien de passionnant odiori y donner une réponse

Radioscopies

Religieuses

et philosophiques

# future et reste prisonnler de son milieu. Film à la première personne où passent les mière personne où passent les pro-

 AIRPORT, de George Sea- unditions, l'esprit régienal peut-AIRPORT, de George see l'animitions, l'esprit regienai peus-Lundi 5 décembre, l's'y développer s'il n'est à A devance la mode des mais, est-ce hien le cas ?

talités locales m'incitent à pener que l'augmentation particutrement rapide de la populalion de la Provence-Alpes-Côte TAPUT. Crée dans les différents departements de la région -FRANCE-INTER, 17 h., J.c. Welle que solt l'importance de que solt l'importance de que Chancel reçoit Alaio de Benoist surs différences — les mêmes

Certes, les contrastes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont FRANCE-CULTURE (le di à la fols la plus maritime bients De toutes les régions de riance, elle est celle qui est manchel. 7 h. 15, Horizon: 8 h. die fols la plus maritime — Orthodoxie et christinisme orien die bettes de borts et ses 310 kilo-

cal; S h. 30. Service religieur de la plus de rivages réputés — et la Federation procesante de france la plus montagneuse, avec une de mettre nos statistiques à avec le passeur Dumas Ile 27). le allitude moyenne supérieure à jour : depuis 1954, la population des Hautes als la population la recognitui passeur Dumas ile 27). la relle de moyenne supérieure à passeur Atger (le 41: 9 h. 10 dipes.

Alpes-Côte d'Azur. Dans ces glomérations françaises, tandis que l'arrière-pays, qui couvre les quatre cinquièmes de sa superficie, a une densité moyenne A devance la mone des la Cest l'interrogation singulière trai (13 habitants au kilomèticale la literation de tre carré). En un siècle, le intoral a quadruplé sa population.

> concentre l'essentiel de l'industrie - renforcee par Fos - Is région de Nice se spécialise dans un tertiaire de pointe - consolide par la création du Parc international d'activités de Vaibonen - Soohia-Antipolis alors que l'economie des Alpes dn Sud repose tres largement an one agriculture menacee fi serait facile de prolonger la liste des oppositions régionales. Notons toutefois que cenz qui les soulignent assimilent souvent abusivement richesse à départements cotiers et pauvreté à departements de montagne, ators

railée du Rhône et la frange commune des six département En effet, la caractéristique

مكذا من الأصل

Samedi: 9 h., F de Closers; 6 h. 40, Jeu: Faires vos prix: 14 h. 30. Disque d'or; 15 h. 30. EUROPE 10 h., J.-F. Kahn; 18 h., Specacle 9 h., Journal de C. Collange: Appelez, on ert là: 16 h. 30. Les (dimenche). inter; 21 h., Tribane de l'himoire: 9 h. 10. Denise Fabre; 10 h. 30. grosses oftes: 18 h., Journal de 22 h. 10. Les tréteaux de la muit: Pile ou face; 11 h. 30. Cash: J. Paoli; 18 h. 30. Hm-Parade: R.M.C., 1

Petites ondes - Grandes ondes -

FRANCE-INTER (informations Le musque et la plume ; 22 h., His-femme, un homme ; 15 h. 30, Vi-

mms); 11 h. (cnlc.); 12 h. 30

(calt. et mus.); 14 h. 45 (calr.);

EUROPE 1 linformations coures

demain: Jean Y sooe: (cult. et mus.); 7 h. 30 [cult. et Bris.

Dimanche : 9 h. 30. L'oreille 13 h. 30, Les Aventuriers : 14 h.

en com; 12 h., loter presse; 20 h., Histoire d'un jour; 15 h., Une

roures les heures); 7 h., J. Pan- mire d'opérettes; 23 h., Jam pa- viane; 17 h., Basket; 18 h. 30, vites d'Anne Gaillaid répondent

Gaillard; 12 h., L'Apocalypse est MUSIQUE: Informations à 7 h. 22 h. 30. Europe - Panorama; credi), la créstion et la diffusion pour demain: Jean Y a o o e: (classicon de l'enfant)

de vivre Isamedi et dimanche: 18 h. Imus.); 23 h. 55 (cult.); vières (informetions 2 / n., o n. et jucques sanguar de de vivre Isamedi et dimanche: 18 h. Imus.); 23 h. 55 (cult.); 8 h. 50, avec J.M. Cavada); (lundi), Bernard Ganachaud

les heures): 5 h., J.P Allam: 14 h. et 15 h., Meane Grégoure:

13 h., Journal d'André Armand ; 20 h. 30, Les routiers sour sympos. (le 28).

# A Parme, dans la lumière M. Lucien VOCHEL

Bertolucci. Film de l'ambi-guité et de l'incertitude, sux junges belles et émouvantes.

Es contrastes, toujours nets, méditerranéenne abritent 90 % de fa de sa population, et comptent, est de fond meme de la person- avec Marseille, Nice et Toulon, alité de la Région Provence-trois des dix plus grandes ag-

que dans l'unifermité ; films-catastrophes. Mais la cest l'interrogation singulière catastrophe proprement dité l'aquelle est confronté tout noumet bien du temps à venir reau préfet de cette régien. et ne fait peur à personne. Et éyant pris mes fonctions il il faut subir des intrigues à seulement un mois, il serait qui n'ont rien de passionnaire délinitive. donner une reponse Reste la vision documentaire délinitive. Mais mes premiers Reste la vision documentation d'un grand aéroport améri- l'ontacts avec les hommes et les

lundi), German Maller (mardii pos de desequilibre économi-(lundi), German Moller (major de déséquilibre économi-Gilles Lapouge (mercredi), le pro-the et de tension sociale qui Gilles Lapouge (mercrean), le product de tension sociale qui tesseur Tretouel (jeudi), l'empereur éppellent partout les mêmes cor-

Orthodoxie et thristianisme orien ses ports et ses 310 kilo dépeuplement.

cal : S h. 30. Service religieur de la france plus montages réputés — et En outre, il n'est pas inutile

tandis que l'Intérieur à perdu. la moitlé de ses hommes

L'agglomération marseillats que chacun d'eux possède ses arrière-pays et ses zones de

EUROPE 1, 19 h. Mario Soares

Ecoure Israèl ; 9 h. 40, l'Uoion ra

Elle est également la région siècle de déclin, augmente à la région rue do Regard à Paris svet le Per Carré (le 27).

Elle est également la région siècle de déclin, augmente à la région la

ರಣ ರ≑<u>ಶಿಸಿಸಿ</u> ರ∈

Vandredi

Comparatie ? (Definition et

• LES SAMEDIS DE D

TOIRE : HENRING

chel Ponintowski - \$ 3 décembre FR 3 Mi

in with a referen

a . HOVAL SI

e este de

... ... eastail

ಸ್ಟ್ರೀ ಕ್ಷ್ಯಾಗ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಿದ್ದರೆ

in the Pallitain

- - - - 72 200

175 de 2

선발함(

• \*\* +1 TE

and the state of t

**西季** 李林 (8 \*\*\*

20 20 att a 1 Intelligence of the second

Charles A. ..

WHITE CO.

**种类用部分** 11 12

make the second

we being

🚊 綱 - Carlon

CE CHENNESS IN

## \$504. With the in-

A 181 - 181

The state of the s

المستعدد المتحاضية الم

First 22

A STATE OF THE STA CONTRACT NOTICE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

\$10 appearing

1 : 5. E. D. 127

# Provence\_Alpes\_Côte d'Azur

# une région s'interroge

# Des élus prennent des risques pour forcer la main de l'État

«U NE crise foncière oussi aiguë que dans la région parisienne, un chômage atteignant le double de la moyenne nationale et des poches de sous-développement existant dans plusieurs départe-

A grands traits, au début de 1974, le rapporteur general du budget out était alors M. Francis Leenhardt, député socialiste du Vaucluse, avait brosse le tableau économique et social de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et indiqué les politiques à suivre « pour remedier our

An fil des budgets, ainsi que dans un « rapport d'orientation sur l'avenir de la région » adopté le 22 novembre 1975, par la majorité socialiste et les élus communistes, ces politiques se sont affinées en se voulant originales et résolument orientées à gauche.

l'emploi que l'Etablissement pu-blic régional (E.P.R.) inscrivit immédiatement dans ses priorités étalent comprises dans leur sens le plus large puisqu'elles touchaient, dans le premier budget, aussi blen aux problèmes d'irrigation de la moyenne Durance qu'à l'aide à l'industrialisation ou à l'élaboration d'une politique touristique régionale.

La dégradation de la situation de l'emploi caractérisée de 1973 à 1974 par une augmentation de 35 % du nombre des demandeurs d'emploi, et les difficultés affectant plusieurs entreprises importantes de la région marseillaise précipitèrent ces choix.

de salariés (C.G.T. F.O., C.F.D.T., F.E.N., C.G.C.) apres s'être prononcee pour leur renforcement

fonctionnement d'un organisme d'essence patronale, l'Institut d'assistance au développement des petites entreprises régionales

commerce et d'industrie de Marseille et le bureau régional d'industrialisation.

Une constante se retrouve enfin dans son action : la promotion, sous les formes les plus

d'assurer une régulation à terme · Instrument de cette politique tine commission foncière, composée d'un élu de chaque département et d'un représentant des commissions : de l'aménagement dn territoire et des finances bénéficiant de l'assistance technique de la Société centrale d'équipement : du territoire

diverses, de l'agriculture don

les effectifs ont diminue de moi-

tié en vingt ans et qui n'occupe

plus que soixante-douze actifs sur

mille (au lieu de cent vingt-troi

en France). En votant, en juille dernier, une enveloppe de 5 millions de francs pour financer

la creation d'un Fonds d'incita

tion à la création d'emplois dan

la region (F.I.C.R.R.), le Conseil

régional a démontre à nonveau

son désir d'utiliser sans retard

les nouvelles possibilités d'action

La région a été d'autre par

la première en France à avoir

contrôle des élus, sa propre polltique foncière. Dès 1974 elle dèci

datt de lancer un vaste emprun

de 150 millions de francs, destine à venir en aide aux collectivités

locales en leur permettant, selon

une procedure à la fois rigou-

reuse dans ses principes et

souple dans son application, ede

maitriser les espaces menaces (sites; zones de loisirs), de com-

pléter le rôle des Safer en ma-

- encore très restreintes

vertes par la lot.

GUY PORTE (Lire la suite page 15.)

Alpes de Haute Provence: tenir... (PAGE 14)

Vingt et un ans après le découpage

Rhin-Rhône par les syndicats

Canal pour la soif (PAGE 18)

immobilier: plus calme (PAGE 21)

Terres de fouilles (PAGE 22)



Six départements qui devraient regarder dans la même direction

#### les voies de l'avenir

Lentilles de Contact

Laboratoire Procontact

25 années d'expérience et de spécialisation :

Une garantie et une avance technique uniques

en France

adaptation et fabrication :

(2º étage) 25, av. Jean Médecin 06000 Nice - Tél. 87,47,16

#### M. Lucien VOCHEL

# Fortifier la conscience régionale En appeler au suffrage universel

nalité de la Région Provence- trois des dix plus grandes ag-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces glomérations françaises, tandis conditions, l'esprit régional peut- que l'arrière-pays, qui couvre les il s'y développer s'il n'est à l'aise que dans l'uniformité ; mais, est-ce bien le cas ?

à laquelle est confronté tout nouveau préfet de cette région.

y a seulement un mois, il serait de ma part présomptueux de vouloir y donner une réponse définitive. Mais mes premiers , contacts avec les hommes et les réalités locales m'incitent à penser que l'eugmentetion particulièrement rapide de la population de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, crée dans les différents départements de la région quelle que soit l'importance de leurs différences — les mêmes types de déséquilibre économique et de tension sociale qui appellent partout les mêmes cor-

Certes, les contrastes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont patents. De toutes les régions de France, elle est celle qui est à la fois la plus maritime avec ses ports et ses 310 kilomètres de rivages réputés - et la plus montagneuse, avec une de mettre nos statistiques à altitude moyenne supérieure à jour : depuis 1954, la population cello de l'Auvergne et de Rhône-

Elle est également la région qui connaît les plus fortes nouveau, à l'instar de celle de concentrations urbaines et les la région. zones les plus désertées : ia vallée du Rhône et la frange commune des six départements

souvent éclatants, sont le de sa population, et comptent, fond même de la person- avec Marseille, Nice et Toulon, quatre cinquièmes de sa superficle, a une densité moyenne Inférieure à celle du massif Cen-C'est l'interrogation singulière trai (13 habitants eu kilomètre carré). En un siècle, le littoral a quadruple sa population, Ayant pris mes fonctions il tandis que l'intérieur a perdu la moltie de ses hommes.

> L'agglomération marseillaise concentre l'essentiel de l'industrie - renforcee par Fos - la région de Nice se spécialise dans lide par la création du Parc international d'activités de Valbonen - Sophia-Antipolis alors que l'économie des Alpes du Sud repose très largement sur une agriculture menacée. Il serait facile de prolonger la liste des oppositions régionales. Notons toutefois one ceux qui les soulignent assimilent souvent abusivement richesse à départements côtlers et pauvreto à départements de montagne, alors que chacun d'eux possède ses arrière-pays et ses zones de depenplement.

En outre, il n'est pas inntile des Hautes-Alpes et des Alpesde-Haute-Provence, après un siècle de déclin, augmente à

En offet, la caractéristique

de la Provence-Alpes-Côte d'Azur est d'exercer un pouvoir d'attraction croissant - non seulement sur les touristes, mais eussi sur les travailleurs. Grace aux apports extérieurs, sa population a plus que doublé en cent ans et continue d'augmenrer de 1,5 % en moyenne contre 0.8 % pour l'ensemble de la France — ce qui la place, là encore, an premier rang des régions françaises. En outre, cha-que été, elle doit accueillir trois millions de touristes. Un tel surplus d'habitants à intégrer. à loger, à mettre au travail, suscite partout les mêmes difficultés aigues - notamment pour créer des emplois supplémentaires et pour sauvegarder la beauté de son cadre de vie.

> LUCIEN VOCHEL Prélet de la région Provence-Alpes-Côle d'Azur, prélet des Bouches-du-Rhône. (Lire la suite page 16.)

#### M. Gaston DEFFERRE

A région Provence - Alpes -Côte d'Azur existe-t-elle ? Les régions existent-elles? Au-delà des problèmes spécifi-ques de la région Provence-Aipes-Côte d'Azur qui ont été présentés par « le Monde », la question fondamentale qui reste posée est en effet celle de la « régionalisa-

La loi du 5 juillet 1972 n'a pos créé de véritables régions. M. Alain Peyrelitte, quand il a présenté le projet de lol, a an-noncé qu'il serait évolutif. Les pouvoirs et les moyens des régions devoient augmenter avec le temps. Les événements ont hélas démenti ces prévisions.

Le ministère de l'économie et des finances en particulier a limité le plus possible les pouvoirs des élablissements publics régionaux. M. Fourcade, alors qu'il avoit la responsabilité de cette administration, est allé très loin dans cette

vole. Il s'est appose à l'application d'une décision définitive du conseil régional en interdisant au resorier payeur générol de l'exécuter. de pouvair, que nous avons d'ailleurs attaqué devant le tribunal administratif et devont le Conseil

· II est · voin · d'espérer, oprès quatre années de fonctionnement des régions, une évolution des régionalisation. Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, pour la grande majorité de ses membres, n'accepte pos lo loi telle qu'elle est, l'a cependant mellleur porti possible.

Nous avons en effet estimé qu'il étoit Indispensable de chercher à utiliser ou moximum te peu de possibilités que nous affrent les textes pour jeter les bases de la véritable région qui devra noitre demain.

Les conseillers régionaux ant manifesté leur volonté de mettre en œuvre une politique et des procédures qui ne soient pas de simples dérivés de la politique de l'Etat. Nous avons cherché à répondre por des solutions réglonoles à des problèmes régionaux.

De plus, les décisions sont prises par la région en étroite collaboration ovec l'ensemble des collectivités départementales et locales.

La région n'est ressentie al comme une tutelle ni comme un échelon supplémentaire de centra-

Pour l'action, nous avons fait des choix dans le cadre de nos possibilités. Nous avons piacé au premier rong la défense et le maintien de l'emploi existant, mais aussi la création d'emplais

Pour atteindre nos objectifs, nous avone porfoie utilisé des dans l'affaire Tilon-Coder. Cette entreprise, qui représentait un ataut Important pour le développement économique de la région, était en difficulté à la suite d'erreurs monifestes de gestion. Malgré plusieurs tentatives de sauve-tage, cette usine était en 1974 sur le point de fermer, mettant au chômage environ i 000 auvriers. Face à la léthorgie de l'Etat, la ville de Marseille, avec l'appul de la région, a décidé d'intervenir. L'intervention a consisté à acheter le terroin, les bâtiments et le matériel oppartenant à l'entreprise et à trouver un entrepreneur qui voudralt reprendre l'affaire dans une situation assainle. C'est donc à une véritable « régionalisation » de cette entreprise que nous ovoris obouti. O v e c succès, pulsoue octuellement, sept cents personnes sont employées et l'entreprise a devant elle des possibilités de progresssion très intéressantes. C'est à propos de ce dossier que M. Fourcade.

> GASTON DEFFERRE. Président du conseil régional Provence-Alpes-

(Lire la sutte page 17.)

Pas plus que l'Ardèche ou la Lozère, les Alpes de Haute-Provence ne font parier d'eiles. Ou alors, îl y feut les os du scandale, du crime ou de la révolte, et c'est à tort et à travers que se lance la chronique. Au reste des jours, la vie se conduit dans sa pudeur.

A ce qui intéresse, ou à quoi on prétend intéresser les hommes de ce temps, rien ne semble vouloir donner prise. Les « Lazzac » régionaux sont aux frontières : « silos » de la force de frappe à l'ouest, sur le plateau d'Albion, mais pour l'essentiel en Vaucluse ; au sud, mais dans le Var, sur les plans de

De quelque côté qu'ou l'aborde, cette terre de montagne où la montagns n'arrive pas tout à fait à être chez elle, sauf aux extrémités de l'Est, paraît prête à verrouiller sa solitude. A Sisteron, comme à Castellane, à Entrevaux comme à Moustiers, les varlopes des siècles ont taille des portiques qu'un rien pourrait suffire à cadenasser. Un peu partout les hommes ont fortifié les rochers pour mieux garder encore ces villes ou ces villages qu'ils y evaient accolés, denses comme des nids d'abeilles, et comme eux, couleur de miel.

Cependant, c'est la terre des passages des grands itinéraires discrets . Napoléon y a laissé de sa route le plus beau parcours parce qu'il n'est pas le principal. Et pour la fiction, l'infortuné Jean Valjean aurait pu croiser le hussard de Giono qu'il suffit de suivre à la trace pour découvrir presque

C'est aussi la terre possible de tous les refuges, de tous les recours. Alceste y trouversit encore un désert où s'enfuir. Quand on a le privilège d'offrir près de 7 000 kilomètres carrés à moins de cent dix mille habitants, cela veut dire qu'il reste des étendues vierges et que la vie ne doit pas manquer de qualité. Elle en manque si peu que, à tous ces concours devenus à la mode sur le sujet, les Alpes de Hante-Provence ont toujours figuré dans les trois premiers des classements

Des cloches de Manosque à celles de l'Ubaye

Il n'y a pourtant ici ni les magnificences royales ou princières de Saint-Maximin, du Thoronet, de Silvacane, de Montmajour ou de Senanque ni la force d'Orange. Mais Ganagoble dans son humilité romane, le toit de bardeaux sur l'abside en cul-de-four de l'église d'Ailos, les quatre colonnes romaines de Riez suffisent pour affirmer un passé. Et, s'il faut un supplément de fierté, ou pourra toujours rappeler que le dixhuitième siècle, si méfiant à l'endroit des terres rudes, a quand même choisi Mane pour un de ses trianons provençaux.

Des cloches à peine prisonnières de leurs cases légères du côté de Manosque, à celles vralment embastillées de le vallée de l'Ubaye, il y a toute la distance qui conduit des terres de l'olive à celle du mélèze. Seulement, l'olive ni le mélèze ne nourrissent plus leur homme. Les bruits des enclumes sont morts avec ceux des sonnailles en marche des grandes « dévalades ». Même si l'arrêté préfectoral n° 77785 continne de fixer consciencieusement les bonnes règles du dépassement comme du croisement des troupeaux, les grandes transhumances sont aujourd'hui motorisées.

A la sortie de la guerre dernière ce dépar-

habitants. Il ne lui en restait pas quatre-vingt-dix mille. On partait et nul n'y pouvait rien. Marseille, Toulon, drainaient les ruraux, Nice aussi pour l'Est. Certains s'arrétaient quand même à Manosque ou à Châtean-Arnoux, choisissant la Durance et son val. Là étalt le travail. A partir de 1955 on amenagea la rivière. De Serre-Poncon à Cadarache il y eut, durant vingt-deux ans, de quoi occuper hommes et machines. Et, pas pins qu'on ne songeait aux débris de hameaux laissés à la solitude des plateaux, on n'allait pleurer aur cette Durance désormais avachie, rendue à jamais incapable de ses cruelles fiertés d'antan.

plus tôt, il avait compte ceut cinquante mille

L'E.D.F. sur la Durance

SI E.D.F. evait coulé son bèton, posé l'épure de ses barrages et de ses usines sur maintes emprises de bonnes terres, elle se faisait vite pardonner en versant ponctuellement et sans rechigner sa manne de millions aux communes de la vallée. Et celles-ci. bonne filles, devaient blentôt décider de ne pas être égoistes en réservant une part de cette dîme pour des prêts sans intérêt aux voisines de l'est comme de l'ouest, à Forcalcomme a Valensole, qui n'avaient eu que le tort de ne point avoir la Durance sur leur territoire. A son tour, l'agencement du Verdon, côté sud, se conduit dans le même

Ainsi furent tracées, affirmées les cavenues majeures ». L'ennui, c'est qu'elles ont drainé vers elles encore plus d'activités au détriment de l'arrière-pays en même temps qu'elles fortifiaient d'autres ambitions. Depuis longtemps sortl de la « poire » de ses murailles, Manosque, en vingt-cinq ans. a quasiment triple sa population, et surtout modifie du tout au tout son paysage. Il y avait un bourg. Une ville moyenne est là, de plus de vingt mille âmes. Cadarache en fut le parrain. Un bon contingent de rapatriés, deux communantés de harkis, des industries comme Sud-Optique, « qui travaille pour la NASA», ont fait le reste.

Et voilà Digne supplanté. Digne refuse de s'émouvoir. On ne lui fera pas le « coup de Draguignan ». Elle se sent capitale assurée, parce qu'elle estime l'être naturellement, Excentrée, mais an centre. Dix-sopt mille habitants? Et après? Pas d'industries? Quand on entend jouer la carte climatique et thermale, c'est plus un bien qu'un mal, non ? Car, ici, Bonaparte — celui de la campagne d'Italie — envoyait ses blessés pren-dre les eaux sulfureuses et bénéfiques. L'établissement thermal connnt ensuite des fortunes diverses. A la fin, il s'étiolait. La municipalité élue en 1977 a décidé de s'y intéresser, d'en organiser une exploitation

On compte sur l'engouement pour les thérapeutiques naturelles, sur le climat. Un programme s'élabore qui prévoit aussi un village climatique ambitieux pour dix-sept cents personnes. Il y aura Digne-les-Bains comme il y a Grécux, dont la réputation s'est maintenue. Bref, « on passe la vitesse supérieure ». On comprend, pour ceux-là, l'intérêt de cette liaison routière rapide par la Durance, autoroute au moins jusqu'à La Brillanne. Espoir suprême et suprême pensée. Claude Detorme, président du conseil général, député socialiste, maire de Forcalquier, dit que c'est dans la poche pour 1983. Pierre Rinaldi, jeune maire R.P.R. de

Quand on compte deux cent vingt commnnes, dont le moitié garde moins de cent habitants et la moitié de cette moitié moins de cinquante, il n'est pas facile de changer de vie. On était blen, entre sot, dn côté de Taulanne ou des Revest. Et aussi près des cañons du Verdon, où les pils de la terre dévollent les couleurs d'os et de craies des calanques. Et eussi entre Claret et Melve sous les saignées des collines aux noirceurs de terrils. Et longtemps, sous le nord de la montagne de Lure, la vallée du Jabron gardera bien plus que son assonance bibli-

On ne pensait ni su tourisme, ni sux « barons du Nord », ni aux « Marseillais ». Et les voilà. Un bien ? Un mal ? Un souci en tout cas et nulle part dissimulé.

Les c barons » sont hollandais, belges, anglais, allemands, suisses. Ils out l'assurance que donne l'argent qui ne leur manque pas. Comme allleurs, ils se sont mis à acheter des terres à coups de millions. Comme ailleurs la spéculation s'est déclenchée. Il y avait de quoi déjà les regarder de travers. Si encore ils s'étaient intéressés à la vraie montagne, celle qui souffre vraiment, entre Colmars et Seyne Bernique | Ces « ruraux » voulaient le soleil

Comment défendre son âme?

Ils ont investi à Banon, à Simiane, entre Mane et Manosque. Sur le territoire de Vachères, ils détiennent la moitié de la commune. Monsalières, pas loin de là est à eux. Mine de rien, ils ont choisi comme cele des communes où n'existait pas un pian d'occupation des sols. En payant un million l'hectare dans ces terres de zones sèches où l'hectare signifie (signifialt) un mouton, une chèvre, ils montraient qu'ils n'entendaient point lesiner. A côté d'eux, « les Marseillais », qui peuveut être aussi bien des Varois, des Niçois, des Parisiens. Il y a comme ça, de-cl de-là, mais elles aussi beaucoup plus près des assurances soleil que des brumes, des « personnalités » : un ancien président du Sénat belge, une ex-épouse de Darryl Zanuck qui a déjà remis en vente la bastide-château à laquelle s'intéressait le groupe Dassault.

Les routes goudronnées, qui devaient seulement permettre aux dérniers survivants de déménager, out drainé cette relève singulière. Sur les plateaux de la solitude, elle a mis ses enclos, ses c chemins privés > et ses c chiens méchants ». Dans les villages, elle a change l'habitat, pris pos mairies Ef tout cela ne va plus sans mutrmures, sinon sans heurts. Il s'exprime partout, ce « ras-le-bol » des « Marseillais », distinct de celui des « barons ».

Personne ne le dit pius poliment que Pierre Martel, défenseur des « Alpes de lumière », quand il plaide pour les « vraies

« L'erreur de beaucoup fut de croire que. Giono disparu du Contadour, le vent et la musique avaient disparu aussi. Erreur que denoncent tous ceux out, sans publicité et sans snobisme, continuent de gravir les hauts plateaux.: Mais nous avons peur qu'on éteigns la musique... >
Ainsi, une terre défend son âme, cherche

à maintenir son harmonie. Tandis que l'émulation agite les vallées, que Digne guigne plus ou moins ouvertement l'usine d'energie solaire dont Manosque se pense quasiment assuré, les plateaux réagissent et entendent présenter leur véritable inven-



taire et non plus subir n'importe quoi de n'importe qui. « Il y a vingt ans, disent les anciens, avec un clin d'œil, seuls restalent les imbéciles. Aujourd'hui, seuls les imbéciles partent. >

A Château-Arnoux-Saint-Auhan dans ce triangle de routes au centre duquel se rencontrent Bléone et Durance, Rhône-Poulenc dresse, la nuit, face aux rochers-pénitents des Mées, l'illumination de ses tubulures et garantit encore deux mille cinq cents emplois. Mais, à la mairie, Joseph Escanez, le nouvel élu socialiste, entre l'examen d'un dossier H.L.M. en coopérative et l'ouverture d'une salle de réunion syndicale, aura mariè Pierre-Samnel Bevengut,

Plus loin, vers ie nord-est et les proximités italiennes, là où l'on mesure vraiment que ce pays doit plus à l'Alpe qu'à Mistral, les réussites de la Savole et de la Hante-Savole nourrissent des espoirs. Il y a déjà Pra-Loup à qui Honore Honnet a « loué » son nom. La Foux d'Allos, les Sauze. Va-t-on y ajouter cette réalisation majeure que serait Jauziers-Restefonds : 8 000 hectares, l'espérance peut-être insensée de trente mille lits ? Alors il faudrait aussi avoir au-dessus de Sisteron son aéroport, déjà source de conflit.

Du moins n'aurait-on pas changé de nom pour rien. Car à l'époque, il n'y avait ici uulle gêne et moins encore honte d'être des Basses -- Alpes, comme était ailleurs d'une Loire dont seul le cours était inférieur au sens géographique. Tout vint d'un commissaire an tourisme — Jean Santeny — qui exposa l'incapacité où il était de « vendre » à des Anglais et plus encore à des gens de pays plat des stations de 3 000 mètres d'altitude sous un label Basses-Alpes. Le tour fut joué. Il fallait être de Haute-Provence. Ne l'était-on pas naturellement ? Le cœur, lui, est resté bas alpin.

Il le reste à Barcelonnette, membre à vie du petit peloton des s-préfectures, sans gare, mais terre de Paul Reynaud, et surfout de Manuel. Qui ? Manuel, Jacques Antoine, député libérai que la garde expulsa de la Chambre en mars 1823 parce qu'il avait « mal parlé ». De Manuel à l'insurrection des Mées contre le coup d'Etat de Louis-Napoléon et aux huit cents déportations qui suivirent, voilà de quoi asseoir une tradition républicaine et une continuité. Comme Le Contadour assure la sienne à 1300 mêtres avec ses quatre-vingt-dixsept habitants sur 5 000 hectares. C'est le bataille journalière pour que la vie survienne encore jusqu'eux fermes. Pour tenir là-haut contre le vent, la neige, le solell qui, chacun à sa manière, feit crier le plateau. Il faut des colosses. Mme Merle, maire depuis vingt-cinq ans, en est. Elle tiendra bon, comme Pierre Martel, pour la vrale vie. Elle se bat pour la lavande, la lavande fine, qui est eu lavandin de Valensole ou de Banon ce qu'un « château » bordelais est au gros

Encore un souci d'ailleurs. Ce « produit noble », qui a ses crus, qui lui trouvera sa clientèle ? Quel parfumeur ?

Qu'importe. On n'a pas attendu ici la crise pétrolère pour dire, et plus joliment : « Nous sommes pauvres, nous n'apons pas les moyens d'être bêtes. » Il est vrai qu'on est là-haut comme dans la main du ciel

JEAN-MARC THEOLLEYRE.

and the second S TOTAL TOTAL - 100 - 201 **201** Ve CONTRACTOR OF STREET : in mathemate T-016517782 referente de . : . ::.. = :::::en::: THE SEASON CON-್ಣ ಚಿನ್ನಿಕಾಗಿ 😝

THE DATES OF THE PARTY OF THE P . . . . . . . . L'une ...anementî fonctions. de station at the toute Taglentmen: at the same of the same Professor Core

OES - COTE D'AZUR

TALL SHOWERS

... realiser

..... de-

THE SECTION

Transmitte.

.. .... des craces

STATES CONSTI-

THE PERSON

N 22 2 3

**神智医5**本

# PROVENCE-ALPES-CÔT

Au delà du soleil, de la mer, le région qui ve son origina

testion ove your connaisorisme deforage touristique विभन्न anne ente de celle ou Adhon: 125 es jours. age 1501 an voyez derrière A core cores ou vos lunet-A sener Treat Gu'un rellet Aeny Ge Ascau-Stroke Strain derée de paillet-

E Pau Ca nos ouvriers, de and nos employes. Punetse la voient The maniere tres

State of the state med combre. to years y chercher Eux, ils y travailsection is y travailler. German pas cherché à An larger is realise. Ce que

ations montré, ce Carte postale tra-Ann alle C'est la vérité. Men surfore ou vous parler This rate of Cabanons, de Pécha mémorables, financia roses. Vous ne Paginez Pas Cru. tant notre Second Ca galéjeurs a la

Mone implement, nous yous . Dilgue ce qu'il en Maiment et ce que nous Signs pour Que les choses re signification system of the second system of the

ANG DATES AVONS PARTE EN parce que, vous aussi, Ades amis, on ne raconte pas biologues». On dit les cho-

Au termo de ce survoi de l'action outroprise par la R depuis **qu'elle est en pl**ats que peut-on retenir desseul

ses comme elles sont parce qu'ils ceuvent tout comprendre. Maintenant, vous savez, Vous savez que nous luttons pour que ce pays soit plus agréable à vivre, pour nous ... et aussi pour vous.

Vous savez que nous avons un sens de l'hospitalité particulier. Mais nous voulous aussi nous sentir bien chez nous; Parce que nous y vivons toute l'année et pas seulement quelques semaines. Nous savons mieux que quiconque combien noire pays

Pour développer esa settan, la Région a créé, en relation svec-les Départoppests qu'ils compaseal, plusieurs argentemes Surese Mèridicari de Planin-calles et de Hechardes Auro-

alimentalies;
- Castra Régional pour le Par-maties Continue et l'Education Parmanecté : • Astrodution Régionale de

Accounting Registers of Tourism of the Leight des.

Association Régistrate des (restrantes Collection).

Collecte Régistrate paur le Protection de l'Environnement : Office Régional de la Culture :
 Ofpartement d'Jelécenties
Régionale pour ("Emplet :

Groups Régional d'Action et d'intermettés l'éctiones. Tous sus engantiques ions pla-ces sous le controls élémes des

Nous ne sommes et loui ce polen possédons, nous faire profiler for Vous, Died sur mais aussi nous Horre Region veu les nonnes maitre son Elles vellen terieur soit arcuei et symbathique p agreaciement .e. leu's amis. Et poi le mettent en val les pièces de la m seviement a same Notre Region, a'e ça. Vous connaisse sejour mais les à HE SONT DES TROIS on s'entasse dats séjour et on me y

reste.

Rous voulons de

le icui de logie le l

Laissez-nous un di car nos movems di enormes:

EST. Deat. Et

TU il le reste

SUESI DOUT VOUS

Nous avons ber

chesses touristk

telles idexploti

ne comassez p

nous vouicas jas

leur, pour nacs...

هَكذا من الأصل

# Traditions et incertitudes

PUIS 1902, la canton de La Motte-du-Caire, dans les Alpes - de - Heute - Provence, e à sa propre succession au elège da député de le première circonscrippour élu un Massot. Sobiante-quinze tion. Car II est également député. depuis fort longtemps aussi, nnées de Massot, sans Interruppulsqu'il doit sa première élection au Front populaire, en 1936. Ce tion. Vinot-deux années de Massot Martial, et cinquante-trola années de Massot Marcel, son fils. Un mandat-là toutefole e connu deux record : plus jeune consel·ler ganésa première élection (il avait alors vingt-cinq ans), M. Marcel Massot est aufourd'hul le plus ancien. Il

avant la bataille

a encore été réélu dès le premier tour en mars 1976 et e entamé alors un mandat dont il ne salt plus eu juste e'il s'egit du neuvième ou du dixième. De toute façon, ce devreit être le dernier. A solxante-dix-hult ans, M. Marcel Massot a décidé de se

Je suis sensible au charme

de Vence (Côte d'Azur).

au caime de cette cité médiévale, à la douceur du climat, au style provençal et aux collines boisées qui l'entourent.

envoyez moi votre documentation

sur le Domaine des Arts.

A remoyer à : Domeine des Arts - 295 Av. Joffre - 06140 VENCE Tél.(93) 58-11-03

Interruptions, provoquées, l'une par par le gauliisme de 1958 à 1962. Trente ans de vie parlementaire en La retraite du député sortant na

eignifie d'ailleurs nullement te retralta des... Massot. Un autre est déjé sur les rangs : François, avocat comme son père, radical de geuche comme lui et, comme lui, conseiller général (du canton limitrophe, celui de Turriers). Si - voter Massot - est une habitude, comme

donc être satisfelte à nouveau en Pour avoir été bien préparée,

cette succession n'en a pas moina soulsvé quelques difficultés, du moina en dehors de la famille. Les socialistes locaux auraient préféré que la première circonscription ne fit point partie des trente-cinq laissées par leur formation au M.R.G. A leur evis, le cleuse selon laquelle les députés sortants ne devalent pas être concurrencés par le P.S. ne jouait pas dans ce cas précis, puisque M. Massot père ne se représentait pas. Its appuyalent aussi leur revendication eur le fait que les principales villes de la circonscription ont des melres socialistes et non radicaux, que le M.R.G. n'est pas véritablement implanté dane la région en tant que parti, et que, à Digne même, le ilete emmenée par un radical de geuche (apparenté) n'a pas pu conserver la mairie à l'opposition lors du demier scrutin municipal.

Du fief « familial »...

Les socialistes e'étant inclinés, la question est maintenant de savoir si la mauvelse humeur qu'ils ont ressentie aure des conséquences sur la manière dont ils mêneront campagne aux côtés de

M. François Massot. Trente-sept ans, conseiller géné-rai depuis 1970, vice-président du

pose d'atouts certains et compte evidemment eur un apport sensible meura pas moins qu'il tul leudra d'abord arriver, eu premier tour, devant le candidat communiste Or celul-ci, M. Raymond Philippe. du P.C., sera un concurrent difficile : il est solidement implanté dans son canton et a une réputation d'élu combatif.

M. Massot comote sur le tradition républicaine et radicale du département pour l'eider à eurmonter ce premier obstacle. Le second est constilué par la personnalité du concurrent gaulliste. M. Plerre Rineldi. Sans étre un nouveau venu à la politique locale. celui-ct e pour evantage son image de responsable dynamique et surtout de récent valnqueur. En effet, son principal etout est d'evoir enlevé la mairie de Digne — jusquetë dirtgée par un ecclalista -lors des dernières élections municipales. Il e remporté la victoire d'extrême justesse, puisque sa Aste avait pris treize sièges eu premier tour, le geuche treize au second. la différence n'étant assurée que par to quatorziéme élu de le majorité qui passa, eu second tour,

à... trois suffrages près! Elu maira è une volx de mejorité, M. Rinaldi ne s'en est que davantage employé à apparaître comma un magistrat municipal actif et entreorenant. Cette attitude lut a valu d'être distingué par le direction du R.P.R. Soucieux de renouveler les candidats gauilistes, M. Chirac, lors de ecn récent voyage dens te départament au mois d'octobre, a donné la préférence è M. Rinaldi, au détriment de M. Henri Savornin. dans la circonscription. Fort amer. celui-ci e mis plusieure semaines è accepter d'être le suppléent de con successeur

...au fief socialiste

La seconde circonecription, celle da Manosque, n'est pas un fiel familiel. Elle est plutôt un fiet socialiste. M. Claude Delorme er est le député depuie 1962. Avant lui, siège evalt été occupé par - Mercel-Edmond Naegelen, S.F.I.O., et. de 1958 à 1962, par 14. Gabriel Domenech, élu sur les thèses da l'Algérie française. M. Delorme, qui est maire de

For .lquler depuis 1985, se déclare conflant : lul eussi invoque le tradition. File est indubitablement de gauche - et même un tantinel anticiéricale dans certaines régions du département. L'évolution électorale eussi : Manosque, le grande ville de le circonscription, a fait le chemin inverse de celui de Digne : la gauche, conduite per un radical, M. Honde, a repris la municipalité conquise en 1971 per la majorité. Ce succès e d'ailleurs peut-être trispiré eu maire le désir à peine secret de se présenter eux élections téglelatives. Mais la premiéra circonscription était déjà

réservée eu M.R.G., le P.S. n'eurait pas accepté sans réagir une concurrence dea radicaux dana la

Les communietes présentent une lole de plus M. Pierre Girerdot ancien député. Dans ce secteur ou le populetion ouvrière est nombreuse en raleon des industries chimiques implantées à Saint-Auban-Château-Arnoux, M. Girardot, qui est conseiller général et maire de Sainte-Tulle, ne se présente pas tout à felt pour le principe. En 1973, M. Delorme ne l'avait devance au premier tour que de 720 voix

Du côté de la majorilé. le parti républicain a déalgné M. Cureiti, On ne sail pas encore si M. Cabane. ancien melre de Manosque, portera les couleurs du R.P.R. Le passege de M. Chirac n'a en tout cas rion epporié de nouveau sur ce point. est vrai que l'échec subi par M. Cabane an mars dernier est double : non seulement son équipe e perdu la mairie, mais lui-même n'est arrivé qu'eu dix-hullième rang des candidets de ea propre liste

dane l'ordre des suffrages obtenus. Dane te seconde circonscription comme dans le première, c'est eu sein de la geuche elle-même que réside le principale incertitude. Les socialistes de Digne mesureront-ils leur eppul au file de M. Marcel Massot 7 L'électorat d'opposition sera-t-il sensible à Manosqua, à le polémique qui oppose les dirigeants nationatix du P.C. et du P.S. ? Si ie majorité peut noutrir un espoir. c'est sur ces incertitudes qu'ella le fondera.

NOEL-JEAN BERGEROUX.

(Suite de la page 13.)

l'aide de la région pour réaliser

à court terme des logements ou

des équipements sociaux. L'inter-

vention de l'EPR, a néanmoins

permis de sauver plusieurs do-

maines importants dans des zones

soumises à une forte spéculation.

dans le Var, a ainsi acquis une

propriété de 24 hectares consti-tuant l'une des dernières « fenê-

tres » sur le littoral, à proximité

La commune de Grasse va

pouvoir, elle, se rendre maîtresse

des deux tiers d'un domaine privé (La Paoute) de 67 hectares, en

bordure de la route nationale

Cannes - Grasse. Une politique

d'acquisition des grandes proprié-

tés permettant le maintien ou l'installation des agriculteurs, ou

destinée à des aménagements polyvalents, s'est d'autre part

dessinée dans le haut Var et le

Vaucluse (Montmeyan : 664 hec-tares de forêts ; Rians : 234 hec-

tares rétrocédés par la Safer;

Consciente de l'effort à fournir

pour répondre aux besoins et

pour peser véritablement sur le

marché (1), efforts dispropor-

tionnés avec ses ressources, la

région cherche maintenant à

mettre au point de nouveaux

outils de maîtrise foncière. L'une

des solutions actuellement étu-

diées dans les pays du Verdon consiste à acquérir ou à réserver

des servitudes au profit de la

collectivité, comme l'a fait déià

le département de l'Aude sur la

Pour ce qui concerne la pro-

tection de l'environnement -

dont la maitrise foncière est un

élément primordial - l'E.P.R.

a surtout fait porter ses efforts

ment des stations d'épuration.

Déjà, une centaine de stations

d'épuration réparties sur toute

la région (sauf momentanément

dans les Alpes-Maritimes) font

(1) Les transactions ou cours de l'année 1976 en Provence-Côte d'Azur (sans les Alpes-Maritimes) ont porté sur 15 000 hectares de terres agricoles dont 3 500 souls par la Safer, et sur 15 000 sutres hectares en espace rural.

côte du Languedoc-Roussillon.

Cucuro : 245 hectares).

de la place de Pampelonne.

Le commune de Ramatuelle,

# INE SEMAINE AVEC PROVENCE ALPES · COTE D'AZUR ent les imbécile iles partent



MANUAL AND THE PARTY OF THE PAR Administration of the second o Acceptance of the second secon 

1 Aven 1 Aven 2012

ON DE DER STATE

porte que, de la majorie de 1274 à

WELL WILL The season was a season of the THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN THE PERSON NAMED IN COLUMN TH ALLAN STATE 

Sales Marie 1975 NAME AND 18 15 15 15 MARK NO.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Manager & The The second of th Autor de Sala STATE OF THE STATE

A STATE OF Control of the Contro THE WARD THROUGH 1. 4 200 F THE RESERVE

A.B. PUBLICITE SALPEST CONTRACTE

aillent mieux. Nous vous avons explique dalent notre action. vous aimez notre Région. A des amis, on ne raconte pas

Des élus prennent des risques pour forcer la main de l'État l'objet de cette assistance eu coût de laquelle participe pour 50 % La rareté et la cherté des l'Agence de bassin (dans le terrains, la pression des besoins, temps, les départements et comont cependant amené les communes prendront le relais de munes à solliciter le plus souvent

> Dans le cadre de sa politique d'aide à l'agriculture, dont les points forts sont le développement de l'irrigetion et le promo-tion du secteur coopératif, la région s'est également intéressée aux technologies nouvelles, en particulier aux applications de l'énergie solaire.

Dernière priorité régionale :

capacilé des salles

**ORGANISEZ** 

Au occur de la Provence ensoleilée de ses sites, ses monuments, ses crus réputés.

**2**(90)82/99/04

coporcine des soites
assemblée : 550 parsonnes
contierence : 236, 175 p.
commissions : 4 x 50 p. 65, 35, 20 p.
reception : 1000 personnes
parking : 900 places 3 ascenseurs
standard : 12 lignes secrétarist : 6 postes
contierence curdictions simultanée
circuit video, magnétoscope
projection 16 mm, super 8
tale cinéma couteurs,
diffusion simultanée
4 programmes couleurs
standard : 12 lignes secrétarist : 6 postes
studio, salle de presse.

centre de congrès du palais des papes b.p. 149 - 84008 avignon cedex

l'amélioration du réseau routier et des transports collectifs. L'E.P.R.

a notamment -adopté au début de 1977 un schéma routier régional représentant, sur dix ans, 70 millions de francs d'investis-sements, dont 5,5 millions de francs consacrés à l'aménagement du val de Durance (ce schéma vise à réaliser l'axe routler du val de Durance au reste de la région). Un schêma régional de transports a également été étudié et comme nour le tourisme, une association a été constituée entre l'E.P.R. et les départements. Parmi les pre-

miers dossiers retenus : la sauvegarde de la ligne de chemin de fer Nice-Digne et une grande campagne d'information en cours pour mieux faire connaitre les transports collectifs inter-On ne peut passer sous silence l'important effort consenti par la région pour l'amélioration des conditions de vie dans les toge-

> lièrement la réhabilitation des ensembles H.I.M. dégradés. Depuis 1975, le conseil régional a consecré 4 600 000 france à une vingtaine d'opérations ponctuelles. Mais il a également mis au point au bout de dix-huit mois d'études une méthode d'intervention associant largement la population à la définition des solutions les plus appropriées et à leur mise en œuvre.

ments sociaux, et plus particu-

Est-ce à dire que l'E.P.R. est en mesure d'agir comme il le souhalterait ? Certainement pas, et son président, M. Gaston Defferre, est souvent parti en guerre contre le gouvernement pour que des moyens d'action plus importants et une plus grande autonomie soient donnés aux régions. Les élus communistes, eux, se déclarent a sans illusion sur les possibilités de solution régionale à la crise dans la caricature de décentralisation actuelle et sans vrai changement national ». Mais ils considèrent cependant que le consell regional e su dans pinsieurs domaines faire la démonstration e de bonnes solutions en prenant l'initiative d'actions qui engagent l'Etat ».

GUY PORTE.

Pour mieux connoître le département :

«LES HAUTES-ALPES : HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN»

par Pierre CHAUVET et Paul PONS Ouvrage couronné par l'Académie Française - 1 020 pages - nombreuses ll'ustrations - 130 F franço

«LE QUEYRAS, PARC RÉGIONAL» par le Général A. GUILLAUME 338 pages - Illustrations - 45 F franco

«LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS : BILAN ET PERSPECTIVES»

par Charles AVOCAT 47 pages - Hibstrations - 15 F franco SOCIETE D'ETUDES DES BAUTES-ALPES, 23, rue Carnot, 95000 GAP

## - gros plan

## Les vingt et un ans des six

VINGT ET UN ANS I A cei âge, plus tourné vers Avignon et Mar-on parle beaucoup de res. ponsebilliés, de raison, de droits et de devoirs Pour les hommes Pour les régions eussi-

Les régions ne sont pas nées en 1972, mais en 1955-1956 L'acte d'état olvii de Provence-Alpes-Côte d'Azur remonte, comme pour la guari totalité des eutres régions, é cette époque. A la IV République.

L'ides seion laquelle il faut trouve. dans les provinces des » relais « é le planification nationale germe au cours des mois qui suivent le guerre de 1939-1945. En 1948, sont créés huit IGAME (inspecteurs généraux da l'administration en mission extraor dinaire). Ce sont des missi dominici chargés plus spécialement du meintien de l'ordre et de la police Dans leur lâche économique, ils son assistés des inspecteurs généraux de l'économia nationele.

Paralièlement, on volt se constituer dans toute le Frence des comités départementaux et régionaux d'expansion économique.

1955 : M. Edgar Feura est président du conseil. Par le décret du 30 juin 1956, les aspirations et l'action économique régionales voni trouver une assise géographique Le gouvernement décide d'élaborer des progremmes d'action régionale ». Il laut que, estime à l'époque M Edgar Faure, à le vellia de la création de l'Europe dea Six, le France dispose d'une organisation administrative et économique régionale structurée La région est délà une réponse é l'Europe.

1956 : le France est divisée en vingt-daux régions de programme. Un arrêté du 28 novembre 1956 officialisa le « région de Provence at Corse ..

· Quelles difficultés é l'époque I · raconta M Jaan Brunel, inspecteur général de l'économie nationala, qui comms secrétaire général du comité des plans régionaux, e eu le responsabilité de créer ces circonscriptions régionales . Le gouvernement nous avsit donné pour instruction da ne pas toucher sux limites départementales. C'est ce qui nous e le plus genés. Cale e même conduit à des situellons quelque peu

Le sud de le Drôme est besucoup

seille que vers Lyon Les habitants des Hautes-Alpes ont la possibilité de choisir leur centre de chèques posteux à Lyon ou à Marseille Les six départements relèvent de trois cours d'appel dont daux ne sont pas dans le région.

- Pour les - assemblages -, Il a fallu rachercher les vocatione économiques communes des départements. Nous devions aussi définir les limites en nous oppuyant sur les zones d'Influence des métropoles urbaines... Ne parlons pas é ce sujet de « découpage géographi-que », je prétère le terme « regrou-pement administratif », continue

- Regroupement qui pril parfole des ellures de déchirement. Que-relles célèbres : Metz-Nancy ; ou Bourges-Orléans, et bisn sûr Nice-Marsellle. Une région Côte d'Azur 7 On y e songé mais comme il nous était Interdit d'emputer le Ver ou les Basses-Alpes de l'époque, comme les Corses ne voulaient pas être rattachés à Nice, l'affaire étail sane solution car il était exclu de n'avoir qu'un département par région. Si oo evalt écouté tout le monde il y surait eu plus de régions que de départements ! -

Le cadre administratif et économique est donc établi en 1955-1956. Ensuite les réformes successives ne sont que des consécrations ou

Les dittérentes administrations de l'Etat, progressivement, parviennent à harmoniser les eireonscriptiona da jeurs services extérieurs evec les limites régionales Certains ministères se font tirer l'oreills (lustice, éducation, leunessa). Mais ce sont les entraprises publiques ai les sociétés nationales qui sembleni le plus « rétractaires » à ca processus de aimpittication et de coordination. - Il est impossible d'établir un blian énergétique régional », regretts M. Brunel.

Vollà dono un beau sulet de réflaxion pour les sociologues polltiques, que ce soit sur les bords de le Médiferranée, dans le Messil Central ou dans les pleines d'ile-de-France. les «émanations» de l'Etat seralent-elles plus isco-bines que l'Etat lui-même?

FRANÇOIS . GROSRICHARD.

## 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Au·delà du soleil, de la mer, des vacances... une région qui veut affirmer son originalité.

Au terme de ce survoi

de l'action entreprise par la Région

depuis qu'elle est en place,

La Région que vous connaissez à travers le prisme déformant du voyage touristique est bien différente de celle où nous vivons tous les jours. Ce que vous en voyez derrière

votre pare-brise ou vos lunettes solaires n'est qu'un reflet mouvant. Vos yeux de vacancier la volent parée de paillettes multicolores. Les yeux de nos ouvriers, de nos paysans, de nos employes,

de notre jeunesse la voient chacun d'une manière très différente. Vous, vous ne la voyez qu'au soleil. Eux, ils la voient également côté ombre.

Vous, vous venez y chercher la détente. Eux, ils y travaillent ou ils veulent y travalller. Nous n'ayons pas cherche à vous farder la réalité. Ce que nous vous avons montre, ce n'est pas la carte postale tra-

ditionnelle ; c'est la vérité. Nous aurions ou vous parler de pétanque, de cabanons, de parties de pêche mémorables, de flamands roses. Vous ne nous auriez pas cru, tant notre réputation de galéjeurs a la

vie dure. Plus simplement, nous vous avons expliqué ce qu'il en était vraiment et ce que nous faislons pour que les choses

quels grands principes gui-Nous vous avons parlé en amis parce que, vous aussi,

de chiagues». On dit les cho-

que peut-on retenir dessentiel? ses comme elles sont parce t qu'ils peuvent tout comprendre. Maintenant, vous savez. Vous savez que nous luttons pour que ce pays soit plus

agreable à vivre, pour nous... et aussi pour vous. Vous savez que nous avons un sens de l'hospitalité particulier. Mais nous voulons aussi nous sentir bien chez nous. Parce que nous y vivons toute l'année et pas seulement quelques semaines. Nous savons mieux que quiconque combien notra pays

Poor dévoloppe, son action, la Région a aréé, eo relation avec les Cépartements qui la composest, plesioers organismes : • Corean Méridional de Planiffcation of de Recherche Agro-Centre Régional pon/ la Fe/methe Contiese et l'Edocation Parmanente ;

Associatios Régionale do Ton rismo ol des Loisirs : - Associatios Régiosale des Transports Collectils ;
• Cellulo Régionalo pour la Protection do l'Environsement ; • Office Régional de la Culture : · Oépartament d'Information Régionale poor l'Emploi : • Groope Régional d'Actios et

d'Informaties Fèmisies.

Eles.

Toos ces organismos sont pla-

cés sous le contrôle direct des

est beau. Et nous voulons qu'il le reste, pour nous...et aussi nour vous.

Nous avons beaucoup de richesses touristiques et culturelles inexploitées que vous ne connaissez pas ancore. Et nous voulons les mettre en valeur, pour nous...et aussi pour VOUS.

Nous ne sommes pas égoïstes et tout ce potential que nous possedons, nous voulons en faire profiter tout le monde. Vous, bien sur, nos amis, mais aussi nous. Notre Région veut être comme

les bonnes maîtresses de maison. Elles veulent que leur intérieur soit accueillant, coquet et sympathique pour recevoir agreablement leur famille et leurs amis. Et pour cela, elles le mettent en valeur : toutes les pièces de la maison et pas seulement la salle de séjour. Notre Région, c'est tout à fait ça. Vous connaissez la salle de sejour mais les autres pièces ne sont pas tapissees. Alors, on s'entasse dans la salle de sejour et on ne visite pas le

Nous voulons, le plus vite possible, vous emmener faire le tour de toute la maison. Laissez-nous un peu de temps car nos movens ne sont pas enormes. Aidez-nous, en at-

reste.

Le rapport d'orientation sur l'Avenir de la Région adopté par le Conseil Régional le 22 novembre 1975 fixe les cinq objectils prioritaires qui gui-dent l'action de la Région. dent l'action de la Région.

Pour une meilleure qualité
et une plus grande sécurité
de l'emploi au moyen d'une
économie moins dépendante
et plus diversifiée
Pour établié de meilleures
conditions accisies

conditions sociales · Pour une défense de notre environnement et de notre mode de vie • Pour un meilleur aménage-

ment de l'espace • Pour une ouverture vers le Monde Méditerranéen. tendant, puisque vous aimez

notre région. Aidez-nous à proteger son originalité, ses charmes, sa fragilité. Le soleil, la mer, les vacances. Oul, nous avons tout cela. Mals nous avons aussi des hommes, de l'espace, de la

terre. Parce que nous vivons dans une région qui possede enormément d'atouts, nous n'avons pas le droit de les gasniller

Voilà le sens de notre action.

région. PROVENCE/ALPES

## **UNE DEMARCHE ORIGINALE**

La démarche adoptée par le Consell Régional dès ea miea en place est originale. C'est indéniable et les exemples que nous avons déjà cités depuis une semaine la démontrent.

L'originalité de l'antreprise est due à plusieurs facteurs : • Le Conseil Régional a fait un choix : Plutôt que la passivité, plutôt que la gestion d'un état da fait, elle e opté pour une politique volonte-riste.

\*Prisonnier des limites Imposées par la loi de 1972 Le Conseil Régionel a choisi de les utiliser au maximum sans cesser de demandar davantage de pouvoir de décision. sans cesser de réclemer une extension de ses compéten-

■ Le Consell Régional a su faire naître una conscience politique régionale. Par les contacts humains répétés, provoqués par les réunions de commissions, les élus is-sus des départements ont laissé eu vestiaire l'esprit de clocher que l'on pouvait craindre. Ils raisonnant Region et les limites départementales s'estompent devant l'amorce de solutions globa-

L'OUVERTURE SUR LE MONDE MEDITERRANEEN

La Région a voulu prendre en compte sa réalité géographique et son fonde-ment historique. C'est de la Méditerranée

qu'elle o recu sa civilisation c'est par la Méditerranée qu'elle communique directement avec l'extérieur. S'ouvrir sur le monde méditerranéen cela implique que sur tous les plans, économiques, sociaux, cultu-rels, la Région tienne compte de sa position, pour entretenir ou nouer des contacts avec le reste du Bassin Mediterranéen sur la base de nouveaux rapports entre les pays. Dans l'effort de réflexions qu'elle a entrepris la Région s'appuie sur les travaux de l'Association Echanges Méditerranée qui

poursuit un but similaire.

La Région, et l'espoir qu'ella représante, est l'elfaire de tous les élus et pas eaulement de ceux qui slègent dans l'une ou l'autre assem-

Au-delà des structures mises en place le travail quasi quotidien est animé essidument et récliament prie en compte

par les élue. Travall quest quotidian puisqu'il représente, dans l'année, 120 réunions pour les commissions du Conseil Ré-gional et à peu près autant pour celles du Comité Econo-miqua at Sociel.

- Avec des options différentes, avec les methodes d'approcha qui leur sont propres, les deux assemblées collaborent, chacune dens le cadre des compétences que leur confére la loi da 1972, activement à ce travall.

> DES OBJECTIFS **ACCESSIBLES**

Meis ce rassemblement de concours, cet Intérêt, cette volonté de réussir ont été possibles parce que la Réglon s'est fixé des objectifs ambitieux, certes, mais accessibles et concrets.

Défendre l'amploi, emenager l'espace, soutanir l'agri-culture ou harmoniser le touriame na cont pas des objactifs originaux en soi.

Ce sont les voies et les moyens retenus pour y parventr qui le sont. Et surtout c'est l'ensemble de l'action entreprise par la

Région, un ensemble cohérent, qui constitua una novation car il montre bien que la décentralisation, la prise da décision eu niveau local est parfaitement possible dès lors qua la carcan législatif seralt desserré pour une véritable régionalisation. ici en Provence-Alpes-Côte

d'Azur, una conscience polltique régionale est donc née et ce phénomena est maintenant devenu irréversible. La Région est prête à assumer complètement le rôle de collectivité locala qui sera, sans aucun doute, demain le sien.

## La région pivot de la démocratie locale

A loi du 6 juillet 1972 por-tant création et organisation des régions a refusé toute véritable décentralisation technocratique du pouvoir d'Etat. L'institution régionale en Pro-vence-Alpes-Côte d'Azur, comme ailleurs, n'est qu'un établissement public sans personnalité morale et antonomie financière qui se présente comme un écran supplémentaire entre les citoyens et le pouvoir, renforçant de ce fait les illusions de toute sorte.

Le seul pouvoir réel de la région est de lever une surfiscalité que le pouvoir entend alourdir afin d'accentuer sa politique de désengagement des responsabilités qui lui incombent à l'égard des équipements collectifs, des communes et des départe-ments.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'action unitaire et tenace des élus communistes e permis de freiner ce processus d'accen-tuation des transferts de charges, mais enfermée dans le cadre étroit de la loi de 1972, la région reste un établissement public, sans possibilité de résoudre la crise régionale ni de satisfaire une des revendications les plus élémentaires : « Viore et travailler au pays. » Les cent vingt mille chômeurs de uotre région, les milliers de femmes désirant travailler et se heurtant à la faiblesse chronique de l'emploi féminin (un des taux d'activité les plus bas du pays), les agriculteurs floués par l'intégration européenne, les travailleurs des entreprises industrielles en cours de démantélement, comme la réparation et la construction navale, toutes ces victimes du pouvoir actuel ont besoin d'autre chose que des tours de passepasse du pouvoir, qui n'ont d'an-tre objectif que de renforcer son autoritarisme, de semer l'illusion du chômage, de reporter sur les élus locaux la responsabilité de

Depuis 1973, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les grands problèmes de structure se sont aggravés. La décentralisation se poursuit à un rythme rapide. La désertification de l'arrière-pays s'accélère. Sait-on, par exemple, que le Massif Central, pourtant considéré comme peu habité. compte 30 % de cantons ayant moins de vingt habitants au kilomètre carré et que les Alpes du Sud atteignent la proportion de 80 % ? Dans le domaine de la formation des ingénieurs, la région en forme mille par an. Ils sont cinq mille à sortir des écoles de Rhône-Alpes. La apéculation foncière et immobilière se poursuit à un rythme effréné. Nous pourrions muitip'ier les exemples de cette dégradation continue de la situation régionale.

de la penurie

Force est de constater alors que l'organisation régionale ne répond à aucune des aspirations populaires, à aucune des néces-

sités d'un développement régio nal, à aucune des exigences de la démocratie. Pourtant, face à la crise et face au renforcement du centralisme, la population des régions, les élus, les organisa-tions syndicales et professionnelles, les associations culturelles, etc., aspirent à une réelle particination à l'élaboration des décisions qui concernent leurs conditions de vie et de travail. l'avenir économique, social et culturel de la région.

C'est de démocratie véritable dont les habitants de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, comme ceux de toutes les autres, ont besoin.

Dans le cadre d'une réforme

d'ensemble des collectivités territoriales que le parti communiste est le seul à proposer (voir le, Nº 12 de la revue Communes d'aujourd'hui), la conception d'une décentralisation régionale préconisée par les communistes rompt résolument avec le principe centraliste et bureaucratique lmposé aujourd'hui. Dans la ligne des travaux de notre XXII congrès, nous entendons donner à la démocratie régionale et locale tout son rôle, dans une dynamique nouvelle induite par les grandes réformes de structures du programme commun, en particulier celles qui organisent l'élargissement du secteur public et la transformation démocratique de sa gestion.

Au plus près des populations, la commune doit constituer un échelon fondamental du système démocratique, un des 36 000 foyers vivants de la démocratie. Elle disposera d'une pleine autonomie administrative et financière dans le cadre de compétences beauaccrues. Avec l'aide du département, aux prérogatives renforces, les communes pourront pousser très loin la coopération intercommunale si elles le désirent. Il faut d'ailleurs noter que le département doit jouer un rôle très important dans le processus de décentralisation, Loin d'être en contradiction avec l'institution régionale, il est une des pièces essentielles de l'articulation entre la région et les

La démocratie véritable suppose aussi un échelon intermédiaire entre les collectivités locales et le pouvoir central. Aujourd'hui seul le gouvernement avant le pouvoir réel de décision renforce considérablement l'autoritarisme inhérent au système

collectivités de base.

La région peut au contraire devenir ce niveau stratégique pour une vraie décentralisation où pourraient s'effectuer conjointement l'harmonisation entre ces collectivités locales entre elles et l'articulation entre ces collectivités et le pouvoir central, dans

Notre premier immeuble-chalet

est terminé et il nous plaît...

La station verte et son site y sont pour beaucoup, mais les

appartements aussi. Très spacieux et entièrement équipés,

il ne manque que la touche personnelle des propriétaires

à retoumer à ETAR INTERNATIONAL, 28, rue Gioffredo 06000 NICE.

pour les rendre habitables des cet hiver.

Du studio (à partir de 140.000 F) au 2-3 pièces duplex

(à partir de 348.500 F), parking et garage inclus.

Le rapport qualité/prix vous plaira aussi.

579.41.73

bon pour une documentation gratuite "ALPED'AURON"

ADRESSE :

le respect total de leurs préroga-En ce sens la région sera une

collectivités territoriale de plein drolt. L'assemblée régionale sera élue au suffrage direct et à la proportionnelle. L'exécutif régional sera constitué du président dn consell régional, assisté du bureau. La fonction de préfet de région sera supprimée, un commissaire régional représentant le gouvernement veillers à ce que les administrations soient effectivement au service des assemblées élues et que les décisions prises soient en conformité avec la loi. Un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui sera donné à un conseil économique, social et culturel.

La région doit être à la fois le pivot de la décentralisation démocratique, un facteur de rééquilibrage de la France et un support pour l'épanouissement de toutes les composantes culturel-

Elle tiendra ainsi un rôle essentiel dans la planification démocratique par la gestion directe des grands équilibres énergétiques et économiques. Elle aura une compétence très étendue en matière d'emploi, de santé, d'éducation et de culture. Elle participera effectivement à l'élaboration du plan national. Elle disposera de ressources nouvelles et importantes : crédits finalisés de l'Etat, une part de l'impôt sur le capital affectée à la région, une fiscalité propre.

L'ensemble de ces mesures devrait donner les moyens d'une intte efficace contre toute technocratie, bureaucratie et centra-

Le fait régional est pour nous, communistes, une composante essentielle de la réalité nationale. Une politique de vraie décentralisation régionale est une nécessité pour le développement démocratique de notre pays dans li richesse du lien entre l'unité et la diversité.

-GEORGES LAZZARINO. vice-président du conseil régional, membre du comité central du parti communiste français. PAUL AUGIER

## PETIT BUDGET MAIS GRANDS DESSEINS

Voici maintenent quatre res régionales étaient installées : nous émergeons donc tout juste de la phase de ro-Après bien des incompréhensions, les ajustements indispensables interviennment, et, la bonne volonté aidant, les partenaires de l'établissement public régional, conseil régional, préfet de région et comité économique et social, s'éloignent de la zone de turbulences et abordent enfin la période du travail en commun. fruit d'une meilleure articulation. qui permet à chacun d'occuper sa véritable place.

Cette place, notre place, nous avons procédé par tâtonnements avant de la trouver. Longtemps trop longtemps, nous avons pratiqué presque exclusivement la politique de la « fiche », consistant à décrocher à tout prix une subvention pour les fiches de dossier que nous détenions. Fascinés en quelque sorte par l'existence d'un budget régional uon négligeable, car, tout entier. consacré à l'investissement, nous n'avions de cesse d'y inscrire nos projets. La sanction budgétaire immédiate était alors notre objectif essentiel. Le nombre de dossiers s'accroissant rapidement, uous dispersions notre énergie en de multiples démarches, d'autant plus décevantes que le pourcentage de réussite nous semblait particulièrement faible.

Le rôle du comité économique et social régional ne se situe pas dans ces infimes tractations. d'une efficacité incertaine et nuisibles à la cohérence interne. Nous devons éviter a la parcellisation » de notre activité, qui nous empêche de prendre le recul indispensable pour as-surer pleinement notre mission. A cet égard, deux directions me paraissent devoir être privilégiées :

- Conduire une réflexion globale et permanente sur la situation et les perspectives d'évolution de la région. L'autorité et l'expérience des conseillers gavaux, qui bénéficient ainsi de l'apport des organismes représentés au C.E.S.R. tels que chambres de commerce, d'agriculture et de métlers, syndicats ionnels, syndicats ouvriers, associations culturelles, familiales, organismes d'enseignement, sociétés d'aménagement, etc. Cette réflexion éclairant les

travaux du conseil régionai, je crois qu'il y a là un excellent partage de fonctions entre les deux assemblées, qui respecte leur originalité et leur indépendance.

Se saisir des dossiers-cléfs qui conditionnent le développement de la région, et les traiter, même er dehors de tout contexte budgétaire. Là aussi il y a, me semble-t-il, ım excellent terrain d'entente avec le conseil régional, davantage accaparé par la mécanique budgétaire.

Nous u'avons pas la responsabilité dn vote du budget ; c'est une réalité dont nous sommes conscients. Agissons en conséquence et ne passons pas uotre temps à « coller » au conseil régional. Nous y gagnerons en au-torité. Notre rôle est tout d'imagination, d'invention, de création, d'animation ; jouons-le pleine-ment exploitons à fond l'incomparable gamme de compétences réunies au sein du C.E.S.R., en s'appuyant sur ces animateurs de la vie régionale qui lui ont déjà tant apporté. Le domaine de compétence du C.E.S.R. dépend de la loi, son antorité dépend de nous.

A la recherche de son équilibre. le C.E.S.R. u'en a pas pour autant negligé les problèmes de fond auxquels notre région out confroutée. Quatre priorités ont été définies : la lutte en faveur de l'emploi ; le rééquilibrage géographique et structurel ; l'ouverture sur le monde extérieur ; l'amélioration de la qualité de

L'emploi est la résultante de l'activité économique, aussi œuvrons-uous en faveur de la promotion de cette activité : en développant les activités traditionnelles et en lançant de uonvelles; en pratiquant une valorisation des pôles industriels bonne: en promouvant tout ce qui gravite autour de nos données de base, le soleil et l'eau : énergie solaire, aquaculture : en appuyant et en encourageant toutes les initiatives de l'IA.D. (Institut d'assistance au développement des petites entreprises régionales), propres à faciliter la création et l'épanouissement des P.M.E. qui constituent l'es-sentiel du tissu industriel de notre région.

Lutte pour l'emploi, tout en veillant au développement harmonteux de l'ensemble régional dont la coupure entre la frange littorale et l'arrière-pays, véritablement trop pauvre, s'acceutue, d'où la priorité accordée au val de Durance, et la nécessité d'une politique sélective de restructu-ration des zones en difficuité. Un travail délicat pour apporter un juste reméde. L'ouverture sur le monde extérieur contribuera également à la rentabilisation des zones retardées. L'amélioration de la jonction avec l'Italie, par les vallées alpines, concerne les trois quarts de notre territoire régional. Nombreux sont les équipe-

ments concourant à cette ouverture, et ils sout blen connus, mais, au-delà, il nous faut définir le nouvel esprit qui doit pré-sider à nos relations avec nos voisins. Les assemblées régionales doivent cependant se préoccuper to ut particulièrement des risques encourus par l'agriculture et l'industrie régionales devaut cette volonté d'ouverture à l'égard de certains pays méditerranéens, dont la concurrence no nous paraît pas toujours d'une loyanté totale. Ces perspectives, vastes et généreuses, ne nous éloigneut pas de notre objectif fondamental : assurer à celui qui vit dans notre région la meilleure qualité de vie en intervenant inlassablement pour amélorer uotre euvironnement, le cadre dans lequel se déroulent notre vie privée et notre vie professionnelle.

Convergence sur leur rôle respectif, convergence sur les objectifs, les deux assemblées, en llai-son avec le préfet de région, ponrront maintenant espérer tirer le meilleur parti de la loi dn 5 juillet 1972, portant créa-tion et organisation des régions, et explorer ensemble les voles qui nous conduirons à la prochaine étape aur la route de la régionalisation.

PAUL AUGIER. président du comité économique

# pder au suffrage universel

Broton à Cannes

. . . . .

1000

\*\*\* 2.9\*\*

. 5 3

: :೯೯೯ ಕಾರಿತ

1 1 11 2274

tim motivante da

177271 (85

himman, mais

The state of the section

otto in dans le

- Le fait

ure regio-

har a coccération

to the politique

--- ----- pro-

tes sepuis deux

es canqui-

i minimiser leurs

Ter structures

the terminal to the copper-

dune for-

Change control le codre

Service de Leuvent être

o donner

CATES LA SPECULA-Une pro-

The tas mayens juri-Sermis de

a munes, les

les dépar-

Frieder a des

Diggies HOUVELLES.

e de studes Sur l'éner-

vroie

chcul-

confs d

Aniston de serres à

Position of Antibes.

MINON DH.LM. -

And Common to ques-

and state and to des

30 Joe; de logements

Canada Mal finis

Ashan Imanaée par le

en //ronnement Canalana de groupes

Final Farte sur les loge-

THE DE L'ENVIRONNE-

ight a mis en

regionale pour lo

e d'opporter dux petites

tachnique et des consells

Adre les problèmes

TOURISTIQUE -

Souvernement consu-

Our rique de prestige

classes les plus

Caractère

West.

uf Lift."

20 2 2 7<del>2</del>\*

- --

7:500.5

a grache for an exclinite or region a grache for an exclusive and additional for the state of th

This take Tribules a floor comments of a section of the section of

THE A DAY BE SECTION TO ME

ton mane, sinc une engellence administrative et politique bore per-ce l'acceste et de la termina Gra-el son à aplantacion ann acces ses

charact blance, it as son characters communicated for origination of the communication of the

TO'T TREESONS THESE CHALLESTING

data les querelles sans de er sans

issue Troulet autal des Gensachum

CAS SOCIATES OF BOOMS POLICE

na villa es sa régido de ceria della cuercació mara calament di voltos

Et Duis, il y a ca paid, people

CARNOLL, SITIELLS OF SCHOOLSTI. GU

to test finalement been plus ex

casus, qu'il no vent, per pubber, se

PIERRE VIANDONI-PONTE

INCHES CAPACITY OF THE STREET

tent son apanage.".

PROF

MACAA! "A"#

DOM: 13 .....

MICHELL !

Z seme Zer te Ter Jil Mildu

Burge . At

THE RESERVE

B. A. CAMPONIA THE LANGUAGE THE PERSONS MADE

Barbarona de Barbaron B.A. Z. Turk Dr. T. S. S. Turk Dr. T. T. S.

李明祖子位并令 二十四

東京田、野村か 大学町 (東京) ア・マダダブ

STICKTHIAN LANGUAGE AND THE STANDARD

THE SERVICE

ER SHEET, E

TO THE RESIDENCE OF

ESTALL A

MARINATIONS AUGIT. THEOREM TH. WHATE, M.

果在7.年史人(# P

**对。由于他们的** 

TAL OF STANS

POLYCOM SERO! 22, socia de Desero! 14t. (SOI EL 12.5)

EGM & MEMTE

26. 7.F. Z.L. (G. Pap 26. 20 Personal - 10 76. 197 55.78 52

PROMOSOLED 78. LECENSER - CA 74. (97) 78.07.55

PROMOSOLUL 76. La Croisens . CAS TH. SUI 78 45 SE

E.E.T.F.E.L. (G. PROP. 20, R.A. PARRISET - TAIC T.E. (93) (5.23-82)

AFFESSE

Beste receipt

Pon

i.

pinier le conteil régional à mu l'accent mir la création de centres de la sira et de tourisme sociales sur la circe. Nous avons, d'autre Auf an inter ampare and the straining and the stra ter divelesse des similares 71 370 ggr S'OSCUETT À l'INTÉTIENT CU DONS GEAR 3 14 2 3 1 tenter d'abrena dans ce demains ರ್ಷ-೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ Custo um équilité entré de agre 4. C 5.3urais et la come curière... ment. Fore CUVERTURE SUR LE BASSIN - - : ie 4 --Ti. timene étrem------ eg-!-1. 12. Naus in the end full

MEDITERRANEEN. - Le coope régional de Pravence-Alpes-Côte d'Azur o consideré qu'il lui appor tensit, du fait de sa paytion etogrophique, d'établir des refations eves tous les pays du Bessie mé-diterrancen. L'Association des échanges méditementers o été crèce, a été subventionnée. Ele permet des respects d'ifférents de ceux qui peuvent s'établis d'Étas à Etat dons une région où la France est trop souvent absente ou malodraite.

Au début de set article, l'el posé lo question : les régions existent-elles ? En conclusion, le crois devair répondre : la prisive est faite qu'alles pourroient anie ter qu'elles devroient exister. L'intérêt suscité par ce qui a été foit en Provence-Albes-Cota d'Armi le démontre. L'attitude des collegtivités locales, départements et communes, qui ouraient pu prin-dra ombrage de l'activité de la région, en est la meilleure démans-

trotion. Mais une réforme incomplète et insuffisante comme celle de la loi de 1972, sustour si elle est por-teuse d'espoir, est dangereuse. Une demi-réforme qui ne permet que de demi-résultors finito por déciderager les plus chauds partisans de la régionniisation en dognarit une image fausse et décevants de ce que serait une véritable organisa-

tion regionale. Il tout donc le plus vite sossible élire les conseillers régionator qui suffrage universel et à la propo tionnelle, confier le pouvoir exécurif ou bureau du conseil régional, supprimer toutes les tutelles et d'obord celle du ministère des

finances. Mais cela suppose une profande transformation des structures de l'Etat, une véritable et totole décentrolisation. Tout se tient. Il n'y nura pas de régionalisation sons transfert d'une partie importonte des pouvoirs de l'Etat vers les communes et les départements en même terops que vers les

régions. Proner l'élection des conseillers récionaux au suffrage universel sons que solent réalisées la décentralisation à tous les échelons et les amputations indispensables au pouvoir de l'Etat, en aliant jusqu'à fermer à Paris certains bureaux des ministères, c'est lilusoire et même trompeuts Comme II est illusoire et trompaur de centre ou de chercher à faire croire que la majorité notuelle le feri. Il faut pour cela un changement con de politique et de majorité parle

mentaire. Les électeurs diront en mors prochain s'ils to yautent GASTON DEPTERAL

# Fortifier la conscience régionale

(Suite de la page 13.)

Or structurellement, la région souffre d'un sous-emploi endémique que traduit son taux d'actraditionnellement l'un des plus faibles parmi ceux des vingt-deux régions. En effet, d'un passé plus commerçant qu'industriel, elle a hérité d'une conomie typée, à la limite du déséquilibre, où prédomine le secteur tertlaire par rapport à l'industrie et à l'agriculture.

En outre, ses entreprises tradi-tionnelles — nées des activités portuaires et de la valorisation des produits agricoles — sont, en général, de petites dimensions et sont confrontées à des restructurations douloureuses qui se sol-dent par une stagnation de leurs effectifs. Aussi la politique d'industrialisation - feute de pouvoir s'appuyer sur des entreprises suffisamment puissantes — a dû s'orienter vers la création de obles de développement entièrement nouveaux.

Ceux-cl ont été réalisés à la fois par de grandes firmes nationales ou internationales (qui ont créé les raffineries de l'Etangde-Berre, la sidérurgie de Fos, l'industrie aéronautique de Marisnane. l'industrie chimique des Bouches-du-Rhône et de la vallée de la Durance. l'électronique et l'informatique sur la Côte d'Azurl et par l'Etat qui a lancé les opérations de Fos et Val-bonne pour insuffier à la Provence-Alpes-Côte d'Azur un nouveau dynamisme.

Il apparait aujourd'hui que ces apports considérables de capi-taux extérieurs — qui ont commencé à donner à la région la grande industrie, ains! que le tertiaire supérieur qui lui manquaient — n'ont pas, jusqu'à présent suscité en avai un réseau suffisamment dense d'industries de transformation, à haute valeur ajoutée tournées vers l'exportation et fortement créatrices d'emplois. C'est pourquoi. les responsables économiques de la région (assemblées régionales, chambres de commerce, administrations) mobilisent actuellement lears efforts pour accroître es retombées potentielles des

pôles d'activités créés au cours des dernières années : à cet effet, ils mènent une action de soutien des entreprises régionales (notamment par une assistance financière, technique, scientifique aux P.M.E.) et une politique d'équipements (renforcement des liaisons routières. maritimes, aériennes : construction de zones industrielles plus légères et donc moins coûteuses).

La uécessité de concilier les concours financiers extérieurs et la maîtrise du développement se pose dans les mêmes termes pour les Alpes du Snd. C'est pourquoi la mise en valeur de leur potentiel touristique ue se fixe plus anjourd'hui ui pour exemple ni pour objectif les réalisations spectaculaires que furent, il y a quelques années, certaines créa-tions de stations de sports d'hiver : mais elle cherche à diffuser en profondeur les bénéfices du regain économique : à cet effet, elle vise à associer les communes et leurs populations agricoles à l'aménagement de petites unités touristiques inté-grées à la vie locale, valorisant les paysages, respectueuse des traditions locales auxquelles elle donne un nouve! essor en favorisant, notamment, la création d'artisanate d'art.

C'est également le soucl de faire participer étroitement les communes et leurs populations. qui préside actuellement à la définition des conditions du développement économique de l'arrière-pays : schéma de massif des Alpes du Sud, programme de rénovation rurale en montagne, projet du val de Durance. programme des pays du bassin dn Verdon, politique des villes moyennes, politique des contrats de pays ou politique des pro-grammes locaux d'aménagement concerté (cette dernière résultant d'une initiative de l'établis-

sement public regional). La Provence-Alpes-Côte d'Azur doit également mener un même combat pour preserver son capltal de beauté face à l'accroissement de sa population, qui menace à la fois sa terre, ses sites, ses forêts, son eau, son âme,

La spéculation -- qui a des ortgines jointaines sur le littoral gagne insidieusement l'arrièrepays, uotamment la zone alpine. les monts du Vaucluse et le bassin du Verdon -- justifiant l'application de la même politique d'acquisition foncière par les collectivités locales, encouragée par l'établissement public régional dont elle est un axe majeur

d'action. Le « mitage » des massifs forestiers montagneux enlaidit autant les paysages que les murs de béton de la Côte d'Azur, et exige la mobilisation des mêmes armes contre les pollutions visuelles :

Partout, la forêt est en danger : sa faible rentabilité a favorisé son abaudon dans les montagnes dépenplées et son remplacement dans le zone méditerranéenne par des lotissements, auxquels s'ajoutent les ravages des incendies de l'été. Là encore, le similitude des périls a imposé les mêmes équipements anti-feu et des actions communes de reboisement, Dans le même ordre d'Idées, le recul progressif de la riziculture en Camargue pose désormals le problème du maintlen de cette zone dans son état actuel. C'est encore l'un des exemples de dégradation auxquels la région tout entière doit

se préoccuper de faire face. L'ean unit également, tant sa maltrise est vitale sous ce climat méditerranéen, guetté par la sécheresse. La aussi, la convergence des efforts a permis des résultata spectaculaires : 200 000 hectares sont aujourd'hul irrigués et font de l'agriculture régionale la première de France pour la valeur ajoutée par hectare cuitivé et pour les exportations de fruits, légumes et fleurs ; l'allmentation en eau des grandes villes a été assurée normalement, même an plus fort de la sécheresse de l'été 1976 ; les barrages et plans d'eau construits depuis dix ans représentent cinq fois la superficie du lac d'Annecy, tandis que les lacs de Sainte-Croix et Serre-Ponçon se classent

parmi les premiers de Frauce par leurs dimensions.

La région se caractérise enfin par un « sur-besoin » en équipements publics qui lui est générai, même si ses causes varient selon les commuoes. Dans les petites exploitations baineaires. c'est l'afflux des touristes, décuplant souvent la population locale, qui impose un « sur-dimensionnement » des adductions d'eau, des stations d'épuration, des lignes téléphoniques, dont le coût est sans commune mesure avec les besoins et les ressources des communes; les concentretions urbaines du littoral obligent la construction de rocades et d'autoroutes urbaines coûteuses — et, à Marsellle, d'un métro. Dans la zone de la moyenne montagne, l'arrêt de la dépopulation implique non seulcnociones et ment le maintlen mais l'amélioration des services publics meme s'ils dolvent rester sous-The former de subvenutliisés.

L'ambition du préfet de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur doit être, en étroite ilaison avec les assemblées régionales, de tenir compte aussi bleu des diversités de la région que de ce qui fait son unité. Ne pas croire qu'une seule action peut être bénéfique de la même façon partout, respecter les objectifs les plus propres à assurer le développement de chaque partic de la région, mais aussi détermiuer, retenir et mettre en œuvre les réalisations dont nos six departements ont, en même temps, besoin : c'est une tâche extrememeut complexe. Je ne distingue aucune raison fondamentale pour qu'elle ne puisse pas être meuée à blen, car j'ai déjà eu l'occasion de constater icl que les élus, comme les representants du monde économique et social et les fonctionnaires de l'Etat, s'ils ont quelquefois des aspirations différentes quant au rôle des institutions régionales, se retrouvent pour assurer leur fonctionnement telles qu'elles sont pour le mieuxêtre de chacun des habitants de cette région.

LUCIEN VOCHEL



فكذا من الأصل

constant des petites entre les constants de l'épanolisée de la des PME qui consider See a land industry

the state of the s SELTS TATIONAL. Name of the last o

Property of the state

THE PARTY OF 

allegal . Profession 4

100

155 F

The second second Part Care The second second

The state of the s of the second

This per employ by control of strength like that is not the strength like the strengt present is a supplied to the property to the Programme Special Spec d'Gi in principal accorder de Durante et la néces The state of the state of TOTAL THE TOTAL OF PERSON TANK DE POUR SPAN um juon semete. L'ouverne le monde en deu Comente de Coment

> the state of the s Water and the second se The state of the s 24二年第 500 M 2100 100 100 100 200 200 -----A CONTROL OF THE PARTY OF THE P alle ve inte to E ನಾವಿ ನಂದು ಮತ್ತ 7-17-22 1 1 12(18) F 20 -- 1.1 Teles 1000 · · - \* \* \* \* \* \* - 1000 ATM

11.00

....Timiti

 $(\cdot\cdot,\tau_{m,M})\triangleq 2\pi$ 

-· 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 .

edit. Carrie Santage 4-The second second second second Section 1 - Salar Salar

The second of the **SCA** A STATE OF THE STA F 180 174 20 2 to 12 THE PLAN Property 1 to The Market St.

Powerie ... Section 1. Section 1.

gros plan.

# Un Breton à Cannes

PREFET en 1944 — de l'ille-et.
Villaine, de la Somme, du
Bas-Rhin. Haut commissaire
de la République et gouverneur général en 1948 — de l'A.E.F puis de [A.O.F. Ambassadeur de France en 1956 - à l'ONU, an Argantine. Ministre en 1958 — de le France d'outre-mer, des P. et T. Député, conesiller générel, maire de Cennes - à partir de 1958-59. Une biographie comme on en voit peu, une oarrière ébiouissante dens se diver-

El darriére cet » état signalélique et dee services », an s'en daute, un personnage. Car li e tallu beaucoup de tempérament et blen du cœur à l'ouvrage à ce Breton, nomme Bernard Comut-Gentille, në é Brest, Issu d'une lignée d'afficiers de marine, pour eller se tailler un tiet politique sur les rives de le Méditerranée, é Cennes, dont le nom évoque pour des millians d'hommes dans le monde des images de luxe, de teste et de plaisir. Or Cannas, ca n'est précisément pes cette ville-temme un peu tecile et un peu tolle. Ou plutôi ce n'eei pas que cela. Car à côté de la lausse grande ville qui, croit-on. peve ses rues des pleques d'ar tombées du tapls vert et remplit ean part des nevires de réve de milliardaires exotiques, il y e le fausse patite ville besogneuse et préoccupée, pauplée de petits ratraités, de travailleurs engolasés pour leur emploi, de taut un peuple chaleureux, male leclie è enliemmer Les noces du Breton et de le citévedette ant débuté par un coup de foudra. Cannes rejetait son meire, un radical d'apposition, el se danpas durer. El pourtant, vingt ens eprès, le mariege tient toujours. Mieux : le ministre du général e rampu avec le geuillame et rejoin le gauche lout en gardant son indépendance. Cela n'a rien chengé. Et surtout. Il a de lui-même, en 1968. rompu son union avec sa ville. tourné le dos é l'Ingrate, ebandonné se mairie et son siège de député...

Délaissée, l'intidéle s'étett offert una eventure, et pas evec n'imparte qui : après avair insiallé à l'hôtel de ville un nataire centriete, elle eveli chaisi pour le représenier eu Parlement le propre frère de l'actuel président de le République, M. Oilvier Giscard d'Estaing. Qu'è cele ne tianne : d'un beau doublé, le main sure et l'œli percent, B.C.G. comme le nomment ses administrés et ses amis - ebet ses deux remplegants qui osalent briquer eussi aon siège de conseiller général. Et c'et sans coup térit qu'il leur reprend tout son epanage,

li n'y a pas de secret : c'est un ban meire, evec une expérience edministrative et politique hors pali de l'eudece et de le lermeté. Drai et sec à solxante-huit ans, sous se chaveux blancs, il ve son chemin eans e'embarrasser des criaillerie ni des mandanités, un peu triste de voir l'essentiel n e t / a n e / s'enliser dans lea querelles sene tin al sans issue, inquiet eussi des conséquen-ces socieles et économiques pour es ville et es région de cette déliquescence, meis délerminé et salide Et puis, il y e ce petli peuple cannois, difficile et etlechent, qui hil lient tinalement blen plus au cosur qu'il ne veut, per pudeur, le

PIERRE VIANSSON-PONTE.

## En appeler au suffrage universel

nait à un ministre du générei de

Gaulle. Cela ne pouvait évidemment

L'agriculture représente pour notre région une port très importante de son activité économique. Elle a d'autres fanctions, por exemple l'équilibre de la régian por le maintien sur place d'une partie de la population ou la pro-tection de l'environnement. Face ್ ್ ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ à une conjoncture économique diffielle, à des concurrences étrangeres mal contrôlées, notre agriculture est en difficulté. Nous avons décidé de l'oider en lui consacrant une port Importante de nas crédits, en développant les Infrastructures d'irrigotion, mais aussi en permettant à la profession agricole de s'arganiser dans le codre de la coopération. Le fait de développer l'agriculture régionale en passant por la coopération correspond à un choix politique déterminé.

C'est ainsi qu'un vaste programme est engage depuis deux ans. Il permet d'aider les agriculteurs : à déterminer les marches potentiels; à réorganiser leurs explaitations et les structures coopératives auxquelles ils appar-tiennent; à bénéficler d'une formation permanente dans le cadre de leurs activités.

D'autres exemples peuvent être que nous avons cherché à donner à notre action : cités qui témoignent du caractère

LUTTE CONTRE LA SPECULA-TION IMMOBILIERE - Une procédure anginale, des moyens juridiques adaptés, ant permis de subventionner les communes, les syndicats de communes, les départements, pour proceder à des -: acquisitions foncières; 151 dossiers representant 2 900 hectares et 87 millions de francs de subventions ont été réglés.

TECHNOLOGIES NOUVELLES. --- Au-delà des études sur l'énergie solaire, des opérations en vrale grandeur ont été réalisées : chauffage d'immeubles callectifs à Rousset et à Avignon, de serres à Hyères, d'une piscine à Antibes.

> RENOVATION D'H. L. M. -Taus ceux qui connaissent la question savent qu'il y a là un problème essentiel pour ceux qui habitent des groupes de logements souvent mal construits, mal finis. La réhabilitation financée por le conseil régianal porte sur les logements et sur l'environnement d'une quarantaine de graupes d'H.L.M.

POLITIQUE DE L'ENVIRONNE-MENT. — La region o mis en place une cellule régianale pour la pratection de l'environnement. Cela permet d'apporter pux petites et aux moyennes communes une ossistance technique et des consells pour résoudre les problèmes d'épuration des eaux et d'élimination des déchets.

POLITIQUE TOURISTIQUE. — Alors que le gouvernement consocre l'essentiel de ses crédits à une politique touristique de prestige reservée aux classes les plus

alsées, le conseil régional a mil l'accent sur la création de centres de laisirs et de tourisme sociaux sur la côte. Naus avons, d'autre port, développé des structures d'accuell à l'Intérieur du pays pour tenter d'abtenir dans ce domaine aussi un équilibre entre la zone rurale et la zone côtière.

OUVERTURE SUR LE BASSIN MEDITERRANEEN. - La conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a considère qu'il lui appar tenait, du fait de sa position aéo graphique, d'établir des relations avec taus les pays du Bassin mé-diternanéen. L'Association de s échanges méditerranéens a été crèée, a été subventionnée. Elle permet des ropports différents de ceux qui peuvent s'établir d'Etot à État dans une région au la France est trop souvent absente au mola-

Au début de cet article, j'ai posé la question : les régions existent-elles ? En conclusion, le crois devalr répondre : la preuve est faite qu'elles pourralent exis-ter qu'elles devraient exister. L'intérêt suscité por ce qui a été fait en Pravence-Alpes-Côte d'Azur le démontre. L'attitude des collec tivités locales, déportements et communes, qui auraient pu prendre ambrage de l'activité de la région, en est la meilleure démons

Mais une réforme incomplète et insuffisante camme celle de la lai de 1972, surtout si elle est porteuse d'espoir, est dangereuse. Une de demi-résultats finira par décou rager les plus chauds partisans de la régianalisation en donnant une image fausse et décevante de ce que serait une véritable arganisa tian régianale.

Il faut donc le plus vite possible élire les conseillers régionaux au suffrage universel et à la propor tionnelle, confier le pouvoir exécu tif au bureau du cansell réglanal, supprimer tautes les tutelles et d'abord celle du ministère des finances.

Mais cela suppose une profande transformation des structures de l'Etot, une véritable et tatale décentralisation. Taut se tient. Il n'y aura pas de régionalisation sans tronsfert d'une partie importante des pouvoirs de l'Etat vers les communes et les déportements en même teraps que vers les

Proner l'élection des conseillers régionaux au suffrage universe sons que soient réalisées la décentralisation à tous les échelons et les amputations indispensables au pauvair de l'État, en allant jusqu'à fermer à Paris certains bureaux des ministères, c'est illusoire et même trompeur. Comme il est illusoire et trompeur de croire ou de chercher à faire croire que la majarité actuelle le fera. Il faut pour cela un changement camplet de politique et de mojorité porlementaire.

Les électeurs diront en mors prochain s'ils le vaulent. GASTON DEFFERRE.

|                                                                                               |                | FEDERAT<br>Nationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ION                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                              | V                                                                                                                    |                                                   | 1                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PROMOTE                                                                                       | JR             | S-CONSTRUCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                              | <b>3</b> 6                                                                                                           | 11                                                |                                              |
|                                                                                               | CH             | <b>AMBRE SYNDIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALE                                                                        | -/                                                                                                                   | 11                                                                                           | <b>3)H</b>                                                                                                           | W                                                 | 1                                            |
|                                                                                               |                | DE LA COTE D'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZUR <                                                                      |                                                                                                                      | nI                                                                                           |                                                                                                                      | A                                                 | 1                                            |
| PROMOTEURS<br>CONSTRUCTEURS                                                                   |                | REALISATIONS EN COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE I<br>DE PIECE                                                       |                                                                                                                      | SURFACES<br>res Balconi                                                                      | PRIX                                                                                                                 | ETAT DE<br>TRAVAU                                 |                                              |
| CENTRE D'ETUGES                                                                               |                | PARC MONTEGELLO 180, av. de Pessicari - NICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NICE<br>Studio<br>Studio                                                   | 18,00m<br>23,00m                                                                                                     | 4.00 m²<br>7,00 m²                                                                           | 92 500<br>127 000                                                                                                    | Hors d'ess<br>Hors d'ess                          | بارد ب                                       |
| 15, rue Posterin - PARIS 16-<br>TM, 224,13.00                                                 |                | Tel. 931 51.59.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 pièces<br>2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces                               | 37,00 m<br>49,00 m<br>82,00 m<br>99,00 m                                                                             | 11,00 m <sup>2</sup><br>14,00 m <sup>2</sup><br>20,00 m <sup>2</sup>                         | 219 400<br>291 200                                                                                                   | Fondation<br>Fondation<br>Hors d'eac<br>Finisions | En En                                        |
| 4, rue Miromesnii - PARIS 8*<br>Töl. 265.85.50 +                                              |                | 2 CENTRE PONT NEUF<br>(3 20 mètres de la placa Masséna)<br>14, av. Fálix Faure - NICE<br>Tál.: (53) 85.03.04 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studio<br>2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces<br>5 pièces                     | 25,00 m<br>65,00 m<br>88,00 m<br>102,00 m<br>130,00 m                                                                | 15,00 m²<br>24,00 m²<br>21,00 m²                                                             | Prix<br>moyen<br>au m²<br>7 000                                                                                      | Fondation                                         | 2***                                         |
|                                                                                               | 1              | LA LANTERNE DES ANDES<br>Jaur une colline dominant tout Nice, à 5 mm de<br>la promenade des Anglais)<br>262, av. de la Larcerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 pièces<br>3 pièces                                                       | 84,00 m<br>79,00 m                                                                                                   | 73,00 m² bala<br>50,00 m² ian                                                                | din au m²                                                                                                            | Terrassomer                                       | 2-00                                         |
| FLECHELLE, GAUCHER                                                                            | ۲.             | 15, rue Molière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 pièces<br>Studio                                                         | 96,00 m²                                                                                                             | 25,00 m² bale<br>40,00 m² te                                                                 | 151 000                                                                                                              | Rez-de-chaus                                      |                                              |
| 2, piece Garbeidi - NICE<br>Tel. (93) 55.51.21                                                | _              | 06100 NICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 pilices<br>4 pilices<br>Studio<br>2 pièces                               | 71, 20 m<br>88, 10 m<br>33,00 m<br>63,50 m                                                                           | 92,00 m²                                                                                     | 366 700<br>436 000<br>72 600<br>183 560                                                                              | Finitions                                         | en co                                        |
| LEPEU JM.<br>92, bouleverd de Cimiez - NICE<br>Tel. (93) 81.47.51                             | 1              | LES TERRASSES DU SOLEH.<br>27, Comiche André-de-Joly<br>NICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces                                           | 57,00 m²<br>75,00 m²                                                                                                 | 10,00 m²<br>8,00 m²                                                                          | 340 000<br>490 000<br>650 000                                                                                        | Date<br>Rez-de-                                   | 1 <sup>st</sup> tri                          |
| S.A. Constructions Longehamp<br>1, rue Longchamp - NICE<br>Tél. (93) 87.50.21                 | 7              | LES AMIRANTES<br>222, av. do Pessican - NICE<br>761, 1931 84, 23, 24 ou 62, 23, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Appt./vills 5;<br>2 P 2*4t.<br>3 P 2*6t.                                   | 93,00 m <sup>2</sup><br>132,00 m <sup>2</sup><br>49,00 m <sup>2</sup><br>74,00 m <sup>2</sup>                        | 32.00 m²                                                                                     | 960 000<br>220 000<br>320 000                                                                                        | Fondations                                        |                                              |
| Réalisations J. PERDU<br>GATECO G.A.                                                          | 18             | LES DITVIERS DE FARRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4P 4º ét.                                                                  | 90,00 m²<br>36,00 m²<br>62,00 m²                                                                                     | 75,00 m²                                                                                     | 185 900<br>280 500                                                                                                   | Gros-centere                                      | Fin                                          |
| 2, rue de la Paix - NICE<br>T&L (99) 87, 10.62<br>SARTORE Charles                             | 9              | 221, Chemin de Fabron - NICE<br>761, 831 82,45,64<br>BATECO S.A 781, 831 87,10,62<br>RESIDENCE CLOS TRANOLILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces<br>2 pièces                               | - 80,00 m²<br>96,00 m²<br>57,00 m²                                                                                   | 11,00 m²<br>15,00 m²<br>20,00 m²                                                             | 366 700<br>443 000<br>345 000                                                                                        | Clablana                                          |                                              |
| 31, rue Lépante - NICE<br>76. (93) 95,00.97                                                   | 10             | 38, Bd. Tzaréwitch - NICE<br>Tél. 99) 88,69.60<br>RESIGENCE DORELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 pièces<br>4 pièces<br>2 pièces                                           | 88,00 m <sup>2</sup><br>108,00 m <sup>2</sup>                                                                        | 21,00 m²<br>16,00 m²                                                                         | 465 000<br>535 000                                                                                                   | Finitions                                         | Mars                                         |
| S.G.M.I. MEDITERRANEE                                                                         | -   11         | 48, Bd. du Mont Boron - NICE<br>Tél. (93) 89.83.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 pléces<br>6 pléces                                                       | 65,00 m²<br>87,00 m²<br>120,00 m²                                                                                    |                                                                                              | 430 000<br>540 000<br>820 000                                                                                        | Début travau                                      | z Juin                                       |
| 107, av. de Lérine - CANNES<br>Tél. (93) 38.68.21                                             |                | Av. de la Marne - 06100 NICE<br>Renselgnanents et vente ;<br>JC. Gunst commerciale dons<br>11, ev. Jean Médecin - NICE<br>Tét. (93) 82-33.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Studio<br>2 plices<br>3 pièces<br>4 plèces<br>5 pièces                     | 30,00 m²<br>46 à 54,00 m²<br>70,00 m²<br>89,00 m²<br>105,00 m²                                                       | 8,00 m²<br>14,00 m²<br>18,00 m²<br>23,00 m²                                                  | 190 à 200 000<br>200 à 320 000<br>330 à 430 000<br>365 à 460 000<br>510 à 570 000<br>Cava et parkin<br>s/sol compris | Fondations<br>2 transfe                           | En c<br>Jere in                              |
| SOGETRIM<br>La Magnanerie<br>Alléas Francisque Perriaud<br>06600 ANTIBES - Tél. (93) 33.20.46 | 12             | LE PLAISANCE<br>Angle des rues Battisti et Blancon<br>NICE - Tél. (93) 55.30.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studio 2 ét.<br>2P 2 ét.<br>3P 2 ét.<br>3P 2 ét.<br>4P 2 ét.               | 36,45 m <sup>2</sup><br>41,60 m <sup>2</sup><br>61,23 m <sup>2</sup><br>71,09 m <sup>2</sup><br>87,62 m <sup>3</sup> | 6,96 m²<br>7,13 m²<br>10,46 m²<br>11,72 m²                                                   | 135 000<br>180 000<br>265 000<br>305 000                                                                             | Début du<br>Gros couvre                           | Fin 1                                        |
| TIFFEN PROMOTION<br>174, Bd. Hausstrann - PARIS B<br>161, 766,04.66                           | 13             | RESIDENCE ILE DE FRANCE<br>90, rue de France - NICE<br>Tel. 1931 88.67, 80.00<br>Cu SEIT - Tel. 1931 87, 90, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studio<br>2 pièces<br>3 pièces                                             | 30,00 m²<br>63,00 m²<br>83,00 m²                                                                                     | 7,60 m²<br>5,00 m²<br>13,00 m²<br>26,00 m²                                                   | 217 000<br>363 000<br>493 000                                                                                        | Terminé.                                          | knesé                                        |
| S.A. VISELE<br>13. ptoce Magnéna - NICE<br>164, (83) 85.91.25                                 | 14             | LES HAMEAUX DE SAINT PANCRACE<br>156 à 188 Comiches des Oliviers<br>NICE, ST., PANCRACE<br>Rens, léplace - Tél. 1931 84,31,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M, Ind. 3/4 P,<br>M, Ind. 4/5 P,<br>M, Ind. 5/8 P,                         | 73,00 m²<br>97,00 m²<br>106,00 m²                                                                                    | Ē                                                                                            | parking compri<br>445 à 465 000<br>540 à 570 000<br>645 à 636 000                                                    | En cours                                          | 3° trim<br>197                               |
|                                                                                               |                | The state of the s | NNES                                                                       | <del></del>                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                      | .1                                                | <u>-                                    </u> |
| PROMOSOLEIL<br>6, Le Croisette - CANNES<br>(4), (83) 38.46.55                                 | 15             | SOLHOTEL<br>65, by, du Decreur Picarid - CANNES<br>Commerciales per SOLEIL<br>Tel. (33) 38.28.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chembres en<br>multi-<br>copropriété<br>hôtelière                          | 20,00 m²                                                                                                             | 5,00 m²                                                                                      | e 400 a<br>. 45 750<br>selon époque<br>choisle                                                                       | Tetrainé                                          | lining                                       |
| to prose                                                                                      | 16             | LE CAPRICORNE 14, 16, 18 av. du Camp Long - CANNES Commerciales per SOLEIL 74, 863 38.28.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studio   + park)<br>2 places<br>3 pièces                                   | 50.00 m                                                                                                              | 5.65 m²                                                                                      | 116 000<br>259 000                                                                                                   | Hors Casu ,                                       | 2" trim                                      |
| E.T.F.E.I, "(O. PIPON)<br>8, no Pastore# - NICE<br>61, (33) 85,29,82                          | 17             | RESIDENCE CLUG ABAQIE<br>280, av. Michel Jouden - CANNES<br>Tel. (93) 47.37.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soudige<br>2 pièces<br>3 pièces                                            | 98,00 m²<br>33,00 m²<br>52,00 m²<br>99,00 m²                                                                         | 5,50 m²<br>5,50 m²<br>8,00 m²<br>16,60 m²                                                    | 229 800<br>386 400<br>687 300                                                                                        | Bár. O et C<br>terminés                           | 2º tran                                      |
| Dilor                                                                                         |                | NOTA: Résidences du troisième êge, Compte tenu<br>comprennent également le copropriété des surfaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                   |                                              |
| PUGE I  EALISATIONS Robert JACOMET UGET-THENIERS et NICE                                      |                | ENIERS — CROS-DE-<br>LA GLANGUERIE à PUGET-THEMERS<br>Vente: Rémy MAJIRIN, rue du 4 Septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Майкоп                                                                     | S — VI                                                                                                               | Jardins de                                                                                   |                                                                                                                      | Gros assure                                       | A compt                                      |
| #L (93) 88.53.92                                                                              | 19             | PUGET-THEMBERS - T&L (93) 06.02.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Individualle de<br>3 pièces et<br>4 pièces                                 | 63,24m²<br>71,13m²                                                                                                   | 225,00 m²<br>8 634,00 m²                                                                     | de 726 600<br>a 262 650                                                                                              | en cours                                          | 4 trimest                                    |
| 9, rue Pastorell - NICE<br>64, (93) 85,29,62                                                  | 19             | LEB HEURES CLAIRES<br>91, Av. de Nice - CROS-DE-CAGNES<br>74, 93) 31,00,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Studio<br>2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces                                 | 31,58 m²<br>52,11 m²<br>64,70 m²<br>84,72 m²                                                                         | 4,78 m²<br>8,16 m²<br>10,78 m²<br>12,56 m²                                                   | 132 600<br>218 100<br>271 000<br>369 300                                                                             | Début                                             | 70m trans<br>automne<br>2º trans<br>Eté 19   |
| .A. VISELE<br>3, place Messéna - NICE<br>81. (93) 85.91.25                                    | 20             | LES HAMEAUX OU SOLSTL<br>Ris de la Colle-st/Loup - VIIL ENGLIVE-LOUBET<br>Rens. styloge - 761, 931 20.63, 76<br>Commercialisation S.N.S 761, 1931 85,91,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Appt. 2 pièces<br>M. Ind. 3 pièces<br>M. Ind. 4 pièces<br>M. Ind. 5 pièces | 49,00 m <sup>2</sup><br>98,00 m <sup>2</sup><br>99,00 m <sup>2</sup><br>110,00 m <sup>2</sup>                        | =                                                                                            | 245 000<br>390 000<br>490 000<br>485 000                                                                             | En cours                                          | 3º triene<br>1977                            |
|                                                                                               | 1              | ANTIBES J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | S-PIN                                                                                                                |                                                                                              | 1                                                                                                                    |                                                   |                                              |
| OLYCOM MEDITERRANES<br>2, route de Grenoble - NICE .<br>il. (99) 83.12.91                     | 21             | RESIDENCE LES BALCONS OU PORT ANTIBES<br>Commercialession: AGENCE CENTRALE<br>12, place de Gaufe - ANTIBES<br>YAL (53) 24, 19.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 pièces<br>3 pièces<br>4 pièces                                           | 34,00 m²<br>51,00 m²<br>66,00 m²<br>86,00 m²                                                                         | 6,00 m²<br>7,00 m²<br>12,00 m²<br>13,00 m²                                                   | 150 000<br>207 000<br>262 000<br>345 000                                                                             | 1 tranche<br>Evrable<br>2º trancho                | Ammédi<br>Mara 18                            |
| G.M.I. MEDITERRANEE<br>17, avenue de Lérins - CANNES<br>k. (53) 38.68.21                      | 22             | 44 GOULEVARD FOCH 44, 64, Foch - 06600 ANTIBES Remarkprements at ventus sur place Tel. (33) 34,69,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Studio<br>2 piòces<br>3 pièces<br>4 pièces                                 | 20 à 32,00 m²<br>46 à 59,00 m²<br>50 à 73,00 m²<br>59,80 m²                                                          | 7,00 m²<br>16,00 m²<br>16 et 19,00 m²                                                        | 195 à 256 000<br>300 à 460 000<br>430 à 525 000<br>526 000<br>cave et parking<br>en s/sol compris                    | Finitions                                         | Décembre                                     |
|                                                                                               | 23             | RESIDENCE SARAMARTEL<br>15, av. Seramartel - JUAN-LES-PINS<br>Renschmenns at vante sur place. 761, (63) 61.70.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Studio<br>2 pièces                                                         | 20 à 23,00 m²<br>40 à 52,00 m²                                                                                       | 5 à 6,00 m²<br>11 à 57 m²                                                                    | 180 à 255 000<br>350 à 660 000<br>cave et parking<br>s/sol compris                                                   | Fondations                                        | 4º trience<br>1978                           |
| GETRIM<br>Magnemerie<br>des Francisque Perrisud<br>800 ANTIBES - TAL (93) 33.20.45            |                | LE LAVALIERE<br>Impaisse Cauvi lentre Av. de Gresse et<br>et Av. Rebugh - ANTIBES<br>Tél. (93) 23.20,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ######################################                                     | 31,00 m <sup>3</sup><br>44,41 m <sup>3</sup><br>46,00 m <sup>3</sup><br>77,11 m <sup>3</sup>                         | 5,20 m²<br>7,50 m²<br>14,64 m²<br>11,65 m²                                                   | 146 000<br>210 000<br>220 000<br>330 200                                                                             | Début                                             | 2º trkmes<br>1979                            |
| VILLEFRA                                                                                      |                | CHE-SUR-MER LA T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | - BEA                                                                                                                | USOLE                                                                                        |                                                                                                                      |                                                   |                                              |
| nse da Miromeanii - PARIS 2*<br>I. 265.85,60                                                  | 1              | J. Bd. General Laciers - BEAUSOLEIL<br>(Monte-Carlo sur le truttoir d'en face)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studio<br>2 plèces<br>3 plèces<br>4 plèces<br>5 plèces                     | 50,00 m²<br>95,00 m²<br>107,00 m²<br>125,00 m²                                                                       | 13,00 m <sup>2</sup><br>21,00 m <sup>2</sup><br>30,00 m <sup>2</sup><br>47,00 m <sup>2</sup> | Prix<br>mbyen au m²<br>7 000                                                                                         | Fondetions<br>terminées                           | Fin 157                                      |
| E.T.F.E.I. (G. PIPON)<br>rue Pastorell - NICE<br>. (93) 85.28.82                              | 28             | LES RESTANQUES<br>Av. du Roi Albert - Besse Comiche<br>VILLEFRANCHE-S-MER - TM, (93) 55,38,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3,4 pièces<br>de grand juxe<br>juxe                                      | de 61,10 m²<br>à 133,50 m²<br>(duplex)                                                                               | de 18,30 m²<br>à 50 m² de<br>jard. + 39,60 m²                                                | de 605 000-<br>à 1 425 000                                                                                           | En cours                                          | Automne 1                                    |
| DMOSOLEIL<br>La Croisstle - CANINES<br>L (93) 38-48-55                                        | 1 1            | LES HAUTS DE MONTE-CARLO<br>Ideuxième tranche) - LA TURBIE<br>Commercialisé par GEFIC MEDITERRANSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vita<br>3/4 pitces A<br>Vita                                               | 93,40 m <sup>2</sup><br>107,90 m <sup>2</sup>                                                                        | 29,80 m²<br>33,20 m²                                                                         | 460 000<br>600 000                                                                                                   | Fondations                                        | Çtá 1976                                     |
|                                                                                               | 28             | Tel, ISSI 88.11.47<br>LES TERRASSES DE LA GRANDE RESIDENCE<br>29, Bd., Garavan - MENTON<br>Commercialist par AGENCE RIVIERA<br>161. 833 33.74.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 pièces A<br>Studio<br>2 pièces<br>3 pièces                               | 30,82 m²<br>45,04 m²<br>70,25 m²                                                                                     | 12,00 m²<br>16,00 m²<br>19,41 m²                                                             | 225 000<br>325 000<br>380 600                                                                                        | Fondations                                        | Décembre 1                                   |
|                                                                                               |                | VAR: AGAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - GRIN                                                                     | IAUD                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                   | ·                                            |
| OMOSOLEIL<br>La Croisetta - CANNES<br>1931 38.45.86                                           |                | ES CALANQUES O'ANTHEOR AGAY<br>Commercialish per SOLEIL<br>61. 1941 38.26.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Villa<br>2 pièces                                                          | 49,00 m²                                                                                                             | 19,00 m* terrasse<br>+ jartiin de 20<br>à 140,00 m²                                          | de 298 000<br>à 365 000                                                                                              | Terminé                                           | Immedia                                      |
| L Constructions Longchamp<br>us Longchamp-NICE<br>(93) 67-50.21                               | 30 }           | /IEage de SILHOUETTE<br>lis du Plan de la Tolar - D. 44<br>;FUMAUCI - Tál. (94) 63.24,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Studio<br>2 pièces<br>2 pièces                                             | 40,00 m²<br>58,00 m²<br>64,00 m²                                                                                     | 70,00 m²<br>120,00 m²<br>22,00 m²                                                            | 296 000<br>420 000<br>442 000                                                                                        | Hors d'equ                                        | 2º tekwasa<br>1978                           |
| T.F.E.L (D. PIPONI<br>næ Pastorali - NICE<br>1831 85.28.82                                    | 1 2            | MARINA CI HUMALTO<br>tore de le CNRO<br>D- PENTA FOLEILLI<br>M, 691 38.22.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vila<br>2/3 pièces<br>4 pièces                                             | 45,60 m²<br>80,30 m²                                                                                                 | 10,71 m²<br>10,71 m²                                                                         | 186 000<br>248 000                                                                                                   | 1err tranche<br>Syrable<br>minddessment           | 2° tranche<br>dié 1978                       |
| en indiauani                                                                                  | docum<br>le ou | entation complète gratuite, remplissez le<br>les numéros de référence correspondant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AILX XIII                                                                  |                                                                                                                      | IATT, COUNTIE                                                                                | <b>D</b>                                                                                                             | П                                                 |                                              |
| LA GRAMBRE SY                                                                                 | MDICA          | programmes de votre choix, et adressez<br>LE DES PROMOTEURS-CONSTRUCTE<br>DE LA GOTE D'A;<br>avenue Jean-Médecin - NICE - Tél.: 88.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HRS ZUR                                                                    |                                                                                                                      | 书                                                                                            | **                                                                                                                   |                                                   |                                              |
| ن بدر سیام اس <del>کا کی</del> رین بدر اطاط:                                                  |                | arcinio nesti in in inclusioni - in inclusioni inclusioni in<br>inclusioni inclusioni in inclusioni in inclusioni inclusioni inclusioni inclusioni inclusioni inclusioni inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                          | 7                                                                                                                    | -1                                                                                           | u,                                                                                                                   | <b>u</b> /                                        | 1                                            |

# Les syndicats pèsent les bénéfices de Rhin-Rhône

#### C.G.T.: un équipement nécessaire C.F.D.T.: la fin même si...

VANT le démarrage du chan-A tier de Fos, le chômage en provence-Alpes - Côte d'Azur était déjà très important ; é cele esi venu e'ajouter l'afflux de très nombreux travailleurs venus d'eutres ré-gions, stirés par le mirege de Fos. Sana parisr des conditions déplorebles d'accueil et de logement, des conditions désastreuses de travail, lorsqu'ila en ont. Car beaucoup d'entre eux se sont trouvés rapidement réduita au chômage.

il y a une aggrevation de la crise en Provence - Côte d'Azur, l'emplo industriel régresse. le chômage dans l'industrie est Important. La crise e accélére le démantèlement de l'industrie traditionnelle, puis elle e frappé les petites et moyennes

D'un autre côté, l'emploi des grendes firmes c'est rentorcé. Fos est un îlot d'Industries lourdes : c'est un cas perticulièrement représentatif de l'évolution de la grende industrie dans la région, c'est-à-dire des industries qui sont basées sur la transformetion des metières premiè-

La région e une l'onction timitée dans le processue de production, son développement dépend des àcoups de la conjoncture, des stratégles des grandes firmes

L'Etat est largement responsable de le structure et des tendances actuelles de l'industrie régionale par l'alde, soue diverses formes, qu'il epporte essentiellement eux grenden

Nous sommes en présence d'un veritable gachis. Le gachis des hommes, evec 9 % de le populetion ective contrainte à l'inactivité; le recherche effrénée du profit, qui conduit à toujours plus exploiter, à accélérer les cedences, au travail posté, eu travall sous-payé des fernmes, eu travell temporaire, eux nombreux eccidents du travail.

Le gâchie matériel ? plus de 20 % des capacités de production inutilisées dans l'industrie... Parallèlement, noue assistons au déclassement d'une partie du réseau routier national, à la liquidation des voles terrées et de caneux d'intérêt nelional. On nous assure que la llaison Rhône-Rhin sera créatrice d'emplote et débloquera la situation. Or, blen que son trecé soit discutable, nous considérons le liaison Rhône-Rhin

à notre pays, en tenant compte du retard el des ineuffisances des équipements fluviaux en France. Par contre, nous ne sauriona accepter le problématique qu'entend imposer le pouvoir, en présentant les différents investissements et leur financement en termes de choix Drioritaires et non prioritaires, en fonction de ses objectifs visant à réaliser les infrestructures en vue des besoins nécessaires é le réalisation

comme un équipement nécessaire

Dens l'état actuel des choses, il est pratiquement exclu que cette lieison puisse avoir un effet d'entrainement sur l'ectivité économique future de le région, si nous tenons compte dee délais de transports; Il ne peut s'egir que de produits et denrées non périssables. Nous nmes convaincue que le seule issue é la crise réside dans des changements démocratiques d'ensemble portant un coup décisit é le domination des groupes financiers, el récliement novateur dens

le domaine économique, politique

des profite des monopoles et de ees

Cela concerne de très près notre région, et nous pensons qu'il y e urgence é nationaliser les princiux groupes financiers dès le début de l'ection d'une mejorité de gauche. De même. Il faut une délimitation suffisamment large dee nationalisations à réaliser rapidement pour assurer la cohèrence et les moyene d'une nouvelle croissance. Ce qui permettrait pour notre région une eutre orientation, é savoir pour Fos le développement des Industries de transformation des méteux avec deux alouts mejeurs : le port et le

CHARLES LECA.

Secrétaire pénéral C.G.T. de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

# de l'époque coloniale

Cette controller Cette opération n'a eu gio-balement aucun ellet sur le création des emploie industriele en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ceux-ci représentaient, en 1962, 21,2 % des emplole, et en 1975 19,1 %, alors que les emploie tertiaires sont passés ds 54,2 % à 62 %. Par contre

- Accentué le concentration des emplois sur l'ouest de l'étang de Berra, contribuant par contrecoup à désertitier les départements de

- Rentorcé le poids des industries de première transformation sur - Orienté le nouvelle vocation de transit du port de Marseille :

Aggravé le cadre de vie autour de l'étang (pollution, concentrations urbainee, sous-equipements collec-

Chimie et de Pechiney-Ugine-Kuhimann (3,5 milliards de francs) vont euivre eur- cette lancée. Les capitaux importants dégagés ne créeront guare plus de cinq cents emplois permanents, contrairement aux allégatione patronales, et les habitante de Fos et de la région pouvalent es ser de ces deux nouvelles sources de pollution et de danger potential que eont le chiore et le chlorure de vinyle monomère. L'industrie lourde diminue très fortement le taux d'emoloi féminin dàlà trés laible dens le région : 28,2 % des emplois pour 37,8 % eu niveeu national et 8 à 10 % dans l'industrie

La mort de le culture florele à Grasse et le restructuration financière des partumeries rendent fragile cette industrie, naguère très intégrée eux réalités egricoles. Le tourisme des richee sur le Côte et dans les stations de ekl procure peu d'emplois et fait epparaître un sous-prolétarlet de eeleonniers. Le développement des Implantations llitaires (Toulon, Canjuers) eccen tue le dépendance de le région é l'égard de décisione extérieures.

L'axe Rhin-Rhône aurait comma principal résultat de taire de Marelle le port de transit de l'Europe. Cette vocation eccélérerait l'abandon du tissu industriel marseillais Issu de son époque coloniale, provoquant une importante perte d'em-plois. Les faibles créatione d'emploie ee localieant eur l'axe du Rhône contribueralent à vider l'intèrieur de le règion. Les orands axes routiers - lialson outorou Fos-Turin ou l'aérodrome de Veumeilh — ne pourront désenciever l'arrière-pays et développet une nouvelle industrialisation.

En regardant ces réaliestions et ces projets, nous pouvons affirmer que la région e de moine an moins de possibilités de détinir son déveioppement dans is cadre d'une pla-nification netionale. C'est pour cette raison que le C.F.D.T. revendique un emploi utile pour tous au pays evec une stabilisation de l'emploi. de moins grandes Inégalitée, de ures conditions de travell et de sécurité, de couverture sociale, de tormation et de pouvoir des tra-Il eet urgent de mattre an piece

des etructures régionales (conseil régional et comità économique et sociel) dotées de vérilables pouvolrs et de moyens tinenclers. Cae organismee doivent assurer une meilleure représentation des travallleurs. La perticipation plus maselve de la population eux décisions engegeent son evenir sere recherchée de l'emploi dans cheque bassin d'emploi (l'ensemble du terriloire régional taleant partie d'un bessin). Ces comités, composés d'élus, de représentants syndicaux et de patrons, seront chargés de préserver et de promouvoir une politique de l'empioi dans leur zone, dans le cadre d'une planification régionale el

CLAUDE MAGISTRY,

Setrétaire de l'Union régionale O.F.D.T. de Provence-Aipes-COts d'Azur - Corse.

#### gros plan

#### LA GRANDE SOIF DE LA PROVENCE

UBADES eque les pletanes, concoure de boulee, jeux de guardisms et merguez : le 24 juin dernier eu Tholonet, près d'Alx-en-Provence, siège de sa direc-tion technique, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (S.C.P.) téteit, provincial, ses vingt ens d'exietence. Le 11 juillet 1957, en effet, la ville

de Marsellie et les départements des Bouches-du-Rhône et du Var ocialent, sous l'impulsion du ministère de l'agriculture, pour créer une société qui devait être officiellement chargée, elx ans plus lard, de la construction et de l'exploitation d'un ouvrage de dérivation des longtemps : le cenal de Provence. Celul-ci evait pour objet l'alimentetion en eau domestique des orandes villes du littoral, Merseille, Aix-en-Provenca, Toulon, Hyères et de plue de cent communes représentant une populetion de 1500 000 habitante, la desserte des industriee, notammant autour de l'étang de Berre, et l'irrigation de 60 000 hectares concernant 18 000 exploitetions agricoles. Une tâche immense, hérissée de difficultés de tous ordres el exigeant des investissements coneidérables. Ce » grand projet « qui d'est inscrit dans le cedre d'une politique régionale de l'eau, la Sociétà du cenal de Proyence le au-

Pour ce qui concerne l'infrastructure hydreulique, les ouvrages qui constituent le réaseu principel représentant une longueur tolale de 220 km. dont plus de le moltiè en galaries souterraines. La majorité des communes du périmètre de le concession sont maintenant desservies - en particulier, depuis deux ens, celles du littoral toulonnels qui souttraient cruellement d'un manque

jourd'hui en meleure partie réelise.

Depuis le début des travaux en 1963, 3 milliarde de francs onl étè investis. Le dernière trenche qui se terminera en 1982 représente epproximativement 1 milliard de frencs dont 400 à 500 millions pour la

Mais la Société du canal de Provence n'est pas seulement une porteuee d'eau «. Depuis quinze ens, elle a ecquis dans de nom dreuliques, études géologiques el hydrogēologiques, mēcenique des sole et des roches, trevaux de cartographie, surveillance et auscultation des ouvrages, opérations tonciéres, treveux d'assainissement et lutte contre la pollution) une grande expérience qui lui permet d'apporter son assistance technique sux collectivités publiques et privées dana le région et à l'étranger (notamment en Grèce, eu Liban, en Libye, en Syrie).

L'amaigeme entre les cedres issus de l'edministration, les ingénieurs venus du secteur privé et les universitaires a créé un « esprit mei-son « carectèrisé à le tois par le sens du service public et celui da l'Innovation. Maie ses moyane Intellectuele et techniques, et surtout sa position de monopole dans la région, n'ont-lis pas donné è la S.C.P. trop

il n'empêche qu'su sein de le société le « politique politicienne » s'est ettecée pendant vingt ens devent l'intérêt gênéral. « Il y e eu une entente générale eutour du probleme de l'eau. - Une conjonction heureuse des besoins agricoles, urbaine et industriale s'est leit jour le'ils avalent été exclusivement agricoles, le projet n'eureit jamels été realisé). Mais le canel de Provence, malgre son envergure, est eulourd'hul un ouvrege de « durée time ». Se aaturetion interviendre eux environs da l'an 2010. Il débilere alors environ 700 millions de mètres cubea d'eau, c'est-à-dire gensible ment le volume du berrage de Sainte-Croix-du-Verdon, mis en eeu il y e deux ans, contre 100 millions

Après ? Les techniciens de le société, pour étre dignes de leur réputetion, auront sens doute appris à domestiquer l'énergie soleire pour dessaler l'eeu de mer.

GUY PORTE.

OUR LITE

ment de control qui vent de la control de cen cel par re tre factore e el l'espace (a) 8 2: " : "ade et la mer, tiler ett te se Notre-Dame a la Garde in Lie la ville. Joh person fort a um ere bleum te silectemanee. Enviol symboline surero cous le viadud, on a ratio à tar de terre dans williams they on quartier carri Les Virrellais se sont tit tel a .t : : 127ger leur ville. areter'er of thantiers, & conturer et da unades dermere lestale se treute et se construit mutiliani innuvelle Marseille. u . s a como un développe-Territariat e. Entre 1946 et Whattour in et le parc auto-me intautmente d'une bonne via les ell IXX hobitants de Emigrane te sont retrouvés

La réalité de

Margadie était parte projection 2015 forum Le résilient Mart d'y Stiffe face, avec catte déficiellé parteur Me dufertie 1900 & 1953, 80 pcu cent du budget manièges angent été consumes, au seul fonctio-nement. Le miard étail hors de THESE EN 1953 to premiere more CARRY CARCH DEMAND & CARRY ever une profité poir les égape-ments. Eté-y conseins 57% de son budget, tout un le gardient

STATE OF Acres 25 ans on transitive labour de terrassier, pour de grandes su-peratrustures, fountes indispensa-bles, en grande partie accomplies describes, on est passé à l'étace suivante aux instalutions legéres de mise en valeur. Aux estge-ses res récessités de la vie sétait substituée celle de la qualité de lavie Lapplitique Sunicipale d'acuspoment à fait place à une postique d'équisiere. Après et avoir disposé le cadre, il tallait rendra à la ve urbaine son harmonie:

Chard les Marselliet, se sont spercus que Marselle charges? aussi de cette tacon-là, le leuraint erait olek pres par to Maracongrand programme de piche trad'aménagement et d'orbin-éme (SCALD of the Plan Greenwater) des sols (POS). Notions familières à Marselle qui la la premie wife an France & fairs appropriate un plan d'aménagement et.. 1935 et un pan d'urbenamé écrecieur en 1959.

Cette total il s'agostati mana

#### Force ouvrière : Fos doit être aussi un port

S'/L nous fallait é le C.G.T.-F.O. en un mot définir Fos, noue dirions que c'est tout à la tois une déception et malgré tout encore un escola

Les carectéristiques principales de notre région, et ce bien evant la crise ectuelle, sont : un des teux de chômege des plus èlevés sinon le plus élevé; un taux d'activité

reletivement faible; un secteur primetre rédult ; un secteur secondaire insuffisant ; un secteur tertieire très

Le « lancement « de la zone indus-trielle de Fos e donc fait neitre un grand espoir. Il était permis d'espérer grace eux nouvelles industries un rééquilibrage du secteur secon-deire par repport au tertiaire, une

développé.

#### C. G. C.: un contre-poids indispensable

E programme d'action prioriteire (PAP) sur Rhin-Rhône est très en retard. Les trecés Seône-Rhin et Rhōne-

Fos sont contestés per les éco-logistes d'une part et certaines municipalités | Port - Saint - Louis - du -Rhône) d'eutre part. Ces oppositions devralent être sur-

montées par des échanges objectifs et des modifications àventuelles pro-Les grandes réalientions autorou-

tières, lerroviaires et hydreuilques ont toujours provoqué des réactions, qui, le plupart du temps, eprès echévement, sont tombées d'elles-D'autres oppositions n'ont encore

pas désarme, ce sont celles de ceux — d'un taux inférieur à 10 %. C'est ne voir que par le petit bout de le

Elle apporters une diminution du coût des Irets, donc assurere à nos entreorises productrices une compétitivité eccrue dans le merché international, que le canal ouvrire largement. Elle sera uo tecteur décisit du renouveau indispenseble de le batellerie trancaise.

C'est méconnaître encore que le liaison irriguera l'économie de six régions, qu'elle constituera pour les zones riveraines un atout supplémenteire, contribuant à équilibrer les flux migretoiree de populetion en réduisant l'attrection exercée par les grandes métropoles et les

Seule le vole d'eau é grand gabarit peut assurer les transports des pièces et ensembles lourds montés . en ustne. Ne pas le réaliser ne peut qu'evoir pour effet d'eccentuer les concentrations industrielles lourdes sur les teçades maritimes.

Contrairement à l'idée répandue dans le grand public, il ne s'agit pas d'une réatisation nouvelle é entreprendre, mais de le néceseaire continuité d'un ouvrage à echever. L'achèvement de le canelisetion à grand gabarit Rhin-Rhône-Méditerranée constitue le contrepoids indispeneable à le pesée exercée par les nations de l'est et du nord de

A notre àpoque où la concurrence plus serrée et où le France recherche des ectivités et débouchés pour commerciale, tout doit être tait pour réduire les coûts de ses produits tinis, livrés, et pour essurer le développement de ses services,

Au moment, où le recherche en vue de le création d'emplois est inscrite en première priorité, la France e besoin d'accroître een potentiels pour syrmonter le crise sconomique. La voie oavigable peut largement y contribuer si le pays consent à faire l'effort nécessaire (les Allemands y consecrent 0,12 % de leur produit national brut, les

Français 0,04 %). Quant au pôle Industriel et porwaire de Marseille-Fos, qui ne bénéticle pas d'un hinterland de l'Importance de celui de Rotterdam, il ne peut frouver ee pleine rentabilité nt tenir le plece qui dolt être le sienne dans le compétition Internationale, dens le contexte de lequelle il e été conçu et créé, qu'à la condition expresse que le jonction tiuviale Rhône-Rhin son réalisée, l'alson dont Il sera te tête de pont médi-

Peut-on, sérieusement et sans un illogisme total, réclamer à grands cris des emplois et, dans le même temps, s'opposer à des équipements qui en assuraront beaucoup?

ALAIN ROCHE Président de l'union régionale de la C.G.C.

solution pertielle eu problème de chômage. Fos. c'était 120 000 emplois, puie ce fut 100 000 et, en fin de compta 13 000 emplois. Aprés l'espoir, l'époque des désillusions, d'abord un grand nombre de ces nouveaux emplois créés ne furent tocale. En effet dans le eldérurgle notamment plus des trois quarts des valileurs venant d'eutres régions de France, en particulier de Lorraine. Les travailleure qui sont y e nu e dans le sidérurgle, dens la chimle, ne sont pes errivés seuls, mais evec leurs tamities. Il s tallu procurer du travail eux épouses; certains des âge de travailler, c'est-è-dire qu'ils grossissent les rangs des jeunes chômeurs eutochtones. Qu'on nous comprenne bien, il n'est pas question pour nous de mettre en cause ces daires, qui sont nos camarades Nous constatons simplement que Fos n's pas permis une véritable utilisation de le main-d'œuvre locale, que le problème de l'emploi demeure

Toutefols, rien n'est perdu, du moins nous voulons le croire. Fos. seulement l'Industrie lourde, c'est aussi un port. Un port dont les dépes Lyon. C'est là que pour nous la liaison Rhin-Rhône prend toute sa Fos ne peut avoir de signification que dans la mesure où li loue la rôle de chamière entre l'Europe du Nord, le Bassin méditerranéen et le Proche-Orient, surtout avec la réou-

verture du canal de Suez. C'est peut-être un acte de foi. c'est surtout qu'il ne nous paraît pas possible de transformer valablement l'ectivité de notre région sans le désenciaver, sans l'ouvrir vers l'Europe, le seul Bassin méditerrenéen ne permettant pas, à notre evis, d'attaindre cet objectif.

Noue savons que certains aujourd'hui condemnent ce projet en ralson de son cout. C'est vrai. Il est cher, maie elors pourquoi avoir entrepris l'aménagement du Rhône? Une vole de nevigation qui finit en cui-de-sac, cele n'e pas de cens. Et puis, à une époque où l'on commence à se pencher sérieusement sur les problémes d'énergie, le voie d'eau pour bien des produits ne demeure-t-elle pas le plus écono-

> MARC BORGNA. secrétaire général de l'Union départementale Force outrière des Bouches-du-Rhône

#### LES HAUTES-ALPES

(PUBLICITE)

Il est bien établi que chacun de nous reste attaché au pays qui l'a vu grandir. On le revoit d'ailleurs toujours avec un grand plaisir, mais quand on sait la passion avec laquelle les Haut-Alpins, exilés par les exigences de la vie, désirent revenir chez eux, il y a de quoi surprendre celui qui ne connaît pas notre département.

. Il en est de même des visiteurs avertis, des touristes et des hivernants qui, après l'avoir connu, s'en éprennent et y reviennent. C'est sans doute que notre pays présente des qualités et un charme particuliers. Effectivement, les Hautes-Alpes doivent surtout leur originalité à leur climat et à la variété de leur sol. Elles se présentent comme un ensemble de terres encore provençales sur un fond de massif alpin avec toutes les diversités des vallées qui le pénètrent profondément. Terre d'accueil, ce vieux pays au relief difficile, sur lequel des générations ont peiné, s'engage maintenant fortement vers l'avenir. Pour ceux qui ont mission de le guider, le premier effort sera de lui assurer, en même temps que son équipement, tous les moyens de communication et de transport lui permettant de s'ouvrir largement vers l'Europe.

Certes, équiper notre pays alpin, c'est placer bien souvent le Conseil Général devant des décisions difficiles. L'ai, pour ma part, souvent réfléchi aux conseils des sages qui s'expriment encore dans la langue de nos anciens et qui nous avertissent des dangers qu'il y aurait à mettre les richesses naturelles de notre pays gavot entre les mains d'investisseurs étrangers ou, plus simplement, de laisser s'enrichir sur la terre que les nôtres ont toujours protégée et cultivée, des gens venus d'ailleurs et emportant ailleurs de substantiels bénéfices.

Soyons « terre d'accueil » puisque notre climat exceptionnel, l'altitude variée de nos vallées. nos sites, nous font un devoir d'en faire profiter ceux qui doivent obligatoirement s'échapper d'une vie en collectivités urbaines tron denses.

Mais que l'on sache que même si la gestion de notre département reste difficile en raison de ses besoins, nous ne sommes décidés n1 à le vendre, ni même, pour gagner du temps, à le brader. Nous voulons, certes, son expansion pour le plus grand bien de ses habitants, mais nous voulons aussi le protéger contre un phénomène d'équipement mal ordonnancé, que le qualifierai

Je le répète : les visiteurs qui ont découvert les Hautes-Alpes y sont toujours revenus. Ils seront assurés de trouver dans notre département :

- les premières stations d'hiver des Alpes du Sud où ils auront la chance et l'assurance d'être au rendez-vous do soleil et de la neige ; - les résidences climatiques d'altitude moyenne recherchées pour le calme si nécessaire au repos

et nour la douceur du climat indispensable à la convalescence. ils feront connaissance avec torrents et cours d'eau qui invitent à la pêche, alors que l'immense retenue du barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance, leur offrira, en saison d'été, un merveilleux plan d'eau au pied même de la forêt et de la montagne. La situation géographique

des Hautes-Alpes, sous le ciel le plus bleu de France, vaudrait bien souvent une mention particulière au bulletin météorologique. De plus, elles se situent au carrefour des routes qui, du nord, conduisent à la côte méditerranéenne et qui, dans une dimension nouvelle, doivent relier, dans de bonnes conditions, deux tégions économiquement voisines : Marseille et le delta du Rhône, avec Turin et la grande zone

Ainsi, l'œuvre sur laquelle nous nous sommes déjà fortement penchés et qui se poursuivra demain a-t-elle un double but : celui d'offrir au voyageur qui veut bien s'arrêter chez nous un havre de tranquillité et de vacances au pied même de nos champs de neige et aussi celui de placer notre département comme le trait d'union économique, artisanal et industriel entre deux régions pour lesquelles les Alpes ne seront plus une barrière.

Un problème reste cependant notre préoccupation majeure : celui de permettre à nos jeunes générations de trouver chez nous un emploi afin de pouvoir s'y installer et y faire vivre une famille. Tenter d'amener chez nous une industrie plus ou moins polluante serait une erreur, mais essayer d'attirer une industrie légère, de véritables ateliers déconcentrés des zones industrielles voisines, serait pour nous le moyen le plus sûr de remédier à la fois au chômage local et à l'évasion catastrophique de nos jeunes, obligés d'aller chercher ailleurs un emploi.

Notre souhait le plus cher en offrant aux autres de venir chez nous est de nous assurer que les nôtres pourront s'organiser pour y vivre et assurer la prospérité des Hautes-Alpes.

Sénateur des Hautes-Alpes, Président du Conseil Général, Membre du Parlement Européen.

## ES TRANSPORTS CA VA CHI

les terscorts a Marseille : ça.

Casagan a: n: la diffusion coinon and lettree en service du Tetto resurre a la fois l'action W was gare mise en course à ceurs des demiéres années " celle qui ve suivre, notamment cas es dout e mois de 1978. Lar I es. bien évident que ce

nas pas par un coup de baguette maque que l'on peut prétendre antique sensiblement une situaben qui s'est installée progreswaneni dans une ville dont l'urtansation s'est développée semi-<sup>(urculairement</sup> au cours des siècles aulour d'un centre vieux de plus de 2 000 ans. Pour changer quelque dice le metro était le moyen majeur. La Cié de l'aménagement. Ifaitemps qu'il arrivat ! Maigne de multiples améliora-

tons apportées à l'ectuelle desserte de surface en particulier la création de couloirs réservés, il était clair depuis des années que les trans-corte des années que les transports en commun traditionnels ne pouraient surmonter les contrainles imposées par le site particulier de Marseille et les dimensions de son réseau viaire. Conséquence directs de la configuration de la configurat directs de leur peu d'efficacité, les autobus étaient de plus en Plus délaisses par les usagers.

qu'il fallait dresser

Les ceux principales objections apportees au réseau de surface concernaient l'incertitude de la dule de l'attente (durée extrêmement variable pendant les heures de pointe) et le prix demandé comparalivement au service rendu.

L'allente du véhicule faisant parile intégrante du temps de trans-Port, il faltait prévoir une heure en période de tort trafic (notamment le soir, entre 17 et 19 heures) pour un parcours de 5 kilomètres. Dans cette tranche horaire, la vilesse Commerciale des bus dans le centre-ville était toujours infé-rieure è 10 km-h.

En ca qui concerne la tarification, les simplifications apportées à l'ancien système ne sont pas apparues suffisantes. L'usager avait un sentiment d'injustice qui aggravalt son dépit na de la lenteur, voire de incontort du déplacement. Cependant, les usagers marselllais ne condemnaient pes en bloclas transports en con

talent simplement feur meures. fonctionnement ajoutant quarec une vitesse commerciale sensible ment plus élevée, des horaires plus fiables at une tenfocation unique, ils répondraient beaucoup mains

PO

CO

Ciar

En somme, & travers les sout-aits qu'ils exprimatent, ils asquissaient le profil du métro.

La fiberté de se déplacer

En accordant une véritable onenté aux transports en commen, la municipalité Gaston Dellerre a youlu rendre à tous les Marseillais

> PLUS DE POLLUTION . AVEC DES BUS FONCTIONNANT AU GAZ

La ville de Marseille envisage d'alimentar le plus rapidement possible les véhicules municipaux, ainsi que les autobre de la RATVM avec du gaz de pétrole liquéfié. Cette solution recharque pré-

senterait le double avantage d'un prix de revient miérieur et, surtout, d'une politique par les gaz d'échappement réduite de 80 pour cent par rapport aux actuels moteurs diésel

Une partie de ces gaz produits dans les raffinaries est. aujourd'hui, bridee sur place faute de débouchés commer-

la liberté de se déplacer dans tous les points de la ville pour le travail ou les loisirs.

Quarante pour cent des ménages, en effet, ne disposent pes de ini-ture particulière et sont piratisée par rapport eux autres ille se déplacent moins.

Ce droit fondamental pour che que chopen suppose de nome de transport maides sieus fortables, économiques bies. Catta Roir te maide de conomiques de conomiq

·(PUBLICITÉ),-

11.11

TO BE STORE

1.741

. :-

10.75

- -

the same of the

Section 1

. . .

11.00

dente de Ten 

A ....

\*\*\*

-gros pla

Maria - Clocke ou ready some les plateres, FOR THE THE THE PROPERTY OF TH I de bouter, Mar of The Society of the Court of the Society of the Court of t State of the state The state of the s TO SERVICE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER 700 mg Marie Temperature and the control of -----

Company of Company of the Company of Table a la fin Alexande Aces 200 at 100 at 10 ton: Philipping of the ... Carrier Carrier a da - 200 300 maio de 74 may maior de 74 maior de 12-12-Comment to the second - 1

Sparte Called -The same of the same 

AND SHOP TO SERVICE AND SERVIC

TES-ALPES

LEE TELL the state of the state of THE PARTY TO THE Approach to the 74 35 T **建** 建建一种产品

THE WAY the train of Marie The Control \*\* · \*\* · · · ·

THE THE PARTY NAMED IN \*\*\* **新北**州 \*\*

With the same 夏到 (1000) # # H - H - H \*

**全** 42年 -医鹿 医 图 1 

And a Charles 

SALES OF THE SALES The second of A PARTY STATE 100 En 18-00 2 CANAL SECTION

TOTAL STREET

EQUIPEMENT ET

> Quand on arrive des pays du nord par l'autoroute qui vient de Lyon, on saute en plein ciel par une large passerelle et l'espace d'un virage, on embrasse d'un coup d'œil les ports, la rade et le mer, les îles, le colline de Notre-Dame de la Garde, toute la ville. Joli spectacle dans la lumière bleue de la Méditerranée. Envoi symbolique. Autrefois, sous le viaduc, on se trainait à ras de terre dans les embouteilleges du quartier d'Arenc. Les Marseillals se sont habitués à voir changer leur ville, à fréquenter les chantiers, é contourner les palissades derrière lesquelles se creuse et se construit deouis 25 ans. le nouvelle Marseille. La ville e connu un développement considérable. Entre 1946 et 1975, la population et le parc auto-

mobile ont augmenté d'une bonne

moitié. Les 600,000 habitants de

l'après-guerre se sont retrouvés

912.000 sujourd'hui. La réalité de

QUALITE

DE LA VIE

Marseilla était cette croissance conlinue. Le réalisme était d'y taire face, avec cette difficulté particulière qu'entre 1900 à 1953, 80 pour cent du budget municipal avalent été consacrés au seul fonctionnement Le retard était hors de mesure. En 1953, le première municigalité Gaston Defferre s'installa. avec une priorité pour les équipements. Elle y consacra 50% de son budget, tout en le gardant

en équilibre. Après 25 ans de travail, un labeur de terrassier, pour de grandes superstructures lourdes indispensables, en grande partie accomplies désormais, on est passé à l'étape suivante aux Installations légères de mise en valeur. Aux exigences des nécessités de la vie s'était substituée celle de la qualité de la vie. La politique municipale d'équipement e fait place à une politique d'équilibre, Après en avoir disposé le cadre, il fallait rendre à la vie urbaine son harmonie.

Quand fes Marseillais se sont

apercus que Marseille changeait aussi de cette façon-là, le tournant était déjà pris par la Municipalité avec ce qui fut appelé • un grand programme da petits tra-vaux », dans les perspectives concrétisées dans le shema directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et le Plan d'occupation des sols (POS). Notions familières à Marseille qui fut le première ville en France à faire approuver un plan d'aménagement en... 1933 et un glan d'urbanisme directeur

Cetta tois, il s'agissait moins

de dessiner une ville nouvelle qu'un nouveau payeage urbsin, - une Le SDAU concernait cinq communes voisines, un million d'habi-

tants, 34.000 hectares d'une aire socio-géographique à situer à l'ho-rizon de l'an 2000. Le premier objectif fut de sauver l'espace disponible qu'il fallait protéger contre les pressions de toutes sortes pour conserver aux Marseillais de la campagne, de l'air et des erbres. 15.000 hectares dans le SDAU. 9.000 dans le Pos. 38 pour cent de la superficie, sont devenus zone de grande natura, non constructible et le reboisement e'y trouve déjà entrepris. Il s'agit du cirque de collines où e'inscrit la ville de

3 Marseille, destinées é devenir des forets pour marcher. Il fallait ensulte oxygener, rajeu-

nir, embellir le tissus urbain. Tache délicate dans une cité méditerranéenne à la trame dense et serrée. Pour l'aérer, la ville a prévu cent mètres carrés d'espaces publics par logement, dont un tiers pour

Il restait à injégrer à cette évolution I's hypercentre », le cœur ancien de la ville, centre traditionnel, demeure à l'etroit dans quelques rues, d'un seul côté de La Canebière, surchargé de commerces. envahi de bureaux, en voie comme pilleurs, de déceuplement et de dégradation. Le sursaut fut de taille.

de circulation

Supprimer les stationnements

abusits, détourner la circulation de transit: tels sont les deux grands

objectifs du nouveau plan de circu-

lation appelé è remettre l'automo-

bile à sa vraie place et à rendre

le ville aux piétons. Problème difficile. Action déli-cate. Mais l'intérêt collectif doit

passer avant les privilèges de quel-

Marseille s'est donné les moyens d'agir. Outre le métro et la restruc-

turation du réseau de surface qui

d'attein dre son objectif de DIX

MILLE PLACES de parking souter

Il est juste que l'espace disponi-ble soit réparti équitablement entre

les différentes catégories d'usa-

gers. C'est pourquoi, le plan en préparation prévoit de doubler le kilométrage actuel des couloirs ré-

servés aux bus (soit 25 kilomètres

supplémentaires de voies nouvel-les). Il prévoit également la création

de sites propres partiels au sol. C'est-à-dire de couloits réservés,

physiquement protégés, articulés

les carrefoure : les bus pouvant commander à distance les feux

Pour les piétons, il n'est certes

pas question de créer à leur inten-

tion une veste zone constituent un ilot à l'intérieur de la ville,

mais plutôt de leur réserver un

cheminement reliant certains espa-

ces spécialement conçus pour leur

confort et leur sécurité. La création

de ce cheminement implique la

Pour les voitures, il faut arriver.

ment en llaison avec les grands

s'y rattache, elle est en pa

rain en périphérie du centre.

ques-uns. Dans l'intérêt de tous.

de centres de quartier dù seraient

decentralisés tout ce que l'on

pourrait d'équipements adminis-

tratifs, socio-culturels, sportils.

C'est pourquoi on a vu s'ouvrir

partout foyers, crèches, mairies an-

nexes, stades, piscines, maisons

de jeunes.

les jardins, un tiers pour la voierie. En octobre 1977 étail inauguré le un tiers pour les équipements. Mals Centre Bourse, 40.000 mètres carpour organiser ces équipements, rés de geleries marchandes, un une idea gouvernante était indismusée d'histoire de la ville, le fameux jardin des vestiges grecs et 1,900 places de parking pari sur l'avenir, immédiatement gagne. pensable. Elle vint de l'esprit marseillais lui-même qui se reconnaît et s'attache dans son quartier. La ville devait a appuyer sur plusieurs centres pen-urbains dont le pre-mier, à Bonneveine, dans les quar-Il fallait que le centre-ville et sa liers sud, est au début de sa réalisation, et sur une multitude

ET

clientèle sautent la pas de La Cane-blère pour équitibrer l'activité sans diminuer celle du centre classique. C'est fait. L'« hypercentre » com-mence à s'étaler vers le nord et les grands aménagements qui vont le prolonger en direction de la Butte des Carmes, quartier vétuste rajeuni pour offrir 750 logements sociaux et 22.000 mètres cares de petits bureaux et de petits commerces, et en direction du quartier Sainte-Barbe, montée architecturale vers la Porte d'Aix, la futur auditorium et le Centre méditerranéen du commerce international. Et pendant que le centre de Mar-seille est appelé à une rénovation extensive, des études mettent au point le réhabilitation de tout le

périmètre du Vieux-Port afin que a ville garde son ame. Le Pos ne se limite pas à ces options, il e pris en compte cella de l'emploi, en particulier dans

le secteur secondaire d'ordinaire repoussé hors des villes où le fertiaire domine. 700 hectares sont rèservés é des usages industriels parce que l'équilibre d'une cité tient également à son taux d'actività et aux facilités qu'elle offre à ses travailleurs.

Il a pris en charge des options précises et intransigeantes en laveur des espaces verts el de la lutte contre les pollutions.

Il e également pris les dimensions d'une véritable lutte contre la ségré-gation sociale. Marseille a des quartiers pittoresques mais les maisons sont souvent anciennes, inconfortables, habitées par des occupants modestes, de trop faible rapport pour être bien entretenues. Cette particularité favorise les classifi-cations sociales et nuit aux mouvements de la population. La Municipalité a voulu sortir de ce cercle vicieux. Aucune harmonie n'est possible sans une remise en valeur de l'habitat. 80.000 logements sont concernés par les plans de référence, dans des quartiers très popu-

Ce n'est dejà plus la nouvelle Marsaille mais Marseille moderne qui apparait des maintenant dans ces transformations sans nombre.

#### **QUALITE DE LA VIE POLLUTIONS**

En un premier temps, il a d'abord fallu assainir la ville, ce qui a demandé 420 kilomètres d'égouts construits en 20 ans pour desservir les populations nouvelles. Un second coffecteur s'est montré néces paire. Vaste comme un tunnel de métro, il est long de 8.000 mètres. Ce collecteur était destiné à deux fonctions : recevoir les effluents urbains, mais aussi les eaux de l'Huveaune, rivière venue de le Sainte-Baume et transformée en véritable égout par les communes et les usines riveraines. C'était l'Huveaune, beaucoup plus que la pre-

mier grand collecteur, qui polluait

la rade de Marseille. Il était à peine imaginable d'entreprendre une station d'épuration capable de dépolluer à le fois les égouts

et l'Huveaune. Melheureusement, le Ville de Marseille n'a aucun pouvoir de police sur les eaux. Elle n'en a pas moins longuement tté, parfois avec véhémence, pour obtenir l'épuration de l'Huveaune. C'est désormais chose presque faite.

Encore fallait-il installer une station d'épuration que la situation de Marseille imposait d'établir sous terre et à laquelle un débit de 500,000 metres cubes par jour donnait les proportions d'une sorte de cathédrale souterraine. Coût : 40 milliards de centimes. Les Marseilleis na pouvaient supporter cette dépense sans l'eide de l'Etat qui se fit longuement attendre. Il tallut des années de démarches

pour obtenir, récemment, 15 millions de francs, somme nécessaire au démarrage des études dont le programme vient d'être lancé par le Conseil municiper, le bre 1977. Ce programmem débute par l'aménagement d'une station-pilote destinée à l'examen des choix techniques. Les travaux com-

menceront, enfin, en 1978. La vitte n'a pas que ce pro-blème. Elle doit collecter et évacuer 350.000 tonnes par an d'ordures

ménagères.
Des essais concluants ont permis de les utiliser à la reforestation des massifs qui entourent la ville où 180.000 arbres ont été plantés en cinq ans.

LE MONDE QUALITE DE LA VIE **ESPACES VERTS** 

Il serait difficile de prendre Marseitle pour une ville terne et dénudée. Rares sont les endroits sans verdure. A la fin du mois de novembra, M. Gaston Defferre lancera la seconde grande campagne intitulée • la vie en vert ». Qui a permis, l'année dernière, é des dizaines de milliers de Marseillais, d'apprendre auprès des « conseillers verts . l'art de planter un arbre ou de fleurir un balcon.

Ce n'est qu'un aspect de l'immense effort entrepris par la ville pour rendre eux Marseillais les espaces verts qu'ile se plaignaient d'avoir perdus. En 1953, on comptait à peine un mêtre carré de verdure par habitant, 150 jardins représentant 130 hectares. En 1977, 677 jerdins totelisent plus de 1.000 hectares, sont ouverts au public, sans parler de 550 jardins d'écoles, un par école. Cette priorité donnée aux espaces verts s'est traduite dans l'un des objectifs du POS : offrir à brève échéance 10 mètres carrés de jardins et 25 mètres carrés de forêts é chaque

Et c'est un fait qu'on voit se multiplier en ville, parcs, jardins massits, arbres et arbustes.

Marseille, ville grise? Allons

Elle a créé un Conseil de l'environnement en mai 1978, avant Paris. Elle prépare un code de l'arbre urbain. Son service municipal des espaces verts se livre à des recherches de pointe. C'est lui qui e découvert l'origine et le traitement de la maladie qui a détruit 2.000 platanes centenaires des rues. Elle e planté 100.000 arbres en ville en cinq ans. Elle a consacré 15 millions de francs an deux ans à le réhabilitation verte des grands ensembles. Elle a déjà réservé mille hectares de plus pour ses prochains jardins. Et elle n'arrache pas un arbre sans le consentement direct du maire.

La protection de la nature à Marseille est une institution.

#### taient simplement leur mauvais Saule, une action globele comme Vers fonctionnement ajoutant qu'avec celle qui a été mise en œuvre un nouveau à Marseille, peut apporter une réune vitesse commerciale sensiblepian

LES TRANSPORTS A MARSEILLE:

CA VA CHANGER

Les transports à Marseille : ça. va changer!

Ce stogan dont la diffusion coincide avec l'entrée en service du mêtro, résume à la fois l'action qui vient d'être mise en œuvre au cours des dernières années et celle qui va suivre, notamment dans les douze mois de 1978.

Car il est bien évident que ce n'est pas par un coup de baguette magique que l'on peut prétendre améliorer sensiblement une situa-tion qui s'est installée progres-sivement dans une ville dont l'urbanisation s'est développée semicirculairement au cours des siècles eutour d'un centre vieux de plus de 2.000 ens. Pour changer quelque chose, le métro était le moyen majeur. La clé de l'aménagement.

Il était temps qu'il arrivat ! Malgré de multiples améliora-tions apportées à l'actuelle desserte de surface, en particulier la création de couloirs reserves, il était clair deouis des années que les transports en commun traditionnels ne pouvaient summonter les contraintes imposées par le site particulier de Marseille et les dimensions de son réseau viaire. Conséquence directe de leur peu d'efficacité, les autobus étalent de plus en

Un bilan qu'il fallait dresser

Les deux principales objections apportées au réseau de surface concernaient l'incertitude de la durée de l'attente (durée extrémement variable pendant les heures de pointe) et le prix demandé compa-

rativement au service rendu. L'ettente du véhicule faisant partie intégrante du temps de trans-port, il fallait prévoir une heure en période de fort trafic (notamment le soir, entre 17 et 19 heures) pour un parcours de 5 kilomètre Dans cette tranche horaire, la vitesse commerciale des bus dans le centre-vitte était toujours infé-

rieure à 10 km-h. En ce qui concerne la tarification, les simplifications apportées à l'ancien système ne sont pas apparues suffisantes. L'usager avait un sentiment d'injustice qui aggravait son dépit né de la lenteur, voire de l'inconfort du déplacement. Cependant, les usagers marselllais ne condamne ient pas en bloc les transports en commun. Ils regretment plus élevée, des horaires plus ils répondraient beaucoup mieux à leur attente.

En somme, à travers les souhaits qu'ils exprimaient, ils esquissaient le profil du mètro.

La liberté de se déplacer

En accordant une véritable priorité aux transports en commun, la municipalité Gaston Defferre a voulu rendre à tous les Marseillais

ponse. Après des années d'études, de projets, de travaux (le temps de comprendre et le temps d'agir). une nouvelle réalité apparait avec l'avenement du métro et la refonte complète de la tarification.

Une autre se dessine avec la préparation d'un nouveau plan de circulation appelé à rendre le ville plus humaine.

Le centre est à la limite de l'asphyxie. Les véhicules en stationnament y occupent sept cent cinquante hectares. Y accéder est toujours plus difficile. Y vivre, une

Les seuls inconvenients de DE POLLUTION **DES BUS FONCTIONNANT** 

La ville de Marseille envisage d'alimenter le plus rapidement possible les véhicules municipaux, ainsi que les autobus de le RATVM avec du gaz de pétrole liquéfié.

Cette solution technique pré-

PLUS

AVEC

AU GAZ

senterait le double avantage d'un prix de revient inférieur et, surtout, d'une pollution par les gaz d'échappement réduite de 80 pour cent par rapport Une partie de ces gaz pro-duits dans les raffineries est, aujourd'hui, brûlêe sur place feute de débouchés commer-

cette source d'énergle résident dans l'absence d'un véritable réseau de distribution, mais Il serait aisé d'y pallier, s'il y evait une demande. Le varitable obstacle est d'or-dra administratif. L'Etat, en ef-

fet, interdit l'emploi de ces gaz pour faire tonctionner des véhicules sur les voies publiques. Sont seulement autorisés les usages dans des enceintes pri-vées (séroports notamment). La récime des taxes afférentes aux. gaz liquéfiés est beaucoup plus lèger que pour les carburants ordinaires, fuel compris.

La ville de Marseilla se declars prête à équiper ses véhicules. Il reste à l'Etat à lui donil accréditerait ses déclarations tendant à donner le priorité aux transports en commun.

la liberté de se déplacer dans tous les points de la ville pour

Quarante pour cent des ménaces. en effet, ne disposent pas de voiture particulière et sont pénalisés par rapport aux autres : ils se denlacent moins.

Ce droit fondamental pour chaque citoyen suppose des moyens de transport rapides, surs, confortables, économiques, disponibles. Cette Ilberté e eussi ses limites': engargement, bruit, pollution,

difficulté croissante. Sauvegarder le centre ne peut résulter que d'une double action : améliorer les transports collectifs, réduire l'emprise des véhicules privés. Le premier voiet est largement mis en ceuvre, le second ne saurait tarder.

Il faut que le pléton redécouvre le vrai goût de le ville en même temps que les espaces nécessaires à sa sécurité et à son confort.

Aujourd'hui. 40% des véhicules stationnés dans le centre sont en . situation irrégulière. Autant qui y circulent, ne font que le traverser.

reconquête, voire la création de places et de trottoirs. Elle peut aller jusqu'à la réservation de rues entières à leur usage exclusit. à une dissussion de transiter par le centre. Bien entendu, en proposant des l'inéraires de contourne-

> axes et raccordés aux principaux parcs de stationnement. Ce n'est que par l'application

de toutes ces mesures, décidées dans la concertation pour l'intérêt général, que les Marseillais pourront conserver à leur ville un visage

# LES ALPES DE HAUTE PROVENCE de loire

#### **UNE RICHESSE** D'AVENIR: LE THERMALISME

La montagne ne fournit pas seulement un magnifique domaine sklable. Elle fait, également, jaillir des sources aux propriétés aussi diverses que curatives. Des sources que les Romains utilisaient déià aussi bien à Digne qu'à Gréoux.

A Gréoux, c'est une eau très spéciale qui jaillit au rythme de 3 millions de litres par jour à la température de 36.5 degrés. D'une composition très complexe, elle est recommandée en rhumatologie et soigne les voies respiratoires.

Las thermes municipaux de Digne sont, pour leur part, alimentés par 12 sources. 11 d'entre elles sont chaudes (350000 litres par jour de 37 à 43 degrés), l'autre est teinpérée (22 degrés avec un débit journalier de 3 millions de litres).

A Digne, on peut soigner les rhumatismes l'arthrite. les affections rénales, gynécologiques, respiratoires ou dermiques, l'hypertension.

Si l'on ajoute qu'en venant se soigner dans les Alpes de Haute Provence, on ajoutera au bienfait de sa cure du soleil et de l'air pur, on comprendra que ce tourissamtaire soit um richesse d'avenir pour le département.

#### TROIS RECORDS

Les Alpes da Heute Pro-vence détiennant plusteurs records. C'est à St-Michel qua l'on trouve la ciel le plus pur d'Europe. C'est pourquoi on y a installé l'Observatoire Astrono-miqua d'où l'on peut la mieux àtudier les étoites. Le Cenon du Verdon est la plus importante faille du genre qui exista en Europe. Cette curiosité naturelle attire nombre de visiteurs et sportife. La retenue da Serre-Ponçon est la plus vasta lac artificiel d'Europe. Ce plan d'eau de 3 000 hectares ouvre da vastes possibilités au tourisme et aux loistre nautiques dans un sita montegnerd.

#### **LA GEOGRAPHIE ET** LA TELEVISION

Branchet son poste de télévision et recevoir l'une des 3 chaînes est un geste banal pour la grande majorité des Français. lci. dans les Alpes de Haute

Provence c'est moins banal-La géographie n'est pas fovorable à la propagation des ondes hertzienne Pour arroser les Innombra

bles zones d'ombre que forbeaucoup de réémelleurs locaux que l'O.R.T.F. n'a pas pris à so charge car ils desservaient trop peu de téléspectateurs. Les communes ou syndicats

les construire, au la faiblesse de leurs moyens. Lo encore, c'est le Départe-

ment qui a contribué au confort de ses habitants ou de ses vacanciers, en aidant les communes à édifier 36

Une outre formule est maintenant en vigueur : le Département fait construire directement les tristallations. Le programme en cours de réalisation com-prend 15 réémetteurs. Il o coûté 3 millions de francs pour la seule année 1976.

# Un département de rêve pour le séjour et la détente, vaste, calme, ensoleillé.

En devenant officiellement -voici 7 ans- les Alpes de Haute Provence, notre Département a pris le nomque son histoire et sa configuration géographique lui destinaient depuis longtemps. Alpes ? ô combien, avec plus de 60 sommets au-dessus de 3 000 mètres ; avec un domaine skiable confirmé, célèbre et toujours ensoleillé. Hauté Provence ? C'est indéniable, tant l'histoire de ce terroir est liée à celle de la Proyence, depuis que Forcalquier devint la capitale de Raymond Béranger, Comté de Provence. A prononcer son nom, on imagine dejà de vastes étendues calmes, sereines, baignées de soleil, où l'on prend encore le temps de vivre. Pour vivre heureux, dit la maxime, vivons cachés. C'est un peu cela que nous faisons.

La géographie a voulu que nous soyons abrités contre la montagne sor un promontoire que délimite la

De cette position, nous dominons le tumulte qui règne sur la «côte» et tout au long du Rhône. A l'écart des grandes secousses de l'histoire, nous sommes aussi demeurés à l'écart de la révolution industrielle. Notre terre est dure à travailler, mais nous nous y

étions habitués. Nos chemins faisaient trop de détours pour autoriser la

Notre terroir est trop bosselé pour implanter des usines auprès de gisements que nous n'avons pas. Notre vocation, c'était la terre et l'élevage, pas l'in-

Et nous sommes restés à l'écart enclavés entre notre montagne et notre rivière.

Notre inaccessibilité portait en elle ce qui fait aujourd'hui notre force et notre faiblesse. Car nous sommes tout à la fois pauvres et

Oui. nous sommes immensément riches en espace.

l'Etat et le Département.

COMMUNIQUER,

MEME L'HIVER

Le 1er Janvier 1973, l'Etat a fail cadeau au Département de 760 kms da roule, portant ainsi à 2 410 kms le réseau à la charge du Consell Général.

Du fait du climat et de la géographie, une bonne partie de cette volrie nécessite un entrelien particuller : Il faul inlassa-

blement saler, sabler et denneiger pour que les communica-tions solent possibles, pour qu'aucun village ne soit isolé du

monde. Les ekieurs, bien sûr, profilent de cette action, mais surtout

Ces opérations sont blen effectuées par les Ponis et Chaue-

sees dont le parc da matériel est pourvu conjointement par

Ce que l'on sait peut-êtra moins c'est que cette administration agit comme une entreprise. Elle facture au Consell Général les opérations effectuées sur

les roules départementales. Et cele coûte, bon an, mai en, 1 million au Département. Skieurs, lorsqua vous roulez eur des roules dégagées...

des 6 départements de la 1 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Riches en espace non pollue puisque l'urbanisation a grignoté moins de 7 % de notre territoire.

Riches, nous le sommes aussi par notre climat, notre soleil, nos sources. Riches, enfin, nous le sommes devenus grâce à l'électricité que produit notre eau et que nous exportons. Dans le même temps, nous

sommes pauvres. Pauvres en movens de communications modernes.

L'autoroute du Val de Durance se fait attendre, le train qui nous relle à la Côte d'Azur est menacé et nous coûte très cher. La télévision, elle-même, a

tes nos bourgades. Notre agriculture est artisanale, nos terres trop bosselées ne se prétant pas aux methodes intensivas des

du mal à parvenir dans tou-

plats pays. Nous sommes peu nombreux, direz-vous : à peine 16 au km².

Face aux concentrations urbaines inhumaines, nous pensons que c'est plutôt un signe de richesse. Nous sommes le plus vaste | Alors que les citadins revent de campagne, de calme, de solitude, c'est un blen précieux.

Aujourd'hui, notre départevierge, son air pur, son eau claire, vous intéresse comme II va Intéresser les industriels.

Nos richesses nous sommes prêts à les partager avec tous ceux qui acceptent d'en profiter sans les saccager parce que nous y tenons. Des vacanciers, nous pouvons en accuellir beaucoup comme nous accueillons dėjà beaucoup de colonies de vacances.

Il peut, il doit y avoir, de la place et de l'air pur pour tout le monde.

Des industriels, nous pouvons an accueillir pas mal et, d'abord, dans le Val de Durance qui leur offre les communications dont ils ont besoin.

Notre département est l'un des rares qui puissent recevoir encore beaucoup de dens sans qu'ils soient les uns sur les autres,

Si c'est cela que vous cherchez, venez le trouver ici, sous le ciel le plus pur d'Europe, le ciel de Haute-Provence. Nous yous attendons.

TOURISME ET ACCUEIL

\$2 to Toorisme d'Hiver est pros-

père, il esi intéressent de coler le déseloppoment de celui

d'été. Gráce aux leilialives dec

Callectivités locales et privées, le Département accuelle des

milliers d'eslivante, oo hôlois,

on campings numbreax et ux-

cellents, on meublés el ce rési-

dentes sacoodeiree. Apport insantesiable dans

l'économie maie colrainae! pour les Colocilvité locales des

brepjewat nomptenz boot edoz

qui daivent être les meiate-

cours du pays. L'accoeil social el éducatif.

sous legiex ses formes, doil

- Colonies de vecancas, elasses

· Fayers-lagements pour le

pour les heodicapés notants el

da aelgo, elaesee vertex

čire développe :

#### **UNE AGRICULTURE** ARTISANALE DE RENOM

Situe entre la zone littorale urbanisea et la haute montagne, l'espace rural des Alpes de Haute Provence est

La nature des sols, leur configuration très diverse, ont délimité des zones à vocations différentes. Les plaines de la Durance et de la Bléone accueillent un

verger de 3 000 ha qui produit essentiellement des pommes (34 000 tonnes) et des poires (7 700 tonnes). Peu de cultures maraîchères, mais des céréales (87 000 tonnes sur 32 000 ha) et du fourrage (19 700 ha) sur les collinettes. Les plateaux caillouteux et calcaires sont le royaume de la lavande (8 900 ha).

Au-dessus, c'est l'herbage qui couvre 207 000 ha (30 % du département) et nourrit un troupeau important : 13 000 bovins, 302 000 moutons, près de 10 000 chèvres. La viande représente d'ailleurs 30 % de la production agricole avec une valeur de 105 millions de francs hors taxes pour 8 000 tonnes.

Le lait, avec 79 millions de litres, ne représente cependant que 3,5 % de la production agricole. Si l'on regarde la composition de la valeur de la produc-

tion agricole, on constate que l'agriculture du département est assez diversifiée : viande 30 %, céréales 20 %, légumes 12 %, fruits 12 %, lait 3,5 %, œufs 3,5 %. Il n'en demeure pas moins que la forêt couvre plus du

tiers du territoire d'un département fait de grands espaces ruraux encore vierges. Artisanale, l'agriculture de Haute Provence se pare d'un label de qualité qui fait que ses produits sont

appréciés et recherches bien au-delà des limites de la Les agneaux des Préalpes et le miel de levande -pour ne

citer que ces deux exemples- illustrent parfaitement

### 1000F POUR INVESTIR

Les petites communes peuvent-elles entreprendre quelque chose si elles ne reçoivent pas une aide extérieure?

La réponse est, bien entendu, négative. Prenons, comme exemple, le budget 1977 d'une commune de 70 habitants dont nous tairons le nom.

#### RECETTES

Centimes Taxes salaires Revenus domanianx Redevances Subventions diverses

Soit à pen près 1 000 F par habitant.

Côté dépenses, la commune a des frais de personnel (21 000 F), de chauffage (1 800 F), d'entretien des bătiments (18 000 F), de participation pour l'aide sociale et la lutte contre l'incendie (3 300 F), elle doit egalement verser les intérêts de ses emprunts

Bref, une fois déduites ses dépenses de fonctionnement, il lui reste pour la section Equipement : le remboursement du capital des emprunts (14 400 F) et 1 000 F pour acheter du matériel.

Oui! Il ne reste que 1 000 F pour investir. C'est un exemple. Mais près de 80 % des communes snnt dans une situation très voisine puisqu'elles

comptent moins de 500 habitants. La modicité des ressources de ces communes a

amene le département à apporter un concours financier important. Il le fait sous 2 formes :

 Dea subventions pour l'alimentation en eau, les reseaux d'assainissement, les stations d'épuration, la voirie communale.

 Des prêts pour les petits équipements. Chaque commune peut emprunter chaque année une somme de 50 000 F. Un plafond modeste mais qui, bien souvent, est presque egal aux ressources de la commune. Chaque année, une cinquantaine de demandes sont

Telle est la situation de nos collectivités locales, et les finances départementales ne peuvent suffire à leurs besoins.

Aussi faut-il, si l'on veut éviter la déstructuration économique et sociale, donner d'urgence les moyens financiers permettant l'application du programme d'actions prioritaires dreese avec le concours des Elus, des Responsables sociaux professionnels, de l'Administration et des Fonctionnaires de l'OREAM. C'est un S.O.S qui est lance, souhaitons qu'il soit

# LE SKI EN PLEIN SOLEIL

La domaine skieble des Alpes de Haule Pro-vance est déjà célèbre, mals on peut être certain que son exploitation ne se limilera pas eux 12 stations qui eont en ser-vice et offrent 61 remon-

lées mécaniques. Une eoixantaine de sommele culminants a plus de 3 000 mètres laissent entrevoir des perspec-tives d'extension. Les stations des Alpes du Sud-outre des pistes de louie difficulté- ont

un avantage indéniable : l'ensoleillement L'aménagament harmonieux des équipements de iolsirs hivernaux peul avoir un effel salulaire sur l'économie de zones où l'agriculture tradi-tionnelle a besoin d'une activité complémentaire. activité comprementaire.
C'est pour contrôler cette expaneion que les communes, aldées par le Déparlemant, prennent une part de plus en plus grande dans le département.

grande dans le develop-

pement des etalions.

# Marine La

is conservatoure du Bligge CLF. granges franceiers qui put achere de grandes propriétes us sazen: Dies gur en faite, anne un promoleur. Il y a sand the speculaicurs malhenteus s Ils se delendent entire pas ma.

in il. Medi-

and the mate-

77 77 657

ುಸ್ಕಾರ ಪ್ರವರ್ಥ

... melten:

· Quant

- .m.merable

1 27 976 P

2.3.... TOTAL CO

is - pour

TATE FEELS.

. funt-Tropes .mment autour

TOTAL SECTION

ಾಗ್ಯಾಣ ಜೀಡ

- Dientifue-

··. 55: 🚈 Main

Man regita Part varous

7017 15 1

a later blee

ni viagas en

- 445 200-

. F & mo.

1-1-1 (127,7)mes (3.

T a pius de

wie quelques

-----

u de preser-

mai, he joue an bailet discernals classique : premoteur en mui de terrain constructible, the transentre son their d'ammager barmoniensement es com son south de me métoupenter per-SCHOOL TOTALISE AMARIE CO projets plus ou moins cohérens et cherchard & 5 mettre ten ordre, association de détense sounoue de principes les grands equilibres on Cars certains car. son environnement in med at.

Les enjeux sont de tielle. El le linteral lui-même fait metre parlet de lut c'est que les pares ? son! cheres, ou asses been gardies, in briggie se jour dans farriere-para immédiat, une bande de 10 kms klometres deja très emechice e dans les Aprilianimes encure ins cuttractives dans in The Formatting plans into the life offer, an bord des jace ou en pieles deture in the les proupes Appendies schoont avant mine que l'adroliger les documents d'arbanume, des dels per contactes C'heclares en attendena Pour

Quand les POS sortest il est dell trep tand estime M. Mere-Heine, directeur de l'Institut d'amémagrment rust d'Alterna

77-77 × 1 17-7 144 ... T . Acceptant 17

st l'on en lige par les manuts que submeent les administrations et les étas et la difficulté qu'il y

Quand les plans il est déjà trop tard

Diam. 120 CONTRACTO 100 to 10 THE SECTION AND A Martin Burney

**建业(**44) 米 Charles ...

200 W 12

aus ess

----

Cangaratic :

The state of ALTER TOTAL The state of STATE OF THE STATE OF 存け サドル か See price or the 经营养企业 化二氯 CONTRACTOR DE CESA.

ENGRAND TRIVER

声

GRA PROPERTY 可能で 一 明 山子 A .... .... 62.127. A Director total to their TTA T 22 Mi tons & Transmit and the FR Sergerase w CARESTO ! BY Tarantanar 3

# ASSEMBLÉE DÉPAI SURER LA PROMOTI

trois mille six cents kilomètres carrès, 390 000 habitants, bardi kilomètres de rives rhodanieunes, au sud par 70 kilomètres de ance, ou total 314 kilomètres de frontières avec l'incartade d de Volréas: tel est grossièrement présenté au plan géagn ment de Vaucluse. Pour parfaire ce tableau sommaire, ajouté

on the millenzire, la conjugaison du soleil et d'un système in a sicent a fait la fortune d'une agriculture qui fut conte de la technicité. On peut aussi définir le d'Edmond Rostand : Historique : les Grecs de ert le cours inférieur rhodanien, d'où son nom, contrée, le lieu de passage des invasions. contrebandier et idéaliste de ses habitants. Paraà recherché l'efficacité dans la coopération avec et près de 230 organismes syndicaux pro-Traditionnal : les activités artisantes de l'époque papale, les souverains pontries. Carriero protege l'artisenat et les métiers d'est Accurd Contra l'aglisé l'accuménisme avent la lettre. Es furent des juifs et des protestants. Une bonne centres et des populations qui y vivent passe par une populations qui l'année en évidence cela appareitraient surprenantes. Ainsi les vétérais the de cité nouvelle au nord du pays ou croit des grandes invasions trouverent absi contre Warrand Romaine, dans le massif du Luberon et au cied control de la co Andrewens s'installerent-ils à Cavaillon et Avignon FORT TOUGHTS des places commerciales de première socie et toujours l'histoire qui doine les cles

Le soutien apporté aux communes

de administratif, le Vaucluse peut se traduire en chiffres : 24 Cantons, trois arrondissements administratiis et trois Cantons, trois arrondissements aumunsulatus de leccionales. Ce sont donc vingt-quatre conseillers génédesint actuellement à l'assemblée départementale, sous fa G. M. Jean Carcin. C'est un peu l'assemblée des seges. ing permanente, indique le président, est d'abord son soutien The departement cù la poussée démographique est Constant un département cù la poussée demographique le la moyenne nationale. En quinze aus, fe le la progressé de 33 %. En maintes communes se et al dismatique le problème des équipements collectifs. en de la modicité des ressources locales. Notre concours. et la modicité des ressources locales, nutre des les les les des adductions d'eau, des

téstaur d'assints écoles, Chaque am près de 25 % du l

Herter Con In cave d'un capital at ration et l'entratier mentale à la consat Cast tometors days de vigner l'attiffé talance de son com matte et à la divers et treifes le Yantio teur enrenden il y av C'est persone en cr is conseil general a l motivated at the prode commences à Da 3 francieri, innere Softe the le polic de ies tables hollandates figurent sur la carte

de compe impagners Dinerie of the little



## INE AGRICULTURE TISANALE DE RENON

tre la tone littorale urbanisée et la haute no ela zone una des Alpes de Hause provente

des sols, leur configuration très diverse, plus fous ont sans cesse et la vocations différentes.

plus fous ont sans cesse et ce n'est trapés par la norme, et ce n'est trapés par la crise », dure is la Devance et de la Bleene accuellent And ha qui produit essentiellement (34 000 tonnes) et des poires 7 700 tonnes. colleges maraicheres, mais des céréales (il mr 12 000 ha; et du fourrage 19 700 ha) art se prateaux caillouteux et calcaires son e de la lavande |8 900 ha

e est l'herbage qui couvre 207 000 ha (). artimenti et nouvrit un troupeau importar partire, 363 000 moutans, près de 10 000 chie de représente d'ailleurs 30 75 de la produc de représente d'ailleurs 30 75 de la produc contra une valeur de 105 millons de france Mr # 900 tonnes.

79 millions de latres, ne représente op and the production agricole. and in composition de la valeur de la pré qui se fait de mieux — pour 10 millions de francs : 23 700 mêtres carrês les pleds dans l'eau, villa, piscine et pavillon pour les villa, piscine et pavillon pour les villa piscine et pavillon piscine et pavillon pour les villa piscine et pavillon pis Acceptation of the department in the grandes propriétés luxueuses aux environs de Saint-Tropez

THE PARTY IS NOT THE PARTY IN T 10 TO 10

The section of

- 178-1764 - 178-1764

5 the trace parameter Aller MA PARME NO TO Have Parelly -The Fire of CAPIC PROPERTY. and the state of A for Sugar

MANUFACTURE . A STATE OF THE STA -10 12 TO 12 TO 1 THE PERSON NAMED IN

₹ T. Maria Cara -A Company 2 2 2

The second secon

The Carles of the Control of the Con

EF 3 A STATE OF THE STA \* 100

Carried Street

-

· 一种 (1000) A CONTRACTOR

E SKI EN PLEIN SOLE

#### UNE SEMAINE AVEC PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR

# VENCE Immobilier: la foire d'empoigne commence à trouver ses arbitres | Transport | Trans

Tout a changé en quelques dizaines d'années et chacun rêve, Français, mais aussi Allemands on Hollandais, de voir la Méditerranée de sa fenêtre quelques semaines par an avant de venir attendre près d'elle, la mort, au

pour certains, en épargne d'autres qui se rassurent en mettant leur bien « au soleil ». Quand ils ne sont pas carrément du côté des bénéficiaires, comme les princes du pétrole.

Les agents immobiliers et les professionneis de la construction observent, un peu inquiets, certaines e pointes » et puis iis s'habituent. Le dernier immeuble en chantier sur la Croisette à Cannes « cote » 20 000 à 25 000 P le mêtre carré, record de France avec l'avenne Foch à Paris. On trouve dans les petites annonces une propriété an Cap d'Antibes - le cinh des miliardaires, ce

se négocient couramment autour de 5 millions de francs, selon les spécialistes du service des domaines qui suivent attentivement le marché. Blen sûr, il s'agit du nam de gamme, des affaires exceptionnelles. Mais elles entrainent le reste du marché vers les sommets.

va avoir «sa » croisette, trois fois moins chère que la vraie, avec des immeubles de sept étages en front de mer sur près d'un kilomètre de long, à 7000 F le m2.

Saint-Raphael, station relati-

Dans les Alpes-Maritimes la murailla de béton est sans faille. Dans le Var, où il y a plus de maisons que d'immeubles les pleds dans l'eau, il reste quelques « fenetres » que l'administration de l'équipement tente de préser-

> 12 00 4 1

15 (4

-9 14

© قامين ۾ اين ج

7 - 7-24

 $\varphi_{i} = g_{i} \in \mathbb{R}^{2}$ 

126

groupes financiers qui ont acheté de grandes propriétés ne sapent plus quoi en jaire, assure un promoteur. Il y a aussi des speculateurs malheureur. >

Ils se défendent encore pas mai si l'on en juge par les assants que subissent les administrations et les élus et la difficulté qu'il y a à mettre au point certains plans d'occupation des sois. Autour de propriétaire du terrain. ce « rapace » qui garde ses terrains tant qu'on n'accepte pas son prix, ce « bandit », selon les promoteurs, d'où vient tout le mal, se joue un ballet désormals classique : promoteur en mal de terrain constructible, éiu, tiraillé entre son désir d'aménager harmonisusement sa commune et son souci de ne mécontenter personne, fonctionnaire assailli de projets plus ou moins cohérents et cherchant à y mettre bon ordre, association de défense souciense de préserver les grands équilibres ou, dans certains cas, son environnement immédiat.

Quand les plans sortent

il est déjà trop tard Les enjeux sont de taille. Si le littoral lui-même fait moins par-

ler de lui c'est que les places y sont chères, ou assez bien gardées. La bataille se joue dans l'arrière-pays immédiat, une bande de 10 à 15 kilomètres déjà très « meublée » dans les Alpes-Maritimes, encare très esttractive a dans le Var. Et aussi, plus loin de la côte, au bord des lacs, ou en pleine nature, là aû les groupes financiers achètent, avant même que l'administration ait eu le temps de rédiger les documents d'urbanisme, des bois par centaines d'hectares et attendent. Pour

Quand les POS sortent, il est dėja trop tard, estime M. Meyer-Heine, directeur da l'Institut d'amenagement rural d'Aix-en-

qui groupe deux cent quarante associations dans la région Provence-Côte d'Azur. Des intérêts puissants sont déjà en place et joueat leur rôle au moment de la mise au point des règlements d'urbanisme... Au risque de céder une partie de leur vaste domaine à la collectivité ils finiront hien par tirer leur épingle du jeu.

Un exemple parmi d'autres : sur mille hectares de bois isolés aux environ de Vidauban, une societé américaine a obteau en mai 1977 le drott de construire trois mille maisons (au lieu de cinq mille demandées), trois cent cinquante chambres d'hôtels (au lieu de mille cinq ceats), trois terrains de golf, des tennis des piscines et des manèges, et éven tuellement une reteaue d'eau. Bien sûr, la densité de l'ensemble est très faible. L'Etat et la commune récupèrent gratuitement trois cent cinquante hectares de bois parmi les meilleurs. Et le tout est réglementaire, sons la forme d'une zone d'aménagement concerté. Mais sans «investisseur », cette ldée d'un village américain sous le soleil de Provence ne serait jamais née dans l'esprit même imaginatif d'un urbaniste soucieux d'ani-

mer le moyen-pays varois, Camment s'étonner ensuite que le Var ait les terres agricoles les plus chères de France : près de 45,000 francs l'hectare en 1976 contre 38 000 francs dans le Vald'Oise, prix record de la région

« Natre région est soumise à une pression fonciere extraordinaire et nous sommes quotidiennement assaillis de projets plus ou moins sérieux», constate M. Glo, le nouvean maire socialiste de Cogolin, ce bourg de cinq mille habitants qui campe au fond du golfe de Saint-Tropez, Sitôt arrivés à la mairie. les nouveaux venus ont remis en chantier le plan d'occupation des sols que leurs prédécesseurs s'apprétaient à publier. « Nous voulons jaire réagir les gens, explique M. Glo. Seuls, les grou-

Apparemment, certains ne devralent pas perdre espoir, à condition de satisfaire les objectifs du maire qui veut renforcer l'habitat sédentaire dans sa commune : « Il y a près de mille résidences secondaires prévues ou en cours alors que les gens du pays n'arrivent pas à se loger. > Un premier projet de logements aidés est à l'étude. « Pour venir à bout des prétentions des propriétaires, il faut la complicité du maire », explique le promoteur, M. Henry Meyer, qui se flatte de construire « les premiers I.I.N. 72 de Cogolin sur des terrains à 60 france le mêtre carré, au lieu de 300 france dans la presou'lle ».

#### Les municipalités hors du compromis?

Dans sa volonté de construire de: H.L.M. à quelques encablures des yachts de Saint-Tropez, le nouvean maire semble jouer aussi avec le feu. Est-il raisonnable, en effet, de redonner espoir au groupe angiais qui possède depuis douze ans 40 hectares de bois, inconstructibles jusqu'à présent, ea leur permettant de construire cent maisons privées » à condition d'y sjouter deux cent cinquante ture s et un pare public. Ce modèle de compromis et d'intécration » aux yeux du maire est envisagé avec inquiétude à la direction de l'équipement qui n'a pas encore éte saisie afficiellement du projet. « J'avais réussi à compaincre l'ancienne municipalité du danger de laisser construire cette colline boisée isolée du bourg, qui sera inévitablement rattrapée par l'urbanisation », explique un fonctionnaire de l'équipement à Toulan & Il va falloir recommencer. 2

A Préjus, le nouveau maire (P.R.), M. François Léotard, est lui aussi en pleii négociationa.

« Les promoteurs viennent me votr avec des centaines d'hec-

possède une centaine d'hectares dans la commune, peut realiser 500 millions de francs de travaux et construire neut mille logements. J'ai réussi à mettre à sa charge l'assainissement et je n'autoriserai que trois mille logements par tranches de mille. » Le maire ajonte, avec un sourire: a Pour por -ir garder le contrôle. il faut commencer par dire

Il y a encore de beaux jours

pour la construction immobilière à Préjus, qui se développe ra-pidement (9000 habitants en 1959, 32000 aujourd'hui an lieu de 40 000 avant notre ère). Le nouvel élu rêve de lui rendre son e lustre d'antan », son commissariat (c'est fait) et même son évêque (ce sera plus difficile). Et de reprendre le vieux projet de « boulevard du clocher », voie triomphale qui devait mener du bourg à la mer. « Préjus est la seule commune entre Marseille et Menton à apoir encore des terrains pagues au bord de mer. C'est sa chance et sa difficulté. > Le nouveau maire imagine un aménagement perpendiculaire à la côte qui romprait avec la pratique des fronts de mer. Perpendiculaire à Fréjus, parallèle à Saint-Raphaël, c'est toujours l'aménagement, le remplissage du bord de mer.

« On va faire quelque chose de bien, assure M. Léotard. Je n'ai pas les fonds pour acheter ces terrains qui valent au moins 10 millions l'hectare. On a menè les propriétaires en bateau de-puis des années. Ils attendent, comme l'araignée. > Les municipalités n'ont pas le sou, c'est connu, et elles négocient leur aménagement à coups de com-promis, toujours un peu intimidées, à gauche comme à drotte, par la puissance des possédants.

Mais de nouveaux moyens commencent à leur être dounés. Ainsi le Conservatoire du littoral négocie, à Fréjus, l'achat des étangs de Villepey, 90 hectares à 3 francs le mêtre carré, là où un promoteur de e marinas » aurait volontiers donné 30 francs, il y a

conseil général, qui lance un vaste programme d'acquisitions fonclères pour racheter un bois livré par arrêté préfectoral, entre les deux tours des municipales, à un campement de maisons mobiles qui seront rien moins que

La résistance plus ferme de l'administration, les prises de conscience de certains élus, les mises en garde des associations de défense ont mis depuis quelques années une sourdina aux manifestations éclatantes du dieu mmobilier . Dans certains secteurs, le pire est déjà arrivé.

#### Des schémas et de l'argent

Ailleurs, la Intte reste vive entre les intérêts ea présence, même si le mai prend des formes plus dis-crètes, comme la prolifération de maisons à l'assaut des collines au l'invasion progressive de l'arrièrepays sous prétexte de l'aménager. Devant certains projets e de qualité », les maisons dans les arbres, les associations elles-mêmes n'ont pas toujours la incidité nécessaire. Entre la désir de « de ne pas faire comme les Alpes-Maritimes » et la constatation naive qu'e il y a encore de la place », les responsables locaux semblent parfols naviguer à vue.

Les élus ont refusé. Il y a quelques années, le schéma d'aména-gement du littoral qui leur était propose parce qu'il avait éte préparé sans eux. « Aujourd'hui, chaque fois que l'on se présente apec quelques idées de terrains à préserver de l'urbanisation. explique-t-on à l'équipement, les elus nous disent : « Vous voulez nous refiler le schéma. Bien sûr. les idées sont les mêmes. Sans schéma d'ensemble et sans les moyens financiers qui leur permettraient de rattraper l'avance prise par les propriétaires fonciers, petits on grands, comment les responsables, élus et fonctionnaires, tiendront-ils le

MICHÈLE CHAMPENOIS.

#### = (PUBLICITE) =

# L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DE VAUCLUSE : ASSURER LA PROMOTION DES HOMMES ET DES IDÉES

Trois mille six cents kilomètres corrès, 390 000 hobitants, bordé à l'ouest par 68 kilomètres de rives rhodaniennes, au sud par 70 kilomètres de berges de la Durance, au total 314 kilomètres de frontières ovec l'incortade dromaise et l'enclave de Valréos: tel est grossièrement présenté ou plon géographique le département de Vaucluse. Pour parfaire ce tableau sommoire, ojoutons que le

département est couvert sur un tiers de sa superficie par des farêts au-dessus de l'altitude de 700 mètres, sur un second tiers par des chênes truffiers et par la vigne entre 200 et 700 mètres d'oltitude. Le restant constitue la riche plaine comtadine, lieu de prédilection des cultures intensives et du moraîchage.

Depuis plus d'un millénaire, la conjugaison du soleil et d'un système d'irrigation fort satisfaisant a fait la fortune d'une agriculture qui fut de longue date à la pointe de la technicité. On peut aussi définir le Vaucluse à la manière d'Edmond Rostand : Historique : les Grecs de Rhodes avaient découvert le cours inférieur rhodanien, d'où son nom. 19 4 4 et la situation de cette contrée, le lieu de passage des invasions, explique le caractère contrebandier et idéaliste de ses habitants. Paradoxal : ce département a racherché l'efficacité dans la coopération avec plus de cent coopératives et près de 230 organismes syndicaux, pro-fessionnels ou intercommunaux. Traditionnel : les activités artisanales existantes sont héritières de l'époque papale, les souverains pontifes d'Avignon ayant toujours protégé l'artisanat et les métiers d'art. Accueillant : les papes avaient réalisé l'œcuménisme avant la lettre. Ils furent protecteurs des Vaudois, des juifs et des protestants. Une bonne connaissance du département et des populations qui y vivent passe par une donnée historique qui gomma les paradoxes apparents et met en évidenca des réalités qui sans cela apparaîtraient surprenantes. Ainsi les vétérans romains ne créérent pas de cité nouvelle au nord du pays où croît l'olivier. Ainsi les troupes des grandes invasions trouvèrent abri contre le mistral à Vaison-la-Romaine, dans le massif du Luberon et au pied des dantelles de Montmirail, qui sont toujours des lieux de résidence privilégiés. Ainsi les Phocéens s'installèrent-ils à Cavaillon et Avignon pour y commarcer. Ce sont toujours des places commerciales de première importance. Bref. c'est encore et toulours l'histoire qui donne les clès du présent.

#### Le soutien apporté aux communes

Sur la plan administratif, le Vauclusa peut se traduire en chifires : 151 communes, 24 cantons, trois arrondissements administratifs et trois circonscriptions électorales. Ce sont donc vingt-quatre conseillers généraux qui siègent actuellement à l'assemblée départementale, sous la présidence de M. Jean Garcin. C'est un peu l'assembléa des sages. « Sa mission permanente, indique le président, est d'abord son soutien aux communes dans un département où la poussée démographique est de sept points supérieure à la moyenne nationale. En quinze ans, le nombre des habitants a progressé de 33 %. En maintes communes se pose de façon dramatique le problème des équipements collectifs, compte tenu de la modicité des ressources locales. Notre concours financier a permis, ici et là, de réaliser des adductions d'eau, des

réseaux d'assainissement. l'électrification, des travaux de voirie, des écoles. Chaque année, nous consacrons à l'équipement des communes. près de 25 % du budget départemental. »

#### Coordonner et promouvoir l'économie vouclusienne

Héritier d'un passé prestigieux, le Vaucluse est de ce fait gestionnaire d'un capital architectural exceptionnellement riche. Mais la préservation et l'entretien de ce patrimoine obligent l'assemblée départementale à lui consacrer annuellement entre 5 et 10 % de son budget. C'est toutefois dans le domaine économique que s'exerce avec le plus de vigueur l'activité du conseil général. Le département présente une balance de son commerce extérieur excédentaire, grâce surtout à la qualité et à la diversité de ses produits agricoles : vins, fruits, légumes et truffes, le Vaucluse étant dans ce dernier domaine le premier producteur européen. Il y avait donc la un créneau fort intéressant à exploiter. C'est pourquoi, en collaboration avec les trois compagnies consulaires, le conseil général a lancé, depuis six ans bientôt, les . semaines promotionnelles des produits vauclusiens à l'étranger . Ces opérations qui commencent à porter leurs effets se sont successivement déroulées à Francfort, Londres, Amsterdam, Copenhague et Munich. C'est de la sorte que le melon de Cavaillon et du Comtat a fait son apparition sur les tables hollandaises et danoises, que les vins des côtes du Rhône figurent sur la carte des restaurateurs londonians et allemands.

#### Accroître la superficie des zones irrigobles

Les conseillers généraux ne se contentent pas de cette noble mission de commis voyageurs. La première phase de ces actions promotionnelles relève surtout de l'opération charme : les hôtes étrangers ont table ouverte et les importateurs anglais, belges, danois et allemands bénéficient d'invitations permanentes durant ces semaines de promotion des produits locaux. Ce qui leur permet, en outre, de découvrir la gastronomie vauclusienne, les quatre meilleurs chefs d'aujourd'hui étant hissés pour la circonstance à la qualité d'ambassadeurs. Dans un second temps, les hommes d'affaires étrangers et les journalistes sont invités à séjourner dans le Vaucluse aux frais du conseil général. On ne récolte que ce que l'on sème! L'éventail des activités des élus cantonaux s'étend

en outre à l'aide, à la création de zones industrielles sans préjudice pour l'environnement et au développement de l'artisanat d'art. Mais il est un grand projet qui marquera de manière durable le mandat du président Jean Garcin.

Il consiste à restaurer puis à accroître l'impressionnant réseau d'irrigation existant, afin de mettra en valeur de nouvelles zones cultivables. Dans un tout récent voyage en Israël, M. Garcin a acquis la certitude que tout était possible dans le domaine agricole, à partir du moment où étaient réunis les deux facteurs essentiels de la croissance végétale : le soleil et l'eau. • Les Israéliens avaient déjà inventé l'arrosage par aspersion et transformé les déserts en jardins. Voici trois ans, ils ont mis au point la technique du « goutte à goutte » au pied de chaque arbre, de chaque plant. Il n'y a pas de honte à s'inspirer de leur réussite », indique-t-il.

#### Au beau pays des troubadours et des poètes

Le budget primitif départemental, provisoirement arrêté à quelque 380 millions de francs, soit 38 milliards de centimes, est fortement grevé par une action sociale dévorant près de 65 % des ressources, compte non tenu des subventions. Pourtant. M. Jean Garcin et ses collègues, qui ont désormais en charge un important réseau routier départemental, vont s'atteler cette année à la réalisation d'aménagements et d'ouvrages destinés à sécuriser les usagera de la route : création de voies supplémentaires sur les axes de grand trafic, installation de feux de réglementation, construction de passages supérieurs ou souterrains afin de supprimer de meurtriers cisaillements, aménagement d'Abribus, etc. 15 % du budget sont affectés à ces diverses opérations.

Enfin. l'animation culturelle prend une singulière importance sur cette terre de festivals. Des aides spéciales sont ainsi accordées aux municipalités soucieuses de redonner vie à leurs monuments : à Avignon, Orange, Vaison-la-Romaine, Valréas, aux diverses localités du massif du Luberon. M. Jean Garcin est un passionné d'histoire au point qu'il avait choisi le nom de Bayard dans la résistance. Il est natif de Gadagne, où en 1854 Frédéric Mistral et ses félibres codifiérent la langue provençale. Nous devons retenir les leçons de l'histoire au pays de Rimbaud, de Vacqueyras et des troubadours. » Dans son poème « les Isles d'or ». Mistral ne disait-il pas : « Relève-toi race latine, race lumineuse. J'ai choisi quant a moi de vivre debout. >

#### **VILLE DE DRAGUIGNAN**

## AVIS DE CONCOURS D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE

La ville de DRAGUIGNAN, en liaison ovec le Ministère de la Justice et le département du Vor, lonce un concours en deux degrés dont l'ablet est le suivant :

Etudier l'aménagement d'ensemble d'un terrain de 2 ha situé en centre ville et destiné à recevoir une nouvelle cité Judiciolre dont le programme correspond à environ 7,000 m2 de planchers. Le premier degré portera essentiellement sur l'intégrotion du

programme dans son environnement urbain. Le second degre sera un concours d'ingénierie et d'orchitectura destiné à confier la réalisation de la cité judiciaire à un architecte

Le premier degré est daté des prix suivants :

- lauréat 40.000 F; - trois indemnisés de 30.000 F.

Ces quatre concurrents seront appelés à poursulvre ou 2º degré et rémunérés pour cette phase selon les prestations demandées. Outre les quatre concurrents retenus pour poursuivre ou 2º degré les six projets classés à la suite seront récompensés d'une

indemnité égale de 10.000 F à l'issue du 1er degré. Les orchitectes ou équipes comportant ou mains un architecte sont invités à s'inscrire au concours en adressant une simple lettre à la moine de Draguignon (bureau du concours d'urbanisme et d'architecture), avant le 30 décembre 1977.

Ils préciseront leurs nom, prénom, domicile, éventuellemen forme de societé, statut juridique, titres. Ils devront joindre un chèque de 100 F rèdigé à l'ordre de

Monsieur le Moire de Draguignan pour recevair l'ensemble des documents : nate de présentation, règlement du concours, pragromme, onnexes techniques.

Sénateur-Maire de Droguignan Président da Conseil Générol du Vor

Edouard SOLDANI

#### DANS LES ALPES MARITIMES ET LE VAR POUR VOS PROBLÈMES DE FORMATION, DE CONSEIL-FORMATION,

DANS LA RÉGION OU VERS L'ÉTRANGER, LA DÉLÉGATION ACADÉMIQUE A LA FORMATION CONTINUE MET A VOTRE **DISPOSITION:** 

plusieurs milliers de formateurs, près de 200 centres de formation, des conseillers de formation continue spécialisés et expérimentés.

Pour les joindre par téléphone ou télex :

A NICE: Tél.: (93) 86-63-39 ou 81-71-91; Télex: 970-637. — Tél.: 82-22-22; Télex: 970-675. - Tél.: 83-66-28; Tèlex: 970-807.

A CANNES OU GRASSE: Téléphone: 36-13-80; Télex: 970-905.

A ANTIBES: Tel.: 34-64-03; Télex: 970-921. A LORGUES (EST VAROIS): Tel.: (94) 73-70-43; Tėlex: 970-664.

LA SEYNE: Tel.: 94-88-17; Télex: 400-012. TOULON: Tel.: 27-32-99; Telex: 430-085.

#### BONJOUR, ICI LA SOCIETE **DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR**

ES.CO.TA: vingt ans ou service des automobilistes.

La société de l'outoroute Esterel-Côte d'Azur est née il y a vingt ans. Ses effarts ont permis d'abord un franchissement rapide du difficile massif de l'Esterel, puis ils se sont naturellement partés sur la liaison directe Paris Côte d'Azur Italie. En juillet 1979, à la mise en service de la section Turbie-Roquebrune de l'autaroute A 8, la liaison Amsterdam-Palerme par autoraute sera effective. Parallèlement, la liaison Aix en Provence Toulon par les autorautes A et B 52 sera achevée début 1978. ES.CO.TA continue à assurer son rôle de service public.



#### les événements

LE "V.D.Q.S." DEVIENT "A.O.C."

#### Un cadeau empoisonné pour les hôteliers et les restaurateurs du Var

La récente promotion en A.O.C. (appelation d'origine contrô!ée) des côtes de Provence jusque-là V.D.Q.S. (vins de qualité supérieure) va-t-elle, paradoxalement, amener lei la faillite du vignoble et singulièrement dans le Var qui, depuis de nombreuses années, a accompli un remarquable effort pour la qualité?

Face aux nouvelles taxations frappant depuis quinze jours cer-taines A.O.C., les hôtellers et les restaurateurs ont réagi en supprimant ces vins de leurs cartes. Le comité interprofessionnel des côtes de Provence, réuni anx Arcs (Var), vient de constater que les annulations de commandes affinent de toute la France, notamment des stations de sports d'hiver, qui se reapprovisionnent en ce moment comme chaque année. En présence de ce véritable effondrement, les négo-ciants-embouteilleurs de la région ont fait savoir qu'ils allaient e procéder à des licenciements de personnel affectant plusieurs centaines d'emplois dans le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Bhône et le Voucluse.

gros plan

trouver du pétrole en forent

couvrir un vestige antique en lai-

sant un trau en Provence. Aussi les

tueuses entre mer et Durance, où

foisonnent les témoignages de l'an-

Les recherches se poursulvent

arrêter le construction de deux parcs

de stationnement et où l'Etat e

le cave du Crédit agricole : l'éta-

les plans de son sous-sol afin que demeure visible une partie des ves-

A Avignon, on progresse dane les

toullies du lorum qui se situe der-rière la mairie et le lhéâtre, près

le piece de l'Harloge. Il semble

qu'on ait trouvé là moins de com-

préhension qu'à Arlee, pulsque le

de travaux urbains élait plus pres-sant, a tait détruire les restes de

le théâtre, en bordure de le rue

A Aix, le chantier ouvert par le

municipalité pour réserver aux piétons une zone allant de la cathé

drala Saint-Sauveur eu coura Mira-

beau e amené le découverte, dans

le rue Gaston-de-Saporte, sur l'em-

plecement du cerdo de dailes en trottoir et d'un tragment cylindrique

qui prouve l'existence d'une colon nede latérale le long da le voie. Le construction d'un parking près du boutevard Pastaur, à côté de l'ancien hôpital, eu nord de le cité, e amané

ta mise au jour d'une vaste mo-

saique blenche à bordure noire et

Il s'agit d'une villa gallo-romaine détruite au III siècle. M. François

Salviat, directeur des antiquité historiques de Provence, e pu s'entendre evec Mª Félix Ciccolini, maire

d'Aix, pour que la construction du perking continue à l'étage eu-dessus,

laissant aux archéologues la possibilité de continuer leur chantles

C'est l'une des plus importantes

Les recherches se poursuiven

aux Baux, à Saint-Rémy, dans divers

oppide celto-ligures de la région,

comme l'oppidum de la Cloche, eu

Pennes-Mirabeau, meis c'est peut

étre à Merseille que les touilles on été les plus spectaculaires. Cette

ville, qui est restée longtemps une

« ville entique sans entiquités », dé-

voita soudain une part de ses instaliations portuaires quand lui en-

rrepris. Il y e dix ans, le réalisation

d'un programme architectural de le

zone située au nord du palais de

avancée du port entique et divers

eménegements réalisés entre la

1º siècle avant J.-C. et la IF siècle

après J.-C. On e rencontré l'épays

d'un navire de commerce du li

Grâce à l'eppui de la municipalité

la coque de 20 mètres de longueur

sciée en deux parties a pu être en

levée. Elle demeure sous hengal

sur la chantier, conservée dens l'eau

en ettendant qu'une méthode de traitement délinitit soit adoptés · Les ruines de Je Bourse, qui

concernent eussi la région Nord, la porte de ville et le rempart, ont pu

vées, assure M. Salviat, grace à une

à décors géométriques.

fouilles taltes à Alx.

ville, estimant que son prograr

tiges mis au jour.

ement a accepté de changer

lement à Aries, où l'on e pu

cienne Provincie gallo-romaine.

le soi du Texes que de dé-

soni-elles toulours truc-

Nostalgies en sous-sol

Parmi les différentes manifestations et protestations, notons la lettre adressée à M. Raymond Barre par M. Marc Tortel, président de la caisse régionale du Crédit agricole de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les extraits ci-dessous résument an mieux l'essentiel d'une situation aussi

paradoxale que dangereuse :

« Au milieu de la crise que traverse depuis plusieurs années la viticulture française en général et méridionale en particulier. les V.D.Q.S. côtes de Provence étaient un des rares secteurs de prospérité acquise à force de discipline, d'actions de promotion coherentes qui avait abouti récemment à l'attribution de ces lettres de noblesse que constitue

• PHOTOS A TOULON. - Le musée de la ville de Toulon vient d'inaugurer, sur l'initiative du photographe toulousain Dieuzaide et du groupe toulonnais Noir et blanc, une salle d'expression photographique, qui présente une cinquantaines d'œuvres offertes par Brihat, Dieuzaide, Doisneau,

tout grâce à l'appul de le presse et

de l'opinion, evec l'engegement

Il est vrai que l'opinion s'inté-

resse de plus en plus é la sauve-garde de ces témoins de le plus

vivante histoire, de cet héritage

chergé d'irrempleçable valeur hu-

A Marseille

PAUL CHOVELON,

d'un débet collectif. «

2 EMOI POUR LA SAINTE-VICTOIRE. - Diverses associa-

LE RESTAURANT

**MIRAMAR** 

est le spécialiste de

la vraie

bouillabaisse

12, quai du Port - Tél. : (91) 91-10-40

tions de randonnées, d'escalade et de protection de la nature inviteot, le 11 décembre, à partir de 9 heures, à une visite de Sainte-Victoire et du platean du Cengle. Elles entendent ainsi attirer l'attention sur les dangers qu'entraînerait le plan d'occupation des sols de la commune de Saint - Antonin tel qu'il vient d'être publié. Il autorise, en effet, selon ces associations, « de nombreuses constructions dispersées au pied de la Sainte-Victoire, de part et d'autre de la route départementale 17, alnsi que sur le flanc de la colline do Devançon »,

pormi les appellations d'origine

contrôlée. La brutale taxation des côtes de Provence dans les

coup d'arrêt et compromettre

gravement l'ovenir de cette op-

pellation et à travers elle de l'oile

dynamique de la viticulture va-roise !...). C'est le désorroi. Le

vin étant taxé à 12 francs au

restaurant et le gouvernement admettant por ailleurs que le

telle, par le simple effort de

In déboucher, deux jois et demie

ce mril l'achète, c'est-à-dire cina

à dix fois plus que le viticulteur

qui o produtt ce vin, pous com-

prenez que le marché est tota-

lement bloque. (...) »

restourateur gogne sur une bou

 NICE A FARIS. — Nice a son « ambassade » à Paris : la Maison de Nice, 38, avecue de l'Opéra (tel.: 366-30-63), qui se charge de la promotion de la capitalé des Alpes - Maritimes et de sa région.

sans prévoir ni espace public ni

sentiers de promenade.

#### Comparaisons

Utile, le métro de Marselle, ou superfétatoire ? Comment ne pas se reppeler les propos que lendels tenelt le 14 octobre dernier en ineugurant le métro d'Amsterdam : « C'est la première ligne que nous ineugurone, et ce eere le dernière ; ce genre de irensport grandiose est trop cher pour nous. -A Marsellie - où les em

ettelndre environ 1,3 milliard.

El à Paris ? Les concours financiers de l'Etat à le R.A.T.P. tels ou'lls epperaissent dane le 1978, etteigneni 1 494 millions de france (en fonctionnement). Les eutres grandes villes françeises poseront-elles leur candidetura ? - Avec les métros de Merseille, de Lyon et de Lille, million d'habitants qui justillent tres villes importantes, le réaliet de réalisations de transports urbains (SOFRETU), fillele de le R.A.T.P.

Six mille arbres vont être plan-tés par des volontaires dimanche 27 novembre dans le massif de l'Etolle proche de Marsellle.

MANER OF TE

#### LE DÉFICIT DE LA R.A.T.P. POUR CONSTRUIRE LE MÉTRO DE MARSEILLE..

boutelitages dee transports de surface sont, presque tous les jours et presque à toute heure, inextricebles, — l'embiarice est pour l'heura à la tête. Certes, la première ligne du métro eure coûlé environ 1 250 millions de trencs, qu'il faudra bien paver. Mels, comperée aux ouvrages engages dens les eutres grandes villes françaises, cette facture n'esi pas démesurée. A Lille, le VAL, dont la mise en service est prévue à l'automne 1979, coûtera 1.5 millierd de francs. A Lyon, la facture d'un premier réseau de 10,6 kilométres qui sera inauguré le 2 mei 1978

projet de loi de finences pour le Frence eure équipé toutes les egglomérations de plus d'un un tel équipement. Pour les ausetion d'un » pré-métro » (le tramwey) est é l'étude », dil-on à la Sociélé française d'études

SIX MILLE ARBRES DANS LE MASSIF DE L'ÉTOILE

L'initiative en revient à l'Association pour la sauvegarde des sites et de l'environnement cord-est de Marseille -chaîne de l'Etolie (ASSENEMCE), qui a reçu l'assistance technique du service municipal des espaces verts. Des autobus gratuits effectueront le ramassage des volontaires dans les divers quartiers de Marseille pour les conduire sur le site des grottes Loublères. La pur é bestaven le suite des grottes Loublères. La pur é bestaven le suite des grottes Loublères. La puré de mais de mais de mais de la conduire sur le suite des grottes Loublères. La puré de la conduire de la condui sur 6 hectares, les militaires ont déj- préparé le terrain. La direc-tion départementale de l'agricui-ture, de son côté, a fourni six mille plants i deux tiers de conilères, un tiers de feuillus) et sutant de cotices expliquant aux voloctaires comment réussir leur plantation.

## rente millions d'amis a 18 h. 48.

Magazine auto-mo: pour rome defender l'alcoolisme, 13 h Prencois 21 h 32 ie nouvel album de Serard Lenorman -ALBUM 30 cm CBS S\$450 CHAINE II A 45 : CBS 5435 au dela des teres

Samedi 26 novembre

rigno L'Affaires des avec D. Bassetas

14 2

convenies ignitives.

CHAINE H : A 2

Line

Z# /425 41

#### Dimanche 27 novembre ten D. Martin S. D.

ins religiouses et philoso-la sequence du specialeur; nder-voos du dimanche; 15 h. 30. Diable: 16 h. Tierre; 16 h. 3. 45. Sports première; dies mad-t-elle que le meurtre

Daucins (1964), avec F. Sing.

.s cane ille

d Licrolette

ment on musicoscelle

Umberto Tozzi "TI AMO"

ALBUM 30 cm et cassette CBS 82 124 DAW 45 t.

Versitz h. Debay .

CHAINE H : A 2

17 b 35 Magazane 1 19201 Valerie i recurso d'hoi mademe : 4-23 fc Tagre tredictationi : 13

zine: 176 h. S. Fenetre ; reak ce rei de le C. Dorothee et me amic: 18 h. 35 Jeur Dee e 19 h. 45, feu Ouvrer l'e

Archives du More.
Liefes Modera ??
you. Francoise L.
Candre Manager;
ches he murrane
stan-Stars State
du solder Rapopo

CHAINE II : A 2

leton: Valérie frediffic d'hui madane: a 15 h 15 h. 36. Aujourd sui Fenètre sur libéne sur vie du ver a soie; le amis: 18 b. 40. Dest Des chiffres et des laitres l'oril;

20 h. 30. FILM LA d'A. Hitchcock (1954), av Ch. Vanel, B. Auber tre

Un amelini boleni pripatri in boleni morattini i la pole morattini i la pole morattini i la pole morattini i la pole l'idena i sur les p l'idena, raporità au

22 h. Magazino menic

temps demain."

#### Lundi 28 novembre

\* : TF 1 inut: 12 h. 30. Midi première: 2 14 h. 5. Emission pedego.
Serie MANDRIN freditiPortant: Georges Chanleur
to l'energie solaire à l'envi-

20 Tenergie solaire à l'envi-15. C'est un meuer Les metalosse; à 17 h. 20. Le club A la bonne heure; 18 h. 25. h. 20. L'ile aux cafants; Ch mystère par jour. rediffusion): 19 h. 13. Une les femmes; 19 h. 43. Eh bien

DE CHOC. CA. Jessua [1972] avec Figure dens une clintque de Unique pour cens lortunés, une cliente déroupre l'horrible secret de le rojeunissement.

20 h. 30 Jeu: La séca Personnages de la vio-CL bahon et M. Leffevi Cat sécad as ma sence des blosses cuinosses d'anno cuinosses d'anno - Mardi 29 novembre

# \*\*\*\*\* 1: TF 7

Apeniere: 12 n. 45. Restez donc avec nons.

15 h. Ala bonne heure: 18 h. 25. Pour

15 h. Ala bonne heure: 18 h. 25. Pour

15 h. B. 30. L'ile aux enfants: 18 h. 55.

16 l. be minute pour les femmes: 19 h. 45.

16 raconte:

Standil, prod. J.-M. Drot:

is série des e musées imagi-isée par Jean-Marie Drot, eve-crant le mort de l'écrinein. Le chapitre de l'Intel est consacré peintre hollandais.

il 30 Doctmentaire : lettres du bout du l'Esparne, deuxième partis : Divorce deuxième partis : Divorce de l'esparne du mois, de J. Ferniot et

Aret Anne Loesch fles Gisants, de Jenne Charliert, Françoise Kenakis fla Storia, de la livearie, Lucien Guissord IJohn Fen-ler, de Distor Decom), Matthieu Galey (les

#### — Mercredi 30 novembre . MINE I : TF 3

th 30. Emission pedagogique: 12 h. 30. themiere: 13 h. 35. Les visiteurs du mertielle 15. Sur deux roues: 18 h. 10. A in la leure: 18 h. 30. Pour les petits: 18 h. 35. Les deux roues: 18 h. 35. En bien. 10. Jeu policier : L'inspecteur mène Men mort dans le cœur.)

Meurice d'une seune semme, sortunée et beile, dans un hôtel près de la frontière source enigme de Pierre Gaspard-Huis Cente, ou condidet du jour, M. Hubert de h Medicale : Le cerveau, par I. Barrère

NE II : A 2

Valerie (rediffusion): 14 h. 50. FeuilValerie (rediffusion): 14 h. 5. AujourValerie (rediffusion): 14 h. 5. AujourValerie: 15 h. 5. Un sur cinq: 18 h. 25.
Valerie: 25 deu: Des chiffres et des lettres des O Magazine d'actualité : Question de ...
Cal télévision, d'actualité : Question de ...
Callavet face à des journalistes : 21 h 35.

d'américain : L'échange : 22 h 25. Le.

CHAINE III : FR-3 18 h. 45. Pour les jeur vert : 10 h. 5. Emissions Tribune libre : l'Union d 20 h. 30 FILM (un film SOLEIL de R. Ciement V M. Ronet, M. Latoret J E. Popesco (resistroscon) On frame description of the first of the parties of the parties of the first of the

FRANCE - CULTURE 22 h. 50). Points Jens Tort 10 h. 50). H. Jens Tort 10 h. Son Latin in Chin hasned: h. Martin del juintoire din actions in Chin sur le vis 11 h. Martin del 12 h. Parti mis 11 h. Martin del sur le vis 11 h. Martin

Que persent les jeunes de la justice ?

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE

# Marseille, capitale de la plongée industrielle

L'opération Janus IV, conduite par la Marine Nationale, le CNEXO et la COMEX a donné a la France une avance techno-logique de 5 ans dans la conquête du monde sous-marin. Six plongeurs ont travaillé à 460 m sous l'eau. Deux d'entre eux ont séjourné 10 minutes chacun à -501 m, établissant un record mondial absolu.

Trois de ces plongeurs ont été formes au CETRAVIM -Centre d'Application de Plongée Industrielle et de Travaux Immergés-fonde et géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille avec le concours de l'Etat, de l'Etablissement Public Régional et du Fonds Social Européen.

CETRAVIM : un exemple parmi bien d'autres de la mission de formation première et de formation continuée, assumée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille dans ses écoles et ses centres spécialisés, utilisant des méthodes pédagogiques actives, basées sur l'expérience directe, la collaboration avec les entreprises, la recherche et la coopération internationale.

Comparaisons

specie approaches

destions domping

tiens de porter er

TE COMPTONE : : :

trainer de cette up-trainer die de l'alle ple settenture eq-ing la deserror Le de de l'alle runner su

10 000 TTL

pages out the bu-pages out the bu-langue ellors de desir loss et dema

the work dere bing

es game de vetren..... t de alu, rous com-

POOR IA SAIST

A CONTRACTOR OF THE PARTY AND THE PARTY AND

Chick the is

men a de parez 1:

M. M. DERO A DELET

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

installment of the

THE RESIDENCE OF A P.

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

---

REPORT I

seille, e la plongé

strielle

1 100

- 1 g A32 4.

A CONTRACTOR

The Diver

Market Co.

THE TAIL

. 1.1.

Tropies were

TE DEFICIT DE LA BATI

LE METRO DE MARSEU

La de metro de Mara En del ambiero de Mara En del ambiero de Combie

The state of the s

Communication of the state of t

TO THE TENER OF COME AND THE CO

Surface Street Stephen

2 17-520-2 2 1985 2

2 Substitute of Substitute of

2.738.9 

127

3 - 1

i sommet 

177

e es grantes a

11.44.0

 $-1.17 \pm 2.11 \pm 2.04$ 

- : ··: v: v:z

1 1 1 1 1 1 1 2 2 E 1.

-----

Commence

in in a 🖫

LA MUE LOBS

ere e serre 🔄 1.14.2

===::==

1.12

THE TANK DE

16.5 18.5 177

- ----

BONS CONZISANA

**RADIO-TELEVISION** 

#### LE MONDE AUJOURD'HUI

#### Samedi 26 novembre

#### CHAINE (: TF 1

. 18 h. 5, Trente millions d'amis ; 18 h. 40,

le nouvel album de Gérard Lenorman . ATRITM 30 cm **CBS 82450** 45 t CBS 5885

"an-dela des reves la jeune fille à bicyclette

existe également eo musicassette

Magazine auto-moto : 19 h. 15... Six minutes pour vous défendre : 19 h. 43. Défense contre l'alcoolisme : 19 h. 45. Eh blen, raconte.

20 h. 30, Variétés : Numéro un (Claude François) : 21 h. 30, Série : Peyton Piace. 22 h. 45, Magazine : Expressions, de M. Bru-zeck, réal. J. Bescont.

La fête de Chagall; églises, carrefour de la musique; chants et danses des révolutions

#### CHAINE II : A 2

18 h. Concours: La course autour du monde: 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: 19 h. 45, Jeu: Ouvrez l'œil.

20 h. 30, Les soirées du grand théâtre histo-rique : L'Affaires des poisons, réal. : G. Vergez, avec D. Blancbar, P. Santini, P. Raynal.

22 h. 5, Magazine : Voir : 22 h. 55, Variétés : Drôle de baraque.

#### Le Drame des Poisons par Frantz Funck-Brentano

COLLECTION "FIGURES DE PROUE" **TALLANDIER** 

(chez votre libraire)

CHAINE III : FR 3

18 h. 45. Pour les jeunes : 16 h. 5. Emissions régionales; 19 h. 40. Samedi est à nons; 20 h., Thalassa.

#### 20 h. 30. Soirée chorégraphique : Gala Balanchine.

Enrepistrement réalisé au cours du cin-quantième Festival de Besançon, avec « Western Symphony », « Agon » (musique de Stravinski), et « Sérénade » (musique de Tehalkouski).

#### FRANCE - CULTURE

20 h., Science-fiction: < les Vampires de l'Alfama », de P. Kast. Avec J. Berthier, A. Medina, R. Varte; 21 h. 25, Couesto pour violon et instruments à vent (K. Weill), avec N. Licteli; 21 h. 55, Ad lib.; 22 h. 5, La fugue du camedi, ou mi-fugue, mi-raisin.

#### FRANCE - MUSIQUE

20 h. 5. Premier jour « J » de la musique : « Middle Jasz » ; 20 h. 30. Festival estival ?7 : Nouvel Orchestre philharmonique, direction C. Macketres, et les Chœurs Bach de Londres : « Sabl », de Haendel, avec L. Lehrun. F. Lott. J. Bowmen; 23 h., France-Musique la uut; 23 h. 30, Jazz forum; 0 h. 5, Passez done au studio avec Patrice Fontanarosa, violon.

#### 🗕 Dimanche 27 novembre 🚄

#### CHAINE I: TF 1

9 h. 15, Emissions religieuses et philosophiques; 12 h., La sequence du spectateur; 12 h. 30, Bon appetit; 13 h. 20, C'est pas sérieux; 14 h. 15, Les rendez-vous du dimanche; 15 h. 30, Série: Gorri le Diable; 18 h., Tiercé; 18 h. 5, Vive le cirque; 18 h. 45, Sports, première; 18 h. 10, Télétim américain; le Piège.

La belle Lisa n'a-t-elle que le meurire comme solution pour se séparer d'un mari trop empressé?

20 h. 30, FILM; LES SEPT VOLEURS DE CHICAGO, de G. Douglas (1964), avec F. Sina-



tra, D. Martin, S. Davis Jr. P. Faik, B. Crosby, Chicaga, à l'époque de la prohibition. Le lieutenant d'un gangster assissiné entre en lutte contre une bande rivale et dévient, par un coup du hasard, un héros comme Robin des Bois.

22 h. 15, Série documentaire : L'Afrique convoitée (quatrième partie : Les racines profondes), par D. Reznikoff.

#### CHAINE II : A 2

10 b. 30. Emission pédagogique : 12 h., 10.



Toujours sourire; 13 h. 25, La lergnette; 14 h. 25, Ces messieurs uons disent; 15 h. 40, Série: Sur la piste des Cheyennes; 16 h. 30, Trois petits tours; 17 h. 25, Muppet'Show; 18 h. 5, Contre-ut; 16 h., Stade 2.

20 h. 30. Musique and Music ISpécial Are-tha Franklin); 21 h. 40. Feuilleton: Les ori-gines de la Mafia; 22 h. 30. Des hommes: Les mineurs d'arglle, réal. A. Bondet.

#### CHAINE III : FR 3

10 h., Emission destinée aux immigrés; Spécial Mosaique; 10 h. 30, Mosaique; 16 h. 55, Série documentaire; Les grands fleuves reflets de l'histoire (Le Saint-Laurent, reprise de l'émission du 25 novembre); 17 h. 50, Espace musical: avec les solistes de Zagreb; 18 h. 45, Spécial DOM-TOM; 16 h., Hexagonal; 20 h. 5, Cheval, mon ami.

20 h. 30. L'homme en question: Bernard-Henri Lévy, prod. A. Sainclair; 21 h. 35, Recher-che musicale; Variations Icmino-dynamiques; 21 h. 45, Aspects du court métrage français, 22 h. 35, FILM (Cinéma de minuit): MERCI, MA TANTE, de S. Samperi (1967), avec L. Gas-toni, L. Castel, G. Ferzetti (v.o. sous-titrée, N.)

Le fils d'un industriel de Padoue simule plus ou moins une paralysie des fambes pour persécuter les siens, Il entraîne sa tante, qui essaie de le sauver, dans des feux pervers.

#### FRANCE - CULTURE

FRANCE - CULTURE

7 h. 2. Poésis: André Veiter (et à 14 h.); 7 h. 7. La fenêtre ouverte: 7 h. 15. Horizon; 7 h. 40. Chasseurs de son; 8 h., Emissions obliceophiques et religieuses; 11 h., Regards aur la musique; 12 h. 5. Allegro; 12 h. 5. Disques rares de K. Ssymanovski;
14 h. 5. Le Comédie-Française présente: « Soliman le Magnifique », d'a. Josset, et « la Bonus Mère », de Florian; 16 h. 5. Musique de chambre : le Quatuor Parranin et les chœurs John Alidis: 17 h. 30. Eencontre avec... le planiste Bantel Varsano; 19 h. 30. Ma non troppo; 19 h. 10. Le cinéma des cinéphiles; 20 h. 5. Poésie: André Valter et Bernard Noël; 20 h. 40. Ateller de création radiophonique: Aotour de Harry Partch, par D. Caux; 23 h., Black and Blue; 23 h. 50. Poésie: Jean Tortel.

#### FRANCE - MUSIQUE

FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3, Concert promerade (ôtrauss, Lanner, Carst, Milloaker, Tossell, Linke, ôtrauss); 8 h., Cantate; 9 h. 2, Musical graffiti; 11 h., En direct du théâtre d'Orsay; « Première cuite pour violoncelle », « Bixième suite », par le violoncelliste M. Maisky; 12 h. Sortiléges du flamence; 12 h. 35, Opéra-bouffon; « le Pré aux elerce » (L. Herold);

13 h. 45, Premier jour e J. » de la musique; 14 h., La trihune des critiques de disques; « Quatuor » (Dvarax); 17 h., Le concert égoiste d'Emile Ailland (Chopin, Beethoven, Mozart, Debussy, Duparc, Verdi); 19 h., Musique du Moyen Age et de la Renáissance; 18 b. 35, Jazz vivant;

19 h., Musique du Moyen Age et de la Renaissance;
19 h. 35, Jazz vivant;
20 h. 20, Nouvel Orchestre philharmonique, direction E. Krivine; e Bérénade pour cordes » (Eigar);
e Ballade pour violoneelle et orchestre » (Martin);
e Rondo en ut pour violon», sulvi de l'e Adagio en
mi pour violon » (Mozari); 22 h. 30, France-Musique
la nuit; Les chambres de la musique... autour de
Robort Schumann; 0 h. 5, L'Avent c'est déjà Nosl.

#### Lundi 28 novembre

#### CHAINE I : TF 1

10 h. 30. Emission pédagogique; 12 h. 15. Jeu: Réponse à tont; 12 h. 30. Midi première; 13 h. 35. Magazines régionaux; 13 h. 50. Restez donc avec nous; à 14 h. 5. Emission pédagogique; à 14 h. 30. Série: MANDRIN (rediffusion); à 15 h. 45. Portrait: Georges Chooleur et l'intégration de l'éuergie solaire à l'environnement; à 16 h. 10. C'est un métier: Les métiers de la cosmétologie; à 17 h. 30. Le club du lundi; 18 h. A la bonne heure; 18 h. 25. Pour les petits; 18 h. 30. L'île aux enfants; 18 h. 55. Feuilleton: Un mystère par jour, premier épisode (rediffusion); 19 h. 10. Uue minute pour les femmes; 16 h. 45. Eh bien raconte:

20 h. 30, FILM (L'Avenir du futur): TRAI-TEMENT DE CHOC, d'A. Jessua (1972), avec A. Delon, A. Girardot, M. Duchaussoy, R. Hirsch, J.-F. Calvé. . .... 

A Belle-Re, dans une elinique de thalasso-théraple pour pens fortunes, une cliente trop curieuse découpre l'horrible secret du traitement de rajeunissement.

Vers 22 h. Débat : Vivrons-nous plus long-temps demain?

Arec MM. Bourlière, Junod. Pallist, Anto-nini, gérontologues et gériatres, et M. J. Grachemo, de l'Académie française, dans la rôle du candide.

#### CHAINE II : A 2

13 h. 35, Magazine régional; 13 h. 50, Feuilleton: Valèrie (rediffusion); 14 h. 5, Aujourd'hui madame: à 15 h. Série: Les Brigades du Tigre (rediffusion); 15 h. 55, Aujourd'hui magazine: 17 h. 55, Fenètre sur: la Bouvino (le taureau, ce roi de la Camargue...); 18 h. 25, Dorothèe et ses amis: 18 h. 40, C'est la vie: 16 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres: 18 h. 45, Jeu: Currez (reil 19 h. 45, Jeu : Ouvrez l'œil.

20 h. 30, Jeu: La tête et les lambes; 21 h. 55, Personnages de la vie: Chow Ching Lee, par Cl. Nahon et M. Lefèvre.

Une petite fals, chinoise, que ses parents ont décidé de marier contre son gré. Perma-nence des blocages ancestraux dans la société chinoise d'aujourd'hui.

22 h. 45. Bande à part : Portrait de Colette Piat, réal. L. Deramond. Lire nos e Ecouter-Voir ».

#### CHAINE III : FR 3

18 h. 45, Pour les jeunes; 19 h. 5, Emissions régionales; 19 h. 40, Tribune libre; René Etiemble: 20 h. Les Jeux; 20 h. 30, Film (Cinéma public): MADAME CROQUE-MARIS, de J. Lee Thompson (1984), avec Sh. Mac Laine, P. Newman, R. Mitchum, D. Martin, G. Kelly (rediffusion).

Une jeune jeume un peut épouser un homme sans se retrouver bientôt veuve et frès riche. Or, elle s'est mariée quatre jois.

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2. Poésie: Jesn Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 23 h. 50); 7 h. 5. Metinales; 8 h. Les chemins de la connaissance... 1851, l'Angleterre victorienne; à 8 h. 32, Les Latins en Orient; 8 h. 50, Echec an hasard; 9 h. 7. Les lundis de l'histoire: L'art mossance; 19 h. 45, Le texte et la marge; 11 h. 2. Evénement musique; 12 h. 5. Parti pris; 12 h. 45, Panorams; 13 h. 30, Evell à la musique; 14 h. 5, Un tivre, des voix: e Portrait de Gabriel », de C. Elhoit; 14 h. 45, L'iovité do lundi... Denis de Rougement; 10 h. 25,

L'houre qu'il est; 17 h. 15, Les Français s'interrogent; 17 h. 32, Musicions français; N. Zourabichvill; 18 h. 10, Mairanx et sou double (lire nos e Écoutes-Voir »); 18 h. 25, Prásence des arts: Auguste Chabaud; 26 h., Dramatique; « C'est pes mou frère », de Piarre Loudil, avec A. Thomas; 21 h., Concert; 22 h. 30, Entretiens avec Ouvier Coste de Beeurepard; 23 h., Bencontre su Pestival international de danse.

#### FRANCE - MUSIQUE

FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3. Quotidieu musique; 0 h. 2. Orchesographies;
10 h., La règie du jeu ; Coura d'interprétation, de
K. Wittch; 12 h., La chenson; 12 h. 35. Sélection
concert; 12 h. 40. Jazz classique;
13 h. 15. Stéréo postale; 14 h. 15. Mélodies sans
paroles ; petriati de J. Procromines; à '15 h. 32.
CSuvres de Telemann, Brahms, Marcello, Chausson,
Benda, Respighi, Balasa; 18 h. 2. Musique magazine;
18 h., Jazz time; à 10 h. 35. Klosque; 19 h. 45.
Concours international de guitare;
20 h., Repères : les Européens en Italis; 20 h. 30.
En direct du Théâtre de la Ville : Nouvei Orchestre
philharmonique, direction G. Amy. Avec le planiste
K. Pujii : « Noumés », « Gyraphai », « Aroura »,
e Empreintes» (Xéoskis); 23 h., Prance-Musique la
nuit... Passes donc au studio avec David Cairna, spécialiste de Berlioz; 0 h. 5. Les doublons de la musique
ancienne.

#### - Mardi 29 novembre

#### CHAINE I : TF 1

12 h. 15, Jeu : Réponse à tout; 12 h. 30, Midi première; 13 h. 45. Restez donc avec nous; à 14 h. 5, Emission pédagogique (reprise à 17 h.) : 16 h. A la honne heure; 18 h. 25, Pour les petits; 18 h. 30, L'île aux enfants; 18 h. 55, Feuilleton : Un mystère par jour (rediffusion); 16 h. 10, Une minute pour les femmes : 19 h. 45, Eh bien raconts :

20 h. 30. Documentaire d'art : Journal d'un voyage l'Promenades imaginaires en Hollande : Rembrandt), prod. J.-M. Drot :

Suite de la série des e musées imagi-naires s. réalisée par Jean-Marie Drot, avec André Mairaux, avant la mort de l'écrivain. Ce huttième chapitre de l'Irréel est consocré au grand peintre hollandais.

21 h. 30, Documentaire : l'ettres du hout du monde (L'Espagne, deuxième partie : Divorce à l'espagnole), prod. J.-E. Jeannesson; 22 h. 25, Littéraire : Le livre du mois, de J. Ferniot et Ch. Collange:

Avoc Anno Loesch (les Gizanta, de Jeanne Champion), Françoise Kenakis (la Storia, d'Elsa Moronte), Lucien Guissard (John l'En-ier, de Didier Decoin), Matthieu Galey (les

Archives du Nord, de Margustite Yourvenar), Lucien Bodard (Tempo, de Camille Bourni-quel, Françoise Lefèvre (le Parc des archers, d'André Hardelet), la général Buis (Lucien chez les sauvages, de Clauds Bonfean), et Jean-Edern Hallier (l'Ordinaire Méssventure du soldet Rapoport, de Pierre Goldman).

#### CHAINE II : A 2

13 h. 35. Magazine régional; 13 h. 50. Feuilleton: Valérie (rediffusion); 14 h. 5. Aujourd'hui madame; à 15 h. Série: Les Justiciers; 15 h. 55, Aujourd'hui magazins; 17 h. 55, Fenètre sur: Rhôue aux cheveux de soie lla vie du ver à soie); 18 h. 25. Dorothée et ses amis: 18 h. 40. C'est la vie; 18 h. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres; 19 h. 45, Jeu: Ouvrez

20 h. 30. FILM: LA MAIN AU COLLET, d'A. Hitchcock (1954), avec C. Grant, G. Kelly, Ch. Vanel, B. Auber (rediffusion).

Un ancien voleur de bijoux, soupçonné de préparer un hold-up sur la Côte d'Asur, se substitue à la polios et arrête les vrais cou-pables. Ce j'im rempiace les « Dossers de l'écran » sur les Français et les partis poll-tiques, reportés cu 0 décembre.

22 h. Magazine médical (sous réserve).

#### CHAINE III : FR 3

12 h. 15, Emissions régionales (télé-promotion rurale 1977-1978);

rurale 1977-1978);

18 h. 45, Pour les jeunes : Touche la tortne et la cuisine voyageuse; 19 h. 5, Emissions régionales; 19 h. 40, Pribune libre : le Mouvement écologique; 20 h. Les leux;

20 h. 30, FILM (Westerns, Policiers, Aventures) : LE JUGEMENT DES FLECHES, de S. Fuller (1958), avec R. Steiger, S. Montiel, B. Keith, R. Meeker, Ch. Bronson (rediffusion).

Un voldat radiste, qui ne s'est pas résimé à la défaite, devient, après avoir subt « la figuement des fisches », membre d'une tribu de Sioux. Il veut continuer à se battre contre les l'ankees.

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2, Poésie: Jean Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 22 h. 50); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de la connaissance... 1851, l'Angieterre victorianne; à 8 h. 32, Les Latins en Drient; 8 h. 50, Dans l'ombre du pouvoir; 8 h. 7, Matinée des autres; 10 h. 45, Etrangermon ami; 11 h. 2, Musiciens français: Luo Ferrari; 12 h. 5, Perti pris; 12 h. 5, Perto pris; 12 h. 5, Vio Uvre, des voix: « Père et Fils », de C. Guégan; 14 h. 45, Après-midi de Prance-Culture... Géométrie variable; à 10 h., Match: A. Boubill - M. Roy; è 10 h. 25, En direct aven X. Luccioni; 17 h. 32, Musiciens français:

·N. Zourabichvili; 18 h. 10. Mairaux et son double; 19 h. 25. Beiences: Fluné et l'acquis; 20 h. Dialogues: Informatique et Ubertés, avec B. Triect et J. Laot; 21 h. 15. Musiques de notre temps; 22 h. 30. Eutretiens evec O. Coste de Beaura-

#### gard : 23 h. Musique. FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3. Quotidien musique ; 9 h. 2. Orchesographies ;

7 h. 3. Quobidien musique; 9 h. 2. Orchesographies; musiques aucienues pour chanter, danser et prier, par A. Aimuro; 10 h., La règle du jeu; à 10 h. 30. Cours d'interprétation; 12 h., La chanson; 12 h. 40. Jazz classique;

13 h. 15. Stéréo postale: 14 h. 15. Mélodies sans paroles... musique ancienue: Pieyel, Harst, de Brossari, Schonfeld, à 15 h. Coucerto madrigal pour deux guitaires et orchestre (J. Rodrigo); à 15 h. 32, Chuvrez de Sibelius, Khrenikov, Roussel, Messiaen, Barboteu; 17 h. Studio 107; 19 h. 2, Musiques megazine; 19 h. Jazz time; 19 h. 35. Klosque; 19 h. 45. Repères; les Buropéens en Italie;

20 h. 30. Concert à la mémoire de Franck Martin; e Petite symphonie ennecriante pour harpe, clavecin, plano et deux orchestres à cordes s, « Siz monologues de Jedermann », « Fentsisie sur des rythmes fiamanco », « Polyptyque... six images de la Peasion du Christ pour violon solo, deux orchestres à cordes », avec l'orchestre de chambre de Zurich, dir. E. de Stouts, Peul Bacurs-Skodà, plano, Yehudi Menubin, violon, Christa Ludwig, alto; 22 h. 30, France-Musique la ouit... Passes doue au studio avec David Cairns; 0 h. 5, Le pisniste Tamas Vasary.

#### 🗕 Mercredi 30 novembre 🗕

#### CHAINE I : TF 1

11 h. 30, Emission pédagogique : 12 h. 30, Midi première : 13 h. 35, Les visiteurs du mercredi : 17 h. 55, Sur deux roues : 18 h. 10, A la bonne heure : 18 h. 30, Pour les petits : 18 h. 35, L'île aux enfants : 18 h. 55, Feuilletou : Un mystère par jour (rediffusion) : 19 h. 10, Une minute pour les femmes : 19 h. 45. Eh blen, raconte.

raconte. 20 h. 30, Jeu policier : L'inspecteur mène l'enquête. (La mort dans le cœur.)

Meurire d'une jeune jemme, fortunés et belle, dans un hôfel près de la frontière belge : une énigme de Pierra Gaspard-Huit soumise ou candidat du jour, M. Hubert de

22 h., Médicale : Le cerveau, par I. Barrère et E. Ialou.

#### CHAINE II : A 2

13 h. 35, Magazine régional ; 13 h. 50, Feuilleton ; Valérie (rediffusion) ; 14 h. 5, Aujourd'hui madame ; à 15 h. Le monde merveilleux de Walt Disney ; 15 h. 55, Un sur cinq ; 18 h. 25, Dorothée et ses amis ; 18 h. 40, C'est la vie ; 18 h. 55, Jeu : Des chiffres et des lettres ; 19 h. 45, Ouvrez l'œil.

20 h. 30, Magazine d'actualité : Question de temps : La télévision, pour qui ? (Le sénateur Henri Caillavet face à des journalistes) : 21 h. 35, Feuilleton américain : L'échange ; 22 h. 25. La parole à dix-huit ans. Que pensent les jeunes de la justice ?

CHAINE III : FR 3

18 h. 45, Pour les jeunes : Fen ronge, fen vert : 19 h. 5, Émissions régionales : 19 h. 40, Trihune libre : l'Uniou des athées : 20 h., Les 20 h. 30, FILM (un film, un auteur): PLEIN SOLEIL, de R. Clément (1959), avec A. Delon, M. Ronet, M. Laforet, B. Kearns, E. Crisa, E. Popesco (rediffusion).

Un jeune Américain, pauvre et numülé par un ami très riche, supprime celui-ci par un crime parjait, prend son identité et vit son personnage.

22 h. 35, Magazine : Un évécement, de Cl. Lefèvre et C. Pernoud. (Les jouets.)

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2 Potsie: Jean Tortel (at 2 14 h. 19 h. 55, 23 h. 50); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de le connaissanco... 1851, l'Angieterre victorienne; 2 8 h. 32, Les Letins en Orient; 8 h. 50, Echer su hazard; 9 h. 7, Matinée des sciences et techniques (histoire des sciences); 10 h. 45, Le livre, ouverture sur la vie; 11 h. 2, Musiciens français: Luc Ferrari; 12 h. 5, Parti pris; 12 h. 45, Fanorama: l'Arménie soviétique:

lumiuesceuee : 20 h., La musique et les hommes : « Jephté a de Haendel, par la chorale et l'orchestre Radio-Symphonique de Francfort, dir. H. Rilling; 22 h. 30, Entre-tians evec O. Costa de Beauragard; 23 h., Rencontre au festival international de danse. FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3, Quotidien musique; 5 h. 2, Orchesographies; 10 h., La règis du jeu; à 10 h. 30, Cours d'interpré-tation; 12 h., La chanson; 12 h. 40, Jasz classique; 13 h. 15, Stéréo postate : 14 b. Mélodies sams paroles. Nouvelles auditions : Céuvres de G. Amy, Kenstis, F. Miroglio, Haydn, F. Doppler par le nouvel orchestre philharmoolque de Radio-France : à 15 h. 32. CEuvres de Vivaldi, Adrianssen, Neusidier, Borrono de Milano, Perrabosco, Caroso, Bach, Swendsen, Boulogne, Duphly; 18 h. 2. Muniques magazine; 19 h., Jazz time; 19 h. 35. Kiceque; 19 h. 45. Repères: les Euro-péens en Italie;

20 h. 30, Saison lyrique en direct du grand eudi-torium... Orchestre national de France et chœurs de Radio-France, dir. H. Gallois: « Owendollne », opèra eo quetre actes, poème de Catulie Mendès (Chabrier), avec A. M. Miranda, C. Meloni, F. Garraxxi: 23 h., France-Musique la uuit... Passes donc au studio evec Juliette Gréco; 0 h. 5, La dernière image : B. Vaughan Williams.

## Vous n'aimez pas le film? Faites plutôt une course de voitures.



TV Vidéo Jeux, adaptables sur tous les postes TV (625 lignes). A partir de 175 F\*

> **Printemps** Housemann/Nation/Parly 2/Valizy 2/Italie-Galaxie Apparel 4 jeux: football, tennis,

Section Section NAME OF THE OWNER, THE

a property of the same

Mary 18 Comments CALL CALLED

F 35

Library Magnet

......

er er ibi nak flats-

2 2 2 2 2 7 4 2

Party to a value Mas

gertagen eine bei est et

garrin anti Truck

A grant of the parties

at the contract Cless

igen arras tosa da 

--- piés

-----

rundin di 114 to. eque la

- ben marre...

Life With time thempto:

The section with the section.

turistic ilis var sulas

To recommend until

ning to the cure

or to times, gruids

:\*: : :0 d.:8 Ou

militaria un moteur,

i i i i coi verte le i i la re partir 7

.....

. ....

TOURD'HUI

الهاد فيقأع والمتعادات

erisie bu biecte den GEISTE BEI BERTRE GERREN BER BERTRE 27:500 Set - 270H

Venery probabile tallas, que : - And of tage and to . Cast mars ... Cast ... savette out part remplacer (Cramitationlement seekt dank te plupari das amplica de calai-ca Mais on no peut dire ! . C'est matre bear - from Tall an DEBUG TO I A ME TO PROPER AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE DA EXAMPLE 

il s.s su sale docks has tation entre les farmes destades de marte. Aristide Brand, la grand changonnat de la En de macte. bon observateur de . Pareien populaire - et de l'argot fair des à l'un de ses derentmates ; - Aust., sur our Cour but for,

"en reur des d'emplos." ITT DESERTE ... Le paricipe souvait s'amployer en fonction d'adverse seemes " Alex! Termine! ". encore sa

D'OU VIETT DE VERSE MONTER, STOR avail d'airieurs un idéach se mar-Continuer, (Schen

ses nombreux cardes . Marriament, marance marage, co algoritori chappin, depa. colere il perenchi avor std d'usege pourent eur

The fifth of the Ed pour develop t marry, make Dans 1. 1 off major. Cel exeter. - est-presque sonne coon d'upeu, como ette com

terrorgrape de Brusie : . Tes pas un homme beogle Jest Bastiste Non, marra \_ (453665 (5); +

divient at onserte sector. Au douzième sacie, il unerge ce forme to coolegation buche,

1.3.18 31 2 315 A.S. (Big territory

NO.45 CT --acetic évité.

1672 Ave

SERVE POR S

and the se

- FECURE

SECTOR OF PROPERTY OF

44-43 TAS

CATTE 527 -4

a mare ter

. ... Co e to

-

\$1.50 PT

(S'AFTGROTT

## P## ####

dans britis G

THE PERSON AND PERSONS AND

Single 'sea Con

Traff. 1-876:

A - 2005-1

£ : 40.24, CO

E STATE OF THE PARTY

NOUS PLANS

BET, Except a

There seems

12.00m 新型級

enderne that he

建铁 的现在分词

20 87 24 3 KI

A TON

**企业"中国"利用"** 

\* GOT PER

SEE MOYES &

7.35 FEI BOTT

· Michigan A

COUNTY BY AND

or melities

CA THE SAME

₹ ne

TH3

# 2 · C

C 23" . 44 2

Faire mares to monde, 1888.

#### 4:527 nairi en - - - 2 . 27 mark a Mich 10. TETROT 0100 Section 5 Mail 2015 - - : 13: <del>1</del>3 points chare - A. ... EGERTAGE: Life

C'est ben march, s'est a. 4 &-

for, d'ennuyer, we descionant ? Peut-Stre du três ancies français : mater, marter, mater, beliebene Congret permanent of marriet. HOUS IN COTTAINING MATTER CAN

#### RADIO-TELEVISION

#### Jeudi 1er décembre

En raison de la grève nationale à laquelle s'associe l'ensemble des syndicats de la radio et de la télévision, un programme minimum est diffuse comprenant deux bulletins d'information sur TF 1 (a 13 h et a 20 h), un journal à 20 h sur A 2 et à 21 b 55 sur FR 3. France-Inter. France-Culture et Fran-

ce-Musique diffusent un programme de musique enregistrée et trois éditions du journal (à 8 h, 13 h et 20 h).

CHAINE I : TF 1

20 h. 30, Série dramatique : Mariages (deuxième partie : Maxime), d'spr. Ch. Piisnier, réal. T. Erhat ; 21 h. 30, Re portage : Les Mayas.

CHAINE II : A 2

18 h. 45, Jeu : Onvrez l'œil.

Lire nos e Ecouter-Voir

20 h. 30, Dramatique : On ne badine pas avec l'amour, d'A. de Musset, mise en scène C. Huppert, avec D. Haudepin, L. Huppert, S. Haudepin, J. Benguigui.

#### CHAINE III : FR 3

FRANCE - MUSIQUE

20 h. 30, FILM : JOE KIDD, de J. Sturges (1972), avec C. Eastwood, R. Duvall, J. Saxon, D. Strould, S. Garcia, J. Wainwright.

Un aventurier américain entre ou se un riche propriétaire pourchassant des exicains rebelles : éoœuré par sa brutalité, change de camp.

#### Vendredi 2 décembre

#### CHAINE 1 : TF 1

12 h. 15, Jeu: Reponse à tont : 12 h. 30, Midipremière : 13 h. 35, Emissions régionales : 14 h. 5, Emission pédagogique (reprise à 17 b.) : 17 h. 55, A la bonne beure : 18 h. 30, Pour les petits : 18 h. 35, L'île Bux enfants : 18 h. 55, Feuilleton : Un mystère par jour (rediffusion) : 19 h. 10, Une minute pour les femmes : 19 h. 45, Eh bien, reconte

20 h. 30. Au théatre ce soir : la Femme de ma vie, de L. Verneuil, avec M. Roux, D. Volle, C. Roblin, J. Verlier, J. Raymond. Chassé-croisé amoureux entre deux couples

22 h. 10, Magazine : Teléfoot.

CHAINE II : A 2

13 h. 35. Magazine régional : 13 h. 50. Feuilleton : Valèrie (rediffusion) : 14 h. 5. Aujour-d'hui madame : à 15 h., Série : Le justicier ; 15 h. 55. Aujourd'hui magazine: 17 h. 55, Fene-

tre sur : Le quartier du panier, réal. Cl. de Givray ; 18 h. 25, Dorothée et ses amis ; 18 h. 40, C'est la vie : 18 h. 55, Jeu : Des chiffres et des lettres : 18 b. 45, L'Assemblée nationale : le parti répoblicain. 20 h. 30, Feuilleton : Les diamants du pré-sident 21 h. 35, L'ittéraire : Anestrophes de

sident : 21 h. 35, Littéraire : Apostrophes, ds B. Pivot. (Ils ont tous obtenn le Goncourt.) Avec MM. Henri Troyat, Marc Bernard, Mme Béatrias Book, MM. Pierre Gascar, Jacques Laurent et Didier Occoin, respecti-rement prix Goncourt en 1938, 1942, 1952, 1953, 1971 et 1977.

22 h. 50, FILM (Ciné-cluh): LE CHANTEUR DE JAZZ, d'A. Crosland (1927), avec A. Jolson, M. McAvoy, W. Oland, E. Besserer (V.o. sous-titrée N.)

Le fils d'un chanteur religieus fuif refuse d'embrasser le carrière de son père et, grimé en « nègre », devient chanteur de jazz. CHAINE III : FR 3

18 h. 45, Pour les jeunes : Des livres pour nous et Histoire de France : 19 h. 5, Emissions

régionales ; 19 h. 40, Tribune libre : la Fédéra-tion des unions royalistes ; 20 h., Les jeux, 20 h. 30, Magazine Vendredi... Faits de socié-té : quelques agriculteurs qui ne tronvaient pas de femmes. 21 h. 30. Série documentaire : Les grands fleuves, reflets de l'histoire (le Pô). (Lire nos e Ecouter-Voir s.)

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2, Poèsie ; Jean Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 23 h. 50); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de la connaissance... 1851, l'Angieterre victorienne; à 8 h. 32, Les Latins en Orient; 8 h. 50, Echec au hasard; 9 h. 7, Matinés des arts du epectacle; 10 h. 45, Le texte et la marge; 11 h. 2, Musiciens français : Luc Ferrari; 12 h. 5, Parti pris; 12 h. 45, Peucrama : pour les enfants:

pour les enfants;

13 h. 30, Musiques extra-enropéannes; 14 h. 5,
Un livre, des voix; « La vitesse du vent », de
G. Lagorce: 14 h. 45, Lee après-midi de FranceCulture... Les Français d'interrogent; le passage de
l'inanimé à l'animé; 18 h., Fouvoirs de la musique;
18 h. 10, Malraux et son donhle; 19 h. 25, Les grandes
aventures de la selence moderne;

de Michel Poniatowski, Emission de J.-F. De-lassus. Réal. P. Planchon.

Lire nos « Ecouter-Voir ».

FRANCE - CULTURE

7 h. 3. Quotidien musique; 9 h. 2. Petites formes; 10 h. La règie du jeu; à 10 h. 30. Cours d'interpré-tation; 12 h. La chanson; 12 h. 40. Jazz classique; 13 h. 15, Stéréo postale : 14 h., Radio scolaire ;
14 h. 15, Méiodies sana paroles : œuvres de J.-C. Sach,
Hindemith, Albeniz, Corelli, Haendel ; 15 h., Musique
française pour auches : Cecconi, Ton That-tiet,
Plehaureao ; à 15 h. 32, Œuvres de Cabanilles, Couperin, d'Agincour. Bach, C. Seixas, H.W. Henze,
N. le Bêgue ; 18 h. 2. Musiques magazine ; 19 h. Jacz
time ; 19 h. 45, Renères : les Européens en Italie ;

20 h., Emission médicale en llaison avec TF1 : le cerveeu ; 21 h. 30, Musique de chambre : « le Voyage d'hiver » (Schuhert), par J. Willisech, hasse ; 22 h. 30,

Entretiens avec O. Costa de Beauregard;

20 h., Cycle d'échanges franco-allemands... Concert 20 h., Cycle d'echanges tranco-alternanda... Concert en direct par l'orchestre radio-symphonique de Stuttgart, dir. H. Sondant, avec J. Baker, soliste : « Ouverture du Caroaval romain » [Berlios), « Phèdre » (Britten), « Symphonies n° 4 an fa mineur opus 36 » (Tchafkovski) : 23 h. 15, Grands erus, par D. Lemery: Symphonies de Beethoven; 0 h. 5, France-Musique is nuit... Passes done an studio avec Régine Crespin.

#### Samedi 3 décembre

#### CHAINE I: TF 1

12 h. 15. Emission régionale ; 12 h. 30. Dismol ce que tu mijotes : 12 h. 45. Jeune pratique : 13 h. 35. Les musiciens do soir : 14 h., Restez donc avec nous : Amicalement vôtre : à 15 h. 45. Aurore et Victorien (rediffusion) : à 18 h. 55. L'homme qui valait trois milliards : 18 h. 40, Magazine anto-moto : 19 h. 15, Six minutes pour vons défendre : 18 h. 45, Information contre l'alcoofisme : 19 h. 45, Eh bien, raconte.

20 h. 30, Variétés : Numéro un (Annie Cordy) ; 21 h. 30, Série : Peyton Place ; 22 h. 45, La musique est à tout le monde.

#### CHAINE II : A 2

11 h. 45, Journal des sourds et des mal-entendants : 12 h. 30, Magazine : Samedi et demi : 13 h. 30, Hebdo chansons, hebdo musi-ques : 14 h. 10, Les ieux dn stade : 17 h. 10,

Des animaux et des hommes; 18 h., Concours: La course autour dn monde; 18 h. 55, Jeu : Des chiffres et des lettres : 19 h. 45, Jeu : Onvrez l'œil.

20 h. 30, Téléfilm policier : Les enquêtes du commissaire Maigret, avec J. Richard. (Au rendez-vous des terre-neuvas.)

Rentrés à Saint-Malo, les terre-neuvas semblent en savoir long sur l'assassinat de leur capitains, trouvé mort dans un bassin. Maigret enquête. 22 h. 15, Polémique : Le dessus dn panier, de

Ph. Bouvard ; 23 h. 10, Jazz : Barney Bigard. CHAINE III: FR 3

18 h. 45, Pour les jeunes : Les traveux d'Hercuie Jonsson : 19 h. 5, Emissions régionales ; 19 h. 40, Samedi entre nous : 20 h., Les animaux 20 h. 30, Les samedis de l'histoire : Henri IV.

Lire nos « Ecouter-Voir » 17 h., Le livre d'or; 17 h. 30. L'avenir de la démo-eratie, par Erie Laurent : introduction au colloque d'Athènes; 20 h. 10, Science fiction: e Les Seigneurs de la guerre », G. Kiein, réal. H. Soubeyran, avec P. Vaocck, S. Selena, P. Maistro; 21 h. 53, Ad Uh; 22 h. 5, La fugue du samed où mi-fugue mi-raisin.

7 h. 2, Poésie: Jean Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 23 h. 50); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de la connaissance... Regards sur la science; 8 h. 32, 77... 2000. Comprendre aujourd'hul pour vivre demain; 9 h. 7, Matinée du monde contemporaio; 10 h. 45, Démarches; 11 h. 2, Les musique prend is parole; « Le Traviata », avec M. Callas; 12 h. 5, Le pont des arts; 14 h. 5, L'avenir de la démocratis dens les relations internationales et la politique lotérieure; avec S. Mac Bride, 6. Plear, H. Kahn, V. Balcaric.

#### FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3. Pittoresques et légères; 8 h., Mélodies; 9 h. 2. Ensemble d'amateurs; 9 h. 30. Etude; la critique et sa logique... de Beethoven à Copland; 11 h. 15. Les jeunes Prançais sont musiciens... Conservatoire royal de Gaod; 12 h. 40. Jazz, s'il vous plait;

13 h. 30, Chasseurs de son atéréo; 14 h., Discothèque 77... la critique des auditeurs; 15 h., En direct du studio 118... Récital de jeunes solistes; 15 h. 45, Disco-thèque 77; 16 h. 30, Groupe de recherches musicales de l'INA : catalogue électro-acoustique illustré; 17 h. 30, Après-midi lyrique;

17 h. 30, Après-midi lyrique;
20 h. 5. Jour J de la musique... Jean-Schastien
Bach ; e Concerto pour hauthois, violon et cordes en
re minenr BWV 1960 » par l'orchestre de l'Ecole alsacleme de Paris, dir, M. Rothenhüler; e Magnificat en
sol majeur 6WU 243 », trois derniers numéros par les
chœurs et l'orchestre des facultés catholiques de Lyon,
dir. M. Lombard; 20 h. 30, Orchestre de Paris, dir.
O. Barenboim et chœur, dir. Oldham, avec N. Denize,
E. Tappy, J. Bastin ; « Concerto en el bémoi majeur
K. 595 pour plano et orchestre » (Mosart) ; « Messe de
l'aurors », création (Marcel Landowski); 22 h. 30,
France-Musique la nuit; 23 h., Jazz forum : le cabaret du jazz; 0 h. 5. France-Musique la nuit.

#### **\_** Dimanche 4 décembre ∙

#### CHAINE I : TF 1

9 h. 15, Emissions religieuses et philoso-phiques; 12 h., La sequence du spectateur; 12 h. 30, Magazine: Bon appétit; 13 h. 20, C'est pas sérieux; 14 b. 15, Les rendez-vous du diman-che; 15 h. 30, Série: Gorri le Diable; 16 h., Tierce; 16 h. 5, Vive le chque; 16 h. 45, Sports première; 17 h. 55, Téléfilm; 18 h. 25, Les anipremière: 17 h. 55, Téléfilm: 18 h. 25, Les animax du monde:
20 h. 30, FILM: L'HOMME DE RIO, de Pb. de
Broca (1963), Bvec J.-P. Belmondo, F. Dorléac,
J. Servais. M. Riheiro, A. Celi (rediffusion):
Un soldat venu en permission à Paris, se
trouve entraîné su Briest et dans la forêt
amazonienne, d la recherche de sa fiancés
enlevés par des hommes mysérieux.
22 h. 25, Tribune: Questionnaire, par

J.-L. Servan-Schreiber (svec le docteur Fran-çoise Dolto).

CHAINE II : A 2

12 h., Bon dimanche (reprise à 13 h. 25i ; 12 h. 10, Tonjours sourire : 13 h. 25, La lorgnette;

14 h. 25. Ces messieurs nous disent; 15 h. 40, Série: Sur la piste des Cheyennes; 16 h. 30, Trois petits tours; 17 h. 25. Muppet's Show; 18 h. 5. Contre-ut; 19 h. Stade 2;

20 h. 30, Musique and Music; 21 h. 40, Feuilleton américain: Les origines de la Malia; 22 h. 30, Documentaire: Des hommes (Les veilleurs d'image, réal. J. Pradinas).

Les chemins invisibles empruntés, dans l'éther, par les émissions de radio et de télévision.

#### CHAINE III : FR 3

10 b., Emission destinée aux travailleurs immigrés: Spécial Mosaïque; 10 b. 30, Mosaïque; 16 h. 55, Reprise de l'émission du 2 décembre: Les grands flenves, reflets de l'histoire (le Pôl: 17 h. 50, Espace musical, de J.-M. Damian: 18 h. 45, Spécial DOM-TOM: 19 h., Hexagonal: 20 b. 5, Cheval mon ami. 20 h 30, L'homme en question : Arthur

Conte: 21 h. 30, Portrait: Crotowsky ou la Pologne revisitée. Pologne revisitee.

22 h. 30, FILM (Cinems de minuit, cycle
Aspects du cinema italien): PRIMA DELLA
RIVOLUZIONE, de B. Bertolucci (1963), avec
A. Asti, F. Barilli, A. Midgette, M. Morandini,
C. Pariset (v.o. sous-titrée, N.) (rediffusion). Un feune bourgeois de Parme, tenté par le marzisme, rompt avec son milieu, puis y revient après de brèvee amours avec sa tante.

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2. Poésie : Jean Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 23 h. 50); 7 h. 7, La fenêtre ouverte; 7 h. 15. Horizon; 7 h. 40. Chasseurs de son; 8 h., Emissions philosophiques et religieuses; 11 h. Regards sur in musique : «Le Couronnement de Poppée» (Monteverdi); 1% h. 5. Allegro; 12 h. 45, Musique de chambre; 14 h. 5, La Comédie-Française présente el'Ecolc des femmes », avec M. Aumont, D. Gence, B. Le Saché; 16 h. 5, Cantenaire de la phonographie : le quatuor Talleh (Beethoven); 17 h. 30, Escales de l'esprit; 18 h. 30, Ma non troppo; 19 h. 18, Le ciuéma des ciuéastes; ciuéastes : 20 h., L'avenir de la démocratie au collogue

d'Athènes : démocratie et sous-développement ; 23 h. 15, Black and hive.

#### FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3. Concert promenade; 8 h., Cantate; 9 h 2. Musical graffiti; 11 h., En direct du théâtre d'Orssy... concert Georges Fludermacher, plano; Alain Marion, flûte: « Sonate en soi majeur » (Haydn), « Sérénade en ré majeur » (Beethoven), « Sonate » (Donizetti), « Suite paysans hongroise » (Bartok-Armal; IX h., Sortilèges du flamenco: 12 h. 35. Opéra-Bouffon: « La Dame hlanche » 1Boieldieu);

13 h. 35. Premier Jour J de la musique: «Sonate eo sol mineur» (Haendel): 14 h., La trihune des critiques de disques: œuvres pour plano de Schoenherg; 17 h., Le concert égolste de François Chatelet: De Fallo, étravinski. Mozart, Verdi, Schubert, Beethoven, Rossini; 18 h., Musique do Moyen Age et de la Renaissance à l'hôtel Jacques-Cœur, à Bourges;

20 h. 30, Cycle des concerts de l'IRCAM... Ensemble intercontempornin, dir. M. Tahachnik, avec Linda di Martins, flute: Alsiu Marion, l'ûte: « Senales-Carlos » (Roque-Alsina), « Trans-apparence » (Y. Tairal, « Oudes « (P. Mefano), « Missar» (C. Hallfter); 22 h. 30, France-Musique la nuit.

#### Lundi 5 décembre

#### CHAINE I : TF 7

12 h. 15, Jeu: Réponse à tont; 12 b. 30, Midi première; 13 h. 35, Magazines régionaux; 13 h. 50, Restez donc avec nous; 14 h. 45, Emis-sion pédagogique; 17 h. 55, A la boune beure; 18 h. 30, Pour les petits; 18 h. 35, L'île aux enfants; 18 h. 55, Feuilleton; Un mystère par jour (rediffusion): 19 h. 10, Une minute pour les femmes; 18 h. 45, Eh bien, raconte;

20 h. 30, Téléfilm policier : le Commissaire Moulin (Affectation spéciale), avec Y. Régnier, G. Montagnier, M. Auclair, R. Bertin : Autour d'une chasse à l'homme, la rivalité de deux méthodes de « travail » policier. 22 h. Littéraire : Pleine page.

#### CHAINE II : A 2

13 h. 35, Magazine régional ; 13 b. 50. Feull-leton : Valèrie (rediffusion) ; 14 h. 5, Anjour-d'hui madame ; à 15 h., Séria : Les Brigades

dn Tigre (rediffusion); 15 h. 55, Anjourd'hui magazine; 17 h. 55, Fenètre sur; 18 h. 25, Dorothèe et ses amis; 18 h. 40, C'est la vie; 18 b. 55, Jeu: Des chiffres et des lettres; 18 h. 45, Jeu: Ouvrez l'œil;

20 h. 30, Jeu : La tête et les jambes : 21 h. 55, Alain Decaux raconte : Charlotte et Maximilien; 22 h. 55, Documentaire : Zig-Zag (le photo iournalisme).

#### CHAINE III : FR 3

18 h. 45, Pour les jeunes : La chronique du mois ; 18 h. 5, Emissions régionales : 18 h. 40, Tribune libre : Jean Raspail : 20 h., Les jeux ; 20 h. 30, FILM (Cinéma public) : AIRPORT, de C. Seaton (1969), avec B. Lancaster, D. Mar-tin, J. Seberg, J. Blaset, G. Kennedy, V. Heflin. La vie d'un aéroport américain et les angoisses des passagers d'un avion apprenant,

au-dessus de l'Atlantique, qu'une bombe est cachés à bord.

#### FRANCE - CULTURE

7 h. 2. Poésis: Jean Tortel (et à 14 h., 19 h. 55, 32 h. 50); 7 h. 5, Matinales; 8 h., Les chemins de la connsistance... Vienne et ses prophètes; à 8 h. 32, Les royaumes francs de Méditerrance; 8 h. 50, Echec au hasard; 9 h. 7, Les inndis de Thistoire; 10 h. 45, Le texte et la marge; 11 h. 2. Evénement musique; 12 h. 5. Parti pris; 12 h. 45, Panorama, avec Annis Lebrun; 13 h. 30. Eveli à la musique; 14 h. 5. Un livre, des voix: e la Grande Triche », de J. Duquesne; 14 h. 45. Les après-midi de France-Culture; l'invité du lundi : Abraham Moles; 18 h. 25. L'heure qu'il est; 17 h. 15. Les Français a'interrogent :

20 h., Drametique: «Bagatelle 1777-1977», de C. Viret, avec C. Sellers, C. Viret, J.-P. Cisife, M. Bourbon; 21 h., Centenaire de la phonographie : Harbert von Karsjan 16travinski, Bartok); 22 h., 30, Entretiens avec Adonis; 23 h., Le science fiction.

#### FRANCE - MUSIQUE

7 h. 3, Quotidien musique; 9 h. 2, Rivalités instru-mentales : Gabriell, J.-S. Bach, Brahms, Strevinski; 18 h., La régie du jen : musique de l'Iran... cérémonie Sonfi; 12 h. 40, Jazz classique;

13 h. 15, Btéréo postale; 14 h., Endio scolaire; 14 h. 15, Portrait d'un musicion français; à 15 h. 32, Geuves de Ciconia, Byrd, Monteverdi, J. Dowland, F. Haendel, Ginck. Beethoven, Berlioz, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Benlez; 18 h. 2, Musique magazine; 10 h. Jazz time; 19 h. 45, Concours international de

20 h. 5. Musique au feu rouge... compositeurs et ruce de Paris : œuvres de Mébul, Boieldieu, Luili, Rameeu, Gréty, Mcyerbeer, Berlios, Liszt, par l'orchestre sym-phonique de Loudres et les chœurs, dir. Colin Davis. phonique de Londres et les chœurs, dir. Colin Davis, suivi de e Paraphrase de Rigoletto » (Liszt), par Gyorge Cziffra; 30 h. 30. En direct de l'auditorium 105... Concert de musique de chambre par le Neues Zurcher Quartett, avec Chantal Mathicu, harpe; « Suite pour harpe» (Britteni, « Sequenza 1, 32 » (H. Holligeri, « Guite nº 4 » (Tournier), Quatuor oº 3, opus 67, en 1 bémoi majeur » (Brahmei, « Splinterry » (M. Kelemer); 22 h. 30, France-Musique la nuit.

17 h. 32. Centenaire de la phonographie : A. Schnabel et B. Walter : 18 h. 10. Mairaux et son double : 19 h. 25. Présence des arts :

#### — Les écrans francophones ——

TELE-MONTE-CARLO : 20 h., Mannix; 21 h., la Gloire et la peur. film de L. Milestone. TELEVISION BELGE: 19 h. 50, Qui a peur de Thomas 8.? 21 h. 25, Ce que parier veut dire. R.T.B., 19 h. 50, Thanasse et Casimir; 20 h. 16, A cœur tout nu. TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 10, Passe et gagne: 20 h. 30, A bon entendeur; 20 h. 50. Temps présent.

#### Mardi 29 novembre

TELE-LUXEMBOURG : 20 h. Hommes de la mer; 21 h., *la Loi*, film de J. Dassin.

Opération Damoclès; R.T.B. his, 20 h. 20, An plaisir de Dieu; 21 h. 15, Françoise, Martine, Claire et les TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 10. Passe et gagne; 20 h. 30, Spécial cinéma.

Mercredi 30 Dovembre TELE-LUXEMBOURG : 20 h., l'Eomme de Visnne ; 21 h., le Bal des cateuz, film de C. Vidor. TELE-MONTE-CARLO : 20 h., Cosmos : 21 h., Baiquero, film de G. Douglas. TELEVISION BELGE : 20 h. 45, TELEVISION SUISSE ROMANDE : TELE-LUXEMBOURG : 20 h. Portrait d'un homme de qualité; 20 h., Passe et gagne ; 20 h. 20, Dans les rues de San-Francisco ;

Lundi 28 novembre TELE-MONTE-CARLO : 30 h., R.T.B. bis : 19 h. 50, Domicile conjugate pour le Petite Maison dans la prairie; gal, film de P. Truffeut : 21 h. 25, pour Monsieur Lecoq : 21 h., Terigria de Tarasson film de Breloque à hrac.

TELE-MONTE-CARLO : 30 h., R.T.B. bis : 19 h. 50, Domicile conjugate pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Blanche.

TELE-MONTE-CARLO : 30 h., R.T.B. bis : 19 h. 50, Domicile conjugate pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour le present de P. Truffeut : 21 h. 25, pour l 20 h., Passe et gagne; 20 h. 20, Temps présent; 21 h. 20, Des yeux pour entendre.

Jeudi 1er décembre TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Bonanza : 21 h., Règlement de comptes, film de W. Becker. TELE-MONTE-CARLO : 20 h., Romme de Vienne ; 21 h., Ravis-mic. film de R. Lemoureux.

TELEVICION BELGE: 19 h. 55, Contacts; 20 h., Airport; 22 h. 20, le Carrousel sux images; R.T.B. his: 19 h. 56. Rencootre international d'opéra et de bel canto à Ostende.

Temps présent : 21 h. 20, Des yeux pour entendre. Vendredi 2 décembre .

TELE-LUXEMBOURG : 20 h., Aux frontières du possible ; 21 h., la Symphonic des héros. Illm de R. TELE-MONTE-CARLO : 20 h. Hawsi, police d'Etat ; 21 h., Opération Scotland Yard, film de B. Dear-TELEVISION BELGE : 19 h

Samedi 3 décembre

ville dont le prince est un enfant, film de J Meyer.

ie Jardin extraordiusire; 30 h. 20, A suivre; 22 h. 15, Comiz and Musiz, TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h., Passe et gagne; 20 h. 20, Un comique-né; 21 h. 50, Ecoutez voir. TELE-LINXEMBOURG : 20 h., Cent filles à marier; 21 h., l'Al/cire Dominici, film de C. Bernard Aubert.

21 h. C'est pas parcs qu'on a rien à dire qu'il faut fermer ea gueule, film de J. Besnard. TELE-MONTE-CARLO : 20 h., Gunsmake, le justieler ; 21 h., La

Quelques messieurs trop tranquilles, film de G. Lautner; 21 h, 25, Flori-Liège. TELEVISION SUISSE ROMANDE: 26 h. 36, Isabel et Aogel Parra; 20 h. 40, L'héritage d'Albert Eahn; 21 h. 40, Les olseaux de nuit. Dimanche 4 décembre

TELE-MONTE-CARLO : 20 h. 10, les Jeux olympiques ; 21 h., la Fille le Neptune, film de E. Bussel.

TELEVISION BELGE : 19 h. 50.

TELEVISION BELGE: 19 h. 50. Week-end sportif; 20 h. 20. Les belles années; 22 h., Chapcau melon et hottes de culr. TELEVISION SUISSE ROMANDE : 20 h., Sous le toupe; 20 h. 15, Joen Christophe; 21 h. 35, All you need

Landi 5 décembre

TELE-LUXEMBOURG: 20 h., Los grands détectives; 21 h., la Route de l'Ouest, film de A. V. Me Legien. TELEVISION BELGE: 19 h. 50.
Johanne et ses vieux; 21 h. 25.
Variétés; R.T.B. his : 19 h. 50.
Thanasse et Casimir; 20 h. 10. Flori-Liére. TELEVISION GUISSE ROMANDE : 26 h., Passe et gagne : 26 h. 25, Boil Libermann : 21 h. 45, Shirley Bassey. **红OGIE** 

# pilles de l'Assistance publique à la

pupiles les ren-tainement dans leur dependent qui pour-le le retrou-dant le grand de compe stacun, ils ont lug famille, mais qui

te du procureur de la Cres la procédure de dans l'intérêt des fatures du le faire, ne se pour grossir les dos-seignes du carest au cares intimes du secret au frite la Pépublique, s'il ster la Pépublique, s'il ster les dossiers des ande l'Etat, n'est pas

en de la tablication 1975 miercite de ious arti-mierce l'edministration. principe des journaux cutions : nº 57437.

Enterine de divinguer leur conte
Consecure

Ma fermae sux intérenses. ()

Interest un très

de paris

la settire ou

la réglon du Centre, la Nièvrie

la réglon du Centre, la Nièvrie Le ministère de la santé m'a confirmé péremptoirement que le secret est de rigueur. La manie du secret est de rigueur. La manie de secret est bien antrée dians notre legislation. L'acte de naissance de ma femme porte le lieu de se maissance — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hôpital parlaten — le nom de sa mère et son domicile est — un hô

custre-vingt-huit ans.

C'est sur un plan général qu'il faut agir pour obtenir l'affranchissement des anciens pupilles de l'Assistance (dénommés « pupilles de l'Assistance (dénommés « pupilles de l'Essistance cent ou quatre cent mille adultes, vivant actuellement, jeunes et vieux. Dispersé, auticulte en province of its out été élèvés ils doivent prendre eurimémes leurs destinées en matri. (...) Je ne leur connais énéments leurs destinées en matri. (...) Je ne leur connais de rédération sur le plan haitonal. (...) Le gouvernement de victique pris les devants en crison dans chaque département ou région une « Association d'entraide entre les pupilles de l'Essis (anticle 13 du décret dit init of les service de l'aide sociale à l'ésfance (...) Ce sont des associations d'Essis sur les pubiles les fance. (...) Ce sont des associations d'Essis sur les publics les fance. (...) Ce sont des associations d'Essis sur les publics les fance. (...) Ce sont des associations d'Essis sur les publics les fance. (...) Ce sont des associations d'Essis sur les publics de l'essis des les contre les publics de l'essis sociale de l'essis de l' quatre-vingt-huit ans

EARL le Monde.

هُكُذَا مِنَ الرُّصِلِ

registre des ent de Port-Boyal qu'était née m anche obtain approximative mandine tion Hous sommer ! delatively un per rant un aband ter d'en savoir i Touterous:

decours in eachies, il per contre decept et dens plus me lettre da Anciene to all n'eyant des est à la date inchi inncé dans une Due chance in permis de

permit de tros
of armandine de
formandine de
formandine de
formandine
allé sur piace
sure de
formandine
par
formandine
fo

CHAINE III : FR 3

1871, avec C Eastwood S Durall Sha 1871, avec C Eastwood S Durall Sha 1 Strought S Garcia

Memory while the party of the p

Section of the Contract of the

The state of the s

Sept. 18 Sep

FRANCE - MUSIQUE

MANCE - MUSIQUE

The Place

THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE

40 M. CA.

The state of the s

PRANCE 4.5

The second secon

eric en e

The Bulletin of the last

Andrew Control

E and the second

34 70 و و جسا

PREMISE - MUSICUE

20 X E

SOCIETE

#### LA VIE DU LANGAGE

# La langue verte au pouvoir

ce qu'elles étaiant : ni calle des lettres ni celle des lois. Sous la Coupole, l'Académie eccepte que l'on s'emmerde an Irancais et entre Français. A l'Assemblée netionale, un président en exercice déclere vertement qu'// en a merre du chahut mené par les représentants du peuple. A ce qui se murmure, un premier ministre n'hésiteratt guère, en petit comité. à dire que ses edversaires politi-ques le font marrer.

En somme, des eaux grasses se mêlanî de plus en plus aux flots de l'éloquence républicaine. Mals laissons cele pour nous ettacher é la curieuse constellation de marre,

(se) marrer, sans oublier démarrer. Pour ce dernier, pas de difficultè notable. Il appartient à ces couples bizarres, mais non rares, de ver-bes de sens contraire, préfixés, et dont le - simple - n'existe pee; ainsi, persuader/dissuader, inclure/ exclure, amarrer/démarrer, Des verbes "suader, "clure, "marrer (noue y voici), sont inconnus en francais:

> Il existe en néerlandels moderne un verbe meren, ettecher, C'est son Intensit anmeerren (néerlendals enclan) qui e fourni au trancale, dans le seconde moltié du quetorzième siècle, le verba amerrer. Vers le fin du quinzième siècle, se forme démarrer et, é peu près dans le même temps, désamerrer. On devrall dire que les matelots onl désamerré le navire, lequel e

#### C'est ben marré...

On devrait... Mels avec l'emploi (à partir du dix-neuvièma siècle) de démarrer pour des véhicule terrestres, le verbe est devenu d'un usage beaucoup plus larga qua amarrer. De la voiture, il s'est applique au moteur, etc.

C'est une négligence, plutôt qu'una incorrection, de dira ou d'écrire qu'on démarre un molaur, un ouvrage, un plan da lutte contra l'inflation. Maie par quel verbe le remplacer : lancer ? faire pertir ?

mettre en route? pulsque c'est sous cette lorme lusqu'à nous :

que noue le trouvone écrit d'abord. Deux verbes marar ont an effet existé au siècle dernier (au moins dans son dernier quart) au témolgnage des « argologues » : le premie avalt le sene de : ennuyer (exemple noté per Esneult : « ile now marralent avec leurs commissions -, 1910). Le second, celul de : amuser (exemple Esneult : Faire merer le monde, 1883).

Venent probeblement du premier, eppareît eussi dans les dernières années du siècle un merre (ou mar), dens des expressiona tailes que : . J'en si mon mer .. ou . C'est mar l .. C'est un edverbe qui peut rampiacer (grammaticalement) assez dens le plupart des emplois de calul-cl Male on ne peut dire : . C'est marre besu - pour : c'est assez beau, ni : - J'el merre mengé -,

il e e eu sans doute hésitation entre les formes verbeles de marrer, et l'emploi de l'edverbe marre, Aristide Bruent, le grand chansonnier de la fin du clécie, bon observeteur du . Perisien populeire - et da l'argot, fait dire à l'un de ses personneges ;

- Aussi, sûr que c'est ben fini, C'esi ben merré, c'est n, l, ni... "en veux pus d'meriou, ça m'bessine ! -Le participe pouveit s'employer en tonction d'adverbe (comme ; Allez | Tarminé 1 -), ancore eu

témoignage de Bruent ; • T'es pes un homme i beugle Jean-Beptiste. Non, marré... (assez) [1]. -D'où vient ce verbe merrer, qui avait d'ailleura un réfléchi se marrer, e'ennuyer, ee mortondre ? merer, marrer, mairer, lui-même

Nous le connaissons eurtout par ses nombreux dérivés : marrement, marance, marage, qui signifient : chagrin, dépil, colère. Il paraît (?) avoir été d'usage courant eux dixième el onzième siècles.

d'origine germenique (? merrjan,

contrarier, fêchar).

· Au douzième elécie, il change de lorme (de conjugaison plutôl), pour devenir : marrir, marir. Dans verbe marrer, ou plutôl merer, cal evater, il est presque arrivè

- Le dame de ces biens, quittant d'un cell, merri-

Sa tortune ainsi répandue, etc. Nous disons encore (mais o'est une expression figée, ironique ou précieuse) : • J'en eule blen merri -, pour - J'an suis désolé -. Meia cele n'écleire en rien les politis obscurs de l'affaire :

- Nous Ignorone absolument comment un verbe marrer, rffilger, mettre en colère, du onzième elècie, e pu réepparaître vers 1900, sene avoir laissé eucune trace (chez les ergotiers) durant ces neuf cents ans:

Nous comprenons mal commant marré, participe, est devenu l'adverbe marre. Il n'est même pas certain qu'il s'egisse de le même lamille :

- On e bien imaginé que : se merrer (s'ennuver, evoir du chegrin) éleit devenu se marrer (e'amuser), per le procédè de l'entiphrase; de la même leçon que noue disons à l'occasion : C'est du joil ! - pour exprimer le contraire. Mele noue n'avons aucun indice de cette Iransfor-

Au reste, dans des cas cemblables, les deux emploie du même verba (le « normal » et l'antiphrase) restent vivants. Or ee mar-- e'ennuyer - n'e pas aurvécu é l'apperition de se marrer e'amuser (vera 1900).

#### Une énigme policière

Neus n'avons trouvé, pour notre part, eucune ettestation de : ae merrer - e'ennuyer dens le littécature ercotlone du dix-neuviame siècle (dictionnaires mis à part). Mais, mystèra supplémentaire, voici un lexte de Goron. chef de la sûreté de 1880 è 1895 (environ). Ce sont des « filles » qui parlent :

. C'est vexant, lout de même... pas moyen de taire un chopin... T'es raison, le Bringue, il faut - se marrer -. - Mais non, mais non, répond le Rouquine, restez encora un peu... Ça m'ambêterait des théâtres... (2) .

motres - intéressants, est un témoin tout à leit digne de toi de l'argot parisien du dernier quert du siècie Or, le « ee merrer » qu'il raièva aignifie inconteatablement. partir. Seralt-ce ta - elmple - d'amarrer et de démerrer ?

Se merrer-s'amuser a'enparett que tardivement dans le littérature populaire ou argotique. Bien que la mantionnant dans son Dictionnaire trancals-stront, Bruant onnaire trançais-ergot, Bruant ne l'emploie jemela. Seuf erreur, il est inconnu de Barbusse (le Feu), pourtant blen informé, peutêtre trop bien ? de le langue des soldets de 1914-1918.

Plus symmetrania ancora est la position de L.F. Céline. Toulours sauf erreur ou omission (meia quel éditeur courageux ou quelle università antreprendre la Dio tionnaire de le langue de Céline, qut s'impose ? - L.F. C. ignore absolument - se merrer .. Un verbe marrer n'apparaît que deux fote dans Féerie pour une autre tols, c'est-à dire très tardivement.

Il est peu compréhensible : To noue marres - (p. 176) est sans doute : - Tu nous amu-#65 • ? Mels le contexte autorise reli eussi : « Tu nous ennules » plus en accord evec le detation d'ensemble du vocabuleire céli-nien (1910-1925). Quam à : • Je marre.\_ Je merrerais . (p. 21). Il reste (eu mains au chraniqueur) d'une obscurité totale.

Deux hypothèses, pour finir, sont é mentionner (venant d'Esnault). Sa marrer-s'amuser pour rait vanir de le « merée », ettestée (très peu) eu sene de • culte • ou • biture • prise par les merins eu retour d'une bonne pêche. Et . en avoir merre ., de t'espegnol merearse, evoir la mai de mer, être décoûté de...

Ce n'est pas convaincant. Avoyons plutôl notre ignorance. JACQUES CELLARD.

(1) La première citation in Dans a rue, p. 125; la seconde in les lus-Ponds de Paris, vol. I, p. 74. (2) Goron, Pamour à Paris,

## Elles sont agressives!

ARE Saint-Lazare, 9 beures du soir. Les wagons conscience chrétienne qui craint bondés du métro englou-tissent les dernières beures du pellé a déjà sauté sur le quai week-end. En jeans et sabots, de la station suivante. C'est une le sac en bandoulière, elles rentreni chez elles, insouclantes et

Une hesitation face aux corps comprimés : «St on allati en première? » Retenant leur souffle, elles s'agglutinent finalement à la masse compacte des secondes

e Pardon, Monsteur, s'il vous

La jeune fille un peu hippie se perd en excuses polles pour extraire de la mêlée un sac à main toujours prêt à prendre le large. L'ayant récupéré, elle jette un regard furtif sur la poche intérieure soudain béante : Mon porte-monnais a disparu f >

Œillade rapide sur ce jeune garcoo qui, tout à l'heure, semblait dissimuler quelque chose sous sa veste. Et puis, bourrée de certitudes, mais quand même un peu gênée : « Vous n'auriez pas vu mon porte-monnais? »

Le ton est parfaitement ina-

Profitant de la ruse de la correspondance. Des places se libèrent, l'espace vital est recon-

Il m'a voié mon porte-monnoic c'est un professionnel » commente la fille écœurée.

Assise en tace d'elle, sa camarade compatissante fouille machinalement dans son sac pour annoncer, solidaire jusqu'an bout: «On m'a piqué mon portejeville i »

Des lecteurs de Libé font irruption dans le compartiment, coincant entre leurs jambes une guitare et une bonteille de rouge. € Bonsoir, ca va?

- Non, ça ne va pas du tout. Ras le bol des mecs. Tous des chapardeurs et des pince-c...! » Le réalisme a repris le dessus, les tournures bien èlevées ne sont

plus de mise.

« C'est terrible cette aggressivité des nanos, confie tout haut le plus téméraire. Bientôt, il faudra des casques et des bouchers déquat, le voussolement ne a'im-ANNE GAYET,

#### LA VILLE

#### UN MÈTRE CARRÉ ET DES POUSSIÈRES

(Suite de la page 9.)

- Les gens na font plus attention.

- Ila s'en a joutent » bien, oui! Pollution, écologie, envi-ronnement : ça leur suffit de répéter ce que bavent les autres. As ne savent que semer l'ordure. Les bêtes enterrent, elles ! Au bois de Boulogne, chaque semaine, ils Interest des mêtres cubes de sommiers. Tenez, sous prétexte t'hygiène, on envelor Pour un bondon, six continètres carrés de papier. Promenes-vous sous les H.L.M. Partout, des bouchons plastiques iunces des jenétres, et des papiers...

- Si les officiels...

 Les officiels ! Quand le périphérique a éventré le Bois, je me suis dis : mon bulletin de vots, ils ne l'auront plus, J'auruis voulu pendre les responsables aux derniers arbres.

- Pour irresponsabilité ?

- Fonctionnaires, conseillers, paysagistes semeurs de cailloux, tous des tartuffes. Des âmes de brutes prétentieuses. De stupides salauds. Ecrabouillez tous ces pourris!

- Eh là i - Ils veulent qu'en meure dans leur désert de tôle, de fer-

rafile, de bitume. Mais je ne creverai pas. > Il dresse sa téte de vieux pierrot.

« Quand fl y a manif « espace vert », fy vais. Mon temps com-mencs à raccoureir. Il faut que

futilise mon énergie le mieux possible. » Un papillon sautille dans l'es-

pace. Attentif aux petites joies, le vieli bomme sourit.

« Le seul animal qui vole avec ses orelles. Quand fen vois un, ie m'attendris comme une bête. Mais ils auront aussi sa peau. - On olivre tout de même des

jardins : l'hôpital Villemin... - Mais il n'a toujours que trois quarts d'hectare arrachés par les associations de défense. alors que quinze mille metres carrés étaient libres. Et savezvous ce qu'ils font sur l'autre moitié? Un C.H.U. 1 Dans un quartier où les gosses étouffent. Et la place des Vosges? 'Le seul endroit où des arbres étaient un non-sens. Morts, les ormes galeux. Ils ont planté des tilleuls. Pourquot pas des marronniers sur la place Vendôme? On patauge dans l'absurde. Ce n'est pas la

place. - Vous croyez ?

— Je ne crois ni ne décrois... » Il bombe son torse d'insecte. a \_Ou plutôt si, je crois qu'en cinquante ans Paris a perdu les

nature qu'ils protègent, c'est leure

trois quarts de ses espaces verts. - Les trois quarts ?

- Sept cent cinquante hectares d'arbres, de fleurs, de gazon ont tait place à sept cent cinquante hectores de béton. Depuis Montsouris, pas un vrai jardin d'ouvert. En 1964, ils disent qu'il laut mille trois cents hectures de verdure. On en a créé cinq, treize étant en cours. En 1953, une loi prescrit qu'à chaque mètre carré bâti correspondra Pour faire croire qu'ils sont dans le vent, ils mettent du vent dans leurs discours. Cette rage de détruire! Je n'ai rien vu d'aussi extraordinaire depuis deuxième guerre mondiale. St favais vingt ans ...

- Que feriez-vous ? Du vilain ! Pourquoi se laisser faire ?

- Tont de même, les esprits changent. Des gens ont organise des tours de garde à Verneuil pour sauver leurs arbres menacés.

 A Los Angeles, on plante des arbres en plastique.

- Mais d'autres, à Tokyo, cortent la nuit pour semer, non la terreur, mais des graines clandestines : narcisses, violettes... Des extrémistes.

— Ces extrêmes me touchent.» Comment croyez-vous que ça finira? - Ça ne finira pas. Ce sera

leur punition. Dans leurs rues empoisonnées, on verra rire la mort Le lointain n'est pas loin. Il jette comme une soluchure la paquerette fanée. Avec un gémissement de dégoût.

Drôle de prophète. Mais Einstein ne disait-il pas : « La sort de l'humanité en gènéral sera celui qu'elle méritera »?

PIERRE LEULLIETTE.

## GÉNÉALOGIE

# Les pupilles de l'Assistance publique à la recherche de leurs parents

Pierre Callery consacre à la généalogie depuis mars 1974 lui valent un très abondant courrier. Il nous a 12.0 communique cette lettre où M. Lucien Clément, de Paris, évoque le secret de la filiation des enfants assistés.

Je lis avec intéret vos articles sur la généalogie et je constate (le Monde daté 18-14 février) que vous avez buté sur un mur concernant les anciens enfants de concernant les anciens enfants de l'Assistance, un mur « bien de chez nous », celui-là : le secret. Ce secret qui interdit aux servi-ces départementaux de l'aids sociale à l'enfance de communiquer à leurs anciens pupilles les renseignements figurant dans leur dossier, renseignements qui pour-raient leur permettre de retrou-ver leur famille avant le grand départ, car, comme chacun, ils ont eux aussi une famille, mais qui leur est interdite.

Les brimades, les entraves à la liberté existent aussi chez nous. Il y a un cartain racisme des pouvoirs publics envers les enfants mal nés, racisme qui va, pour ces derniers, jusqu'à leur interdire de savoir qui leur a donné la vie et d'où ils viennent.

Vous conseillez aux anciens enfants de l'Assistance ou à leurs descendants d'introduire une demande auprès du procureur de la République. C'est la procédure de recherche « dans l'Intérêt des farecherche « dans l'intérêt des fa-milles ». Il faut le faire, ne es-rait-ce que pour grossir les dos-siers des victimes du secret au ministère de l'injustice. Mais le procureur de la République, s'il peut consulter les dossiers des an-ciens pupilles de l'Etat, n'est pas

Edité par la S.A.R.L. le Monde. Gérants :



du « Monde » PARIS-IX"

Reproduction interdite de tous arti-cles, sauj accord avec l'administration. on paritaire des journaux ublications : no 57437.

début du siècle. Elle y a été abandonnée quatre mois a près sa
naissance sous le régime de la
loi de 1904 sur le service des enfants assistés. Comme les élèves
de votre correspondant de Montluçon, elle a été élevée dans
la région du Centre, la Nièvre
exactement, où elle a vécu jusqu'à sa majorité (lin de la tutelle
de l'Assistance publique). Arrivée à l'àge de la retraite, mère et
grand-mère, elle m'à demandé de
faire des recherches pour retroufaire des recherches pour retrou-ver son origine et donc celle de ver son origine et donc celle de nos eniants et petits-enfants. Au service de l'aide sociale à l'en-fance de Paris, où se trouve son dossier de pupille, il m'a été op-posé le secret professionnel. Après avoir consulté son dossier, il m's été déclaré que l'on ne pouvait rien me dire sur sa mère.

Le ministère de la santé m'a confirmà péremptoirement que le secret est de rigueur. La manie du secret est bien ancrée dans notre législation. L'acte de naissance de legislation. L'acte de naissance de ma femme porte le lieu de sa naissance — un hôpital parisien — le nom de sa mère et son domicile. Le domicile est un hôtel. J'el enfin pu obtenir des archives de l'hôpital à titre de renseignements administratifs, donc non couverts par le secret, le lieu de naissance de sa mère en Ardèche, porté sur le registres des entrées. De fil en aiguille, contre toute attente, j'ai retrouvé sa mère vivante, âgée de quatre-vingt-huit ans.

C'est sur un plan général qu'il faut agir pour obtenir l'affranchissement des anciens popilles de l'Assistance (dénommés « pupilles de l'Etat » depuis 1943). (...)
On peut les évaluer empiriquement à trois cent ou quatre cent mille aduites, vivant actuellement, jeunes et vieux. Dispersés, sur-tout en province où ils ont été élevés, ils doivent prendre eux-mêmes leurs destinées en main. (...) Je ne leur connais pas d'association, encore moins de fédération sur le plan natio-nal. (...) Le gouvernement de Vi-chy e pris les devants en créant dans chaque département ou région une « Association d'en-région une « Association d'en-traide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat » (arti-cle 18 du décret dit loi n° 182 du 15 avril 1943), gérée par le service de l'aide sociale à l'en-

ES chroniques que autorisé à divulguer leur conte-Pierre Callery consacre nu, même aux intéressés. (...) exclus de famille ne peuvent pas compter pour poser le problème de leur émancipation. (...) Les début du siècle. Elle y a été abandonc, pour s'en sortir, importuner les élus, conseillers généraux, dé-putés, pour les empécher de dor-mir dans leur bonne conscience. Le problème est législatif.

> D'autres lecteurs se sont heurtés à cette difficulté. L'un d'eux nous écrit : Je - :e permets de vous 'qualer

Je :e permets de vous 'maler une démarche réussie par ma femme. Sa mère Germaine, ayant eté conflée à l'Assistance publique, elle cherchait à connaître son origine. L'Aide à l'enfance, après demande de justification de sa parenté, a seulement pu lui donner le nom (Armandine Lelong) de sa grand-mère. Mais, en demandant communication du registre des entrées à la maternité en demandant communication du registre des entrées à la maternité de Port-Royal, où nous savions qu'était née ma belle-mère, nous avons obtenu le lieu et la date approximative de naissance d'Ar-mandine (1883-1884 à Dieppe). Mandale (1605-1604 & Depley,
Nous sommes heureux d'evoir pu
éclaireir un peu les secrets entourant un abandon d'enfant. Naturant un abandon d'enfant. Naturant un abandon d'enfant. Naturant un abandon d'enfant. ter d'en savoir plus.

Toutefois, même lorsqu'on découpre la jamille jusqu'alors cachée, il peut y apoir une bien amère déception. Voici, un mois et demi plus tard, une deuxième lettre du même lecteur:

Aucune naiseance Lelong n'ayant été enregistrée à Dieppe à la date indiquée, je me suis iance dans une folle recherche. Une chance invraisemblable m's permis de trouver la naissance d'Armandine dans un village à 10 kilomètres de Dieppe. Etant alle sur place, j'ai rencontré des parents éloignés qui l'avaient conparents éloignés qui l'avaient cou-nue, savaient qu'elle avait tra-vaillé à Paris en 1907, ignoralent manifestement tout de l'existence de Germaine, mais m'ont appris la naissance d'une seconde fille naturelle, qui a été élavée par sa mère (morte en 1940) et qui vit au Tréport, âgée de soixante-sept ans et mariée. Fallait-il ou non lui révêler la gaute » de sa mère et lui appreu-

dre l'existence de sa sœur, ou demi-sœur. Germaine? J'ai pris fance. (...) Ce sont des associa-tions d'Etat eur lesquelles les faction une étonnante ressem-

blance entre la photo de Ger-maine et sa sœur retrouvée, tan-dis que cette dernière croyait nis que cette cermere croyats reconnaître sur cette photo sa mère Armandine. Elle a été aba-sourdie par mes « révélations », à paru hésiter avant de dire qu'elle ne voulait à aucun prix faire la connaissance de ma femme (sa nièce), et l'entretien a tourné

Dès mon retour à Vimy, ma femme lui a écrit une lettre, qui m'a paru très adroite et humaine, pour manifester le désir de faire sa comaissance, mais n'a obtenu



\_On m'a pas à se perpetuer parce qu'on est des anges... \_ ... et on est des anges parce qu'on na pas à se perpetuer.

\* Copyright le Monde et Jean Effel.

# FOLON, DE LA FICTION A LA RÉALITÉ

ES nilées de peupliers s'arrêtent taut à coup. Puis c'est la plaine, avec simplement une petito butte aù s'enraule un village. Burcy.

« Je suje arrivé ici il y a cinq ans, j'ai réalisé qu'à une heure de Paris, il y nvait un endrait comme ça — un espace pour res-pirer, des horizons très bas, des ciels très changeants... - et j'ai su, dans l'instant, que j'ollois y

passer vraiment ma vie. > L'équipe est entrée, Jean-Michel Folan est dans la cuisine, devont un café et des tartines de beurre. in porte vitrée donne sur le jordin déplie son grand corps, il n un drâle de chandail d'arlequin avec des losanges de toutes les couleurs, et le soleil se reflète dans ses lunettes; il passe la main dans sa chevelure et découvre un front inconnu.

: Vous voulez du cofé? « Si on s'installe, on ne toumera jomais, or est déjà hors de l'espoce... On monte le matériel dans l'atelier, une grande pièce en longueur, murs blancs, longues tablee eur tréteaux, vue imprenable sur 40 kilomètres de plaine aux lignes douces, et des objets partout, dans un désordre apparent. « Des choses échouent ici, des choses qui me touchent, qui sont des points de départ à mon imagination. Et puis c'est au fond une façon de les regarder, mon

« Je prends du papier, de l'encre, de la couleur et ço démarre. En falt, je ne sols pas vraiment ce que le vais dire, et je ne sais pas ralment ce que je veux dire, et je ne sals pas vraiment ce que l'ai dit. mais, en tout cos, je crois à cette chose que le suis en train de faire, je la découvre en lo falsant, je suls vraiment mol-même à ce mament-

Sa maison, c'est comme un ba-

d'herbes falles. Un boteau, parce que tout est simple, fonctionnel et beau à couse de cela. Un bateau sur un horizon de ciel très loin

«Tu ns begucoup de cerfs-Je ne sais plus, dix, vlngt,

volants? cinquante peut-être ? » Aujourd'hul, patriotique, il



comme un jouet d'enfant et rentre directement dane son dessin.

Jean-Michel parle d'une voix basse et dauce, il déraute la questiar par un décolage choisi dans sa réponse ; il jaue, il jongle, il s'omuse et on a envie de le sulvre, même si c'est lui qui tient la ficelle comme celle du cerf-volant qui tout à l'heure, va monter dans la plaine pendant que Jean-Michel court, court jusqu'ou cimetière lilliputien, seul obstacle entre lo ploine et lui, nù les tombes, serrées dans la verdure, ant l'air d'avoir échoué là par hasard, comme les abjets de l'atelier, paur lui roppeler

chaisit un bleu-bianc-rauge, immense. Pour aller plus lain, plus vite avec le vent, an partira à tra-vers champs, ovec la 2 CV décapotée qui cohote dans les blés. Jean-Michel n une casquette à la Robert les laisse avec leur coméra, dit-il, le cerf-volant nous entraîne ! »

Plus tord, c'est à qui sero son partenalre nu ping-pong. Il joue blen, ovec un geste très ample du bras qui va cuelliir la balle loin ò droite, à gauche et des « smashs » frocossants. Son rire alterne avec le tous piler! Et puis il nous parle « a controrin > du rythme du jeu pour

On a foim. Jean-Michel, main dans les paches, traverse le jordin, et entre dans la cuisine; d'un pincard de bole blanc, il sort une avec un parfait mauvals goût anglais, mais remplie de pralines délicieuses. « Elles sont trop sucrées, essaye de croquer une pamme en même temps. . li a l'air d'un grand enfant malicieux qui a trauvé lo clef d'une armoire interdite.

On renrend les prises de vues Sans que rien, absolument rien en lui, il passe de la fiction à la réalité avec la même nisance tranquille; d'oilleurs, qui maintenant distinguerait le réel du jaué? Jean-Michel répand au téléphone, continue ses affaires, ses amities tout est filmé et c'est comme si rien n'était filmé. Il nous a intéorés nu sythme de Burcy, au rythme Folon -- nous sommes sur même bateau balancé par les mêmes vogues, --- et quand le soir tombe ovec la « fraîche », on se retrouva dans la pièce où le solei couche et disparaît dernère la collection folle de Jouets anciens oux peintures vives comme une frise baroque coressée d'un rayon

Jeon-Michel met un disque, il raconte une histoire pour nous, les enfants sages qui croyons au magiclen, sa silhouette se découpe immense, sur la vitre qui s'assom

Il devient mime et danseur e conteur et, à la nuit tombée, quand nous sammes partis --- c'est sûr -il o vu des petits bonshommes en bleu, ovec des manteaux bieus et des chapeaux bleus, monter dans des voltures bleues.

BENEDICTE BAILLOT-HARDY.

#### TÉMOIGNAGES

# Un appel de Fleury-Mérogis

de sortir de la prison de Fleury-Mérogis. Il lance un appel pour sauver un détenn portupais, un travailleur immigré. Il tient à garder l'anonymat.

C'est pour un ami, un immigrè portugais, Darita Valdemar, qua-Il ne sait ni lire ni ècrire et ne parle le français que très difficilement. Il est en prison à Fleury-Mérogis depuis le 28 avril 1975. Inculpé de viol, il nie depuis le début, depuis son arrestation. En correctionnelle, Darita a été condamné à trois ans de prison ferme, mais, suivant les «conseils» d'autres détenus, il a fait appel, et, se déclarant incompétente, la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises. Darita et moi-même voulons l'aider, nous sommes certains qu'il n'a pas violé. Notre tache s'avère très

Les violeurs, qui sont plus couramment appelés « pointeurs », aide extérieure, nous ne pouvons : n'ont pas une bonne image de marque, personne n'en doute, et téressent à leurs problèmes que tout contribue à ce qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Et vous monde, puisque tout le monde est n'ignorez pas qu'en prison, le à la merci de l'injustice.

Nous avons reçu la lettre racisme sévit... Nous constituons suivante d'un détenu qui vient danc un dossier pour la défense de Darita. Son avocat n'a pas beaucoup ne temps à lui consacrer.

Les juges fant preuve de partialité, vnire de racisme, les documents que j'al personnellement eus entre les mains en sont les preuves évidentes, flagrantes. L'accusation est des plus mai fondées, s'appuyant sur des dépositions factices. Nous voudrinns dénoncer cette situation. Snrtir de l'annnymat entrainerait pour nous des représailles de la part de l'administration pénitentiaire qui s'inquiète de la soildarité naissante des détenus pour cnmbattre l'injustice. l'arbitraire. Les camarades qui sont encore a Fleury-Mérogis seraient jetés au « mitard », placés à l'« isolement » ou au « quartier haute sécurité », ce qui, bien sûr, les empécherait de continner à aider d'autres détenus qui n'ont rien, · · · ni famille ni soutien d'autre sorte,

Darita compte sur nous. Sans rien faire, ou si peu que c'est insignifiant. Nous avons besoin de vnus pour faire sortir Darita de prison, pour faire comprendre aux gens, pour concerner tout le

#### La liste

sait dix ou quinze de plus. Son mari l'avant abandonnée, elle avait élevé, seule, sept enfants.

Elle faisait partie de ces anonymes qui, au fond d'un bureau ou d'un ateller, obscurément mais inlassablement, font ctourner la machine » et permettent à chacun d'entre nous de vivre.

L'entreprise dans laquelle elle travaillait connaît, denuis des mois, des difficultés. Des rameurs courent, des bruits rodent dans les couloirs, des listes de licenciement circulent. Aucune informatinn précise n'a cependant été donnée par les dirigeants, qui n'ont d'ailleurs rien à communiquer. Les uns, trop lointains, ignorent la réalité de l'entreprise au'ils s'imaginent diriger : les

ME. X... avait cinquante- autres, angoissés par leurs respondeux ans. Elle en parais- sabilités, restent paralysés.

Pendant ce temps, Mme X... vivalt au milieu de la rumeur, guettait jour après jour en tremblant « la liste ». Epuisée, elle refusait cenendant de se reposer, car, si des licenclements interviennent, ou sait bien que les absents out toujours tort.

Un matin, elle est venue faire son travail comme chaque jour. A midi, elle repartait, vaincue. Dans la nuit, elle n'était plus. Que vont devenir ceux de ces enfants qui restent à élever?

Je pose la question à tous les chefs d'entreprise, à tous ceux qui nous gouvernent en ces temps pas vécu (?) et ne solt pas morte tout à fait en vain.

JEAN-BAPTISTE GAUTHIER.

# INFORMATIONS PRATIQUES

#### MOTS CROISÉS MÉTÉOROLOGIE

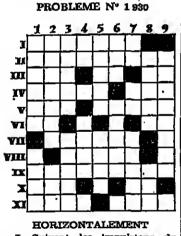

L Suivent les impulsions du cœur. — IL Montralent facilement pattes blanches. — III. Pré-fixe ; Désigne le pape ; Un drame. — IV. Poids lnurd ; Sur une pierre tombale. — V. Pro-nom ; Transvasas. — VI. Joué ; Abréviation. — VII. Relevés. — Abreviation. — VIII. Releves. — VIII. Battue avant la bataille. — IX. Dans un abri de jardin. — X. Il n'est pas difficile de la voir dans tous ses états; Nappe. — XI. Entrave de libres évolutions; Ne voyait rien poindre à l'hori-

#### VERTICALEMENT

1. Garde tous ses charmes en viellissant ; Figure biblique. — 2. A donc l'habitude de foncer ; Rayon. — 3. Résume collective-ment un programme de suppres-sino; Partie d'un bâtiment. — 4. Pronom; Objet d'adorations. — 5. Eclat pouvant blesser grave-ment : Champ azure. — 6. Points : Attachent. - 7. Abrévia-Points: Attachent. — 7. Abrevia-tion; En Italie: Changé par une infirmière. — 8. Permettent de prendre patience entre les repas; Lisait à haute voix. — 9. Dans

#### Solution du probèmo nº 1929 Horizontalement

L Hippopotame; Arp. — II. Ecolières; Radar. — III. Ça; Aération; Ne. — IV. Arec; Aèdes; II. — V. Téterons; Eson. — VI. Eu; Lutteur. — VII. Massent; Ir; Tu. — VIII. Bale; Erras; Ifni. — IX. Ere; Es. — X. Onéreuse; Aéra. — XI. An; Lime; Soc; Arc. — XII. Diem; Ultime. — XIII. Réglisse; Réales. — XIV. Edenté; Staël; Et. — XV. Sen; Toul; Asse.

#### Verticalement

1. Hécatombe ; Acres. — 2. Icare ; Asron ; Ede. — 3. Pô ; Etésien ; Agen. — 4. Placeuse ; El ; LN. — 5. Ole ; Aridité. — 6. Personne ; Emise. — 7. Ora ; Tronées. — 8. Tétas ; Meso. — 9. Asie ; Lianes ; Tu. — 10. Odeurs ; Oural. — 11. Ernest ; Bâclée. — 12. Sottise ; Tala. — 13. Ad ; Neuf ; Rail. — 14. Rani ; Armées. — 15. Préférait ; Ceste. — 15. Préférait ; Ceste.

GUY BROUTY,





PRÉVISIONS POUR LE 27-11-17 DÉBUT DE MATINÉE

Evolution probable en temps en France entre le samedi 26 govembre à 0 henre et le dimanche 27 go-vembre à 24 heures.

Ud flux C'air froid de secteur curd persistera de la mer de Nor-vège et ce la coandinavie à l'Europe ceutrale et de le Méditerranée. Sur la France, ude hausse leute cu champ de pression se manifesters

#### Visites, conférences

LUNDI 28 NOVEMBRE

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Vestibule C'entrée En
musée, Mme Oswald : « Cnurbet ».
14 b. 20, devaot les grilles du Palais
de lustice, Mme Allaz : « Le palais
de le Cité et sa chapelle ».
15 h., métro Halles : « SaintEustache et le quartier cos Halles »
ICaisse nationale ces muneuments
historiques).
15 b., 2, rue de Sévigné : « Jardins
et plus beaux bôtela cu Marais »
(A travers Paris).
15 b. 30, Grand Palais : « Rubens »
(Mme Angot). (Mme Angot).

15 b., grilles, à droite du parvis

Les parties hautes de Notre

Dame » (Connelssance d'ici et d'alileura].

15 b... musée de Cluny : « L'étrange univers de la Dame à la licorne » (Histoire et Archéologie). univers de la Dame à la licorne ;
(Histoire et Archéologie).
14 h., eutrée de l'exposition au
Graod Palais : e Exposition Gustave
Courbet » (Paris et son histoire).
14 h. 30, 107, rue de Rivoll,
Mme Véra Granníf : « Louis XVI ».
17 h., musée ee l'Orangerie : « Les
collections de Louis XIV « (Tourisme
culturei).

CONFERENCES. — 15 h., 13, rue
Ettenne-Marcel : « La méditation
transcendantale et le plein épanouissement eu eœur et es l'esprit »
(entrée libre].
15 h. 15, amphithéâtre Cruvellhier.
15, rue de l'Ecole-de-Médecina,
M° V.-V Stanelu : « Le criminel et
sa victime ».

M° V.-V. Stanciu : & La crimina et sa victime s.

19 h. 30, salle Psyché. 15, rue J.-J.-Rousseau. M André Dumas : « Les corresponeances croisées en parapsychologie « (GERP!. 14 h. 45. Institut de France. 23, quai de Cooti, M Maurice Schumann : « Chateauhriand et Hegel ». 14 h. 30, 9 bis, avenue c'éne. M. Joseph Fontanet : « L'enjeu social ».

Dimanche 27 novembre, il y cura ouclques ondées orageuses passagires en Corse, quelques averses Ce pluie ou de neige dans le Nord-Est et sur les Alpes. Sur cez régions les éclairaies seront toutafois plus importantes que la veille et elles deviendront beles le soir. Sur le reste Ce la France le ciel, variable, sera, le plus souvent, peu noageux. Ces broullards se formant le matin dans la Centre et le Sud-Ouest.

Les vents souffieront encore du

dans is Centre et le Sud-Ouest.
Les vents souffleront encore du
secteur nord sur la moitié est de
la France, ils seront assez forts
dans le Midi méditerranéen et encore forts au large, mais ils c'affaibliront en cours es journée. Dens
la moitié ouest, les vente seront faibles et de direction variable.
Les températures manuagent une bles et de direction variable.
Les températures marqueront une
balsse par rapport à celles de samedi, surtout secsible sur les minimums. des gelées de minis 2 à
moins 4 se produiront souvent dans
l'intérieur.

Samedi 26 novembre à 7 beures Samed! 26 novembre à 7 beures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était. à Paris-Le Bourget, de 1017,8 millibars, soit 763,4 millimètres de mercure.

Températures (le prémier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 25 novembre, le second, le minimum ée la nuit du 25 su 251 : Alaccio, 14 degrés : Blarritz, 10 et 3 : Bordeaux, 9 et 0 : Brest, 9 et 0 : Caun, 0 et 4 : Cherbourg, 7 et 5 : Clemont-Ferraud, 4 et 2 : Dijon, 4 et 1 : Grenoble, 3 et 1 : Lille, 7 et 0 : Lyon, 3 et 1 : Marsellle-Marignane, 8 et 5 : Nancy, 4 et 1 ; Nantes, 9 et - 1 : Nice-Côte d'Asur, 13 et 4 ; Paris-Le Bourget, 8 et 3 : Peu, 10

#### Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel du 26 novembre 1977 :

UNE LOI:

— Complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1° juin 1971, et relative à la liberté de l'enseigneemnt. UN DECRET : Relatif aux prets conven-

Pointe-a-Pitre, 29 et 25.

Temperatures relevées à l'étranger : Alger, 16 et 10 ; Amsterdam, 7 et 1 ; Athènes, 16 et 10 ; Berlin, 6 et 1 ; Bonn, 7 et 2 ; Bruxslles, 7 et 1 ; Iles Canaries, 20 et 14 ; Copenhague, 4 et 0 ; Genève, 4 et — 1 ; Lisbonne, 14 et 10 ; Londres, 7 et 2 ; Modrid, 12 et — 2 ; Moscou, 2 et — 1 ; New-Ynrk, 0 et 2 ; Palmin-de-Majorque, 15 et 1 ; Rome, 13 et 7 ; Stockhulm, 4 et — 2

#### Le Monde Service des Abonnements

5, rue ess Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 ABNNEMENTS 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

\_ \_ \_ \_

PRANCE - D.O.M. - T.O.M. 115 F 210 F 305 F 400 F TRUS PAYS ETRANGERS PAR VOLE NORMALE 200 F 390 P 575 F 760 F ETRANGER

1. — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 143 F 265 F 388 F 510 F II — TUNISIE 180 F 340 F 300 P 850 F

## Par vele aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui palent par chèque postal (trois voleta) vou-dront blen joindre es chèque à

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : cos abonnés sont lovités à formuler leor demande une semaine au moins avant laur dépert. Joindre la Cerulère bande d'envoi à toute correspondance. Veuillez evair l'abligeance de rediger tous les coms propres en capitales d'imprimerie.

#### Parenté par le sang de la quarantaine Mme Sara Mitter, de Paris,

#### ou l'affection ? Une lectrice de Lyon nous

CORRESPONDANCE

Je suis stanéfalte de la nublication (le Monde daté 30-31 oc-tobrel d'un témnignage de M. Ra-bahi: « Bruno derrière nous «. Comment s'apitoyer sur le sort d'un jeune père qui a mis sept ans à se souvenir qu'il a fait un enfant et qui trouve étonnant que cet enfant abandanné depuis quatra ans par la mère ne puisse leur être « rendu » en fonction da l'article 359 du Code civil, car il a été adopté entre-temps?

Je souhalterais que M. Rabahl nous dise quels sont les droits moraux — en dehors des draits légaux — en cenors des armis légaux — de tels parents. La pa-renté par le sang, c'est un mythe ; seule compte la parenté par l'af-fection, le dévouement, les soins dnunés, un ne le dira jamais

#### Les employés de mairie ne sont pas contents

A la suite de la publication d'un article d'Antoine Bourseiller intitulé «Le vertigo et l'em-ploye de mairie » (le Monde daté 9-10 octobre), M. J. Pinchnux, président du Syndicat notional des employés communaux, s'élève contre la mise en cause d'un employé de mairie ct nous écrit notamment :

Dans toutes les professions, y cumpris celle de journaliste, il y a des ouvriers et des employés qui exécutent leur travail avec une conscience professionnelle exem-plaire et qui représentent la grande majorité : et puis II y a ceux qui accomplissent ces mêmes tâches en dépit du bon sens et oul sont heureusement une très falble minorité.

Si l'histoire racontée est véridique, cet employé de mairie appartient à cette seconde caté-

M. Pinchaux estime que l'article « insulte toute une profession » et il ajoute à l'intention de son auteur :

(...) Nous respectons l'ensemble de ses collègues à partir du mo-ment qu'ils accomplissent leur mission correctement, ce qui consiste à informer leurs lecteurs objectivement sans porter de ju-gement inconsidéré.

## L'approche

nous écril après la publicotian (le Monde daté 23-24 octobre) de l'article d'Olivier Rennudin « L'une travaille, l'autre pas... » Préoccupantes, ces deux-là. Mais

pas typiques, à en juger par les femmes de ma connaissance. Nous aussi, mais avans la quarantaine en vue, roals nous n'y pensans pas trop : entre les enfants, le métier, le ménage, naus n'avans pas le Mes amies à moi s'efforcent

Mes amies à moi s'efforcent d'intégrer foyer et travail, en contestant que les deux soient incompatibles. Elles ne regardent par l'amour conjugal, maternel, comme sacrificiel et exclusif. Fort attachées à leurs enfants, elles n'acceptent pas d'être dévarées; d'lligentes au travail, elles luttent contre l'exploitation. Et elles ont mème l'audace de rèclamer un peu de terms pour elles mer un peu de temps pour elles

Poursulvre un double chemin n'est guère facile. Il demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Et de la compréhension. Il faut un mari qui ne fait pas partie des meubles, mais qui sait passer un aspirateur autour. Il faut que les enfents soient airdés, mais pas possèdes, qu'on ieur apprenne l'indépendance.

Si, nous passons de très longues jaurnées et parfais naus courons tant que nous sommes à bout de souffle. Nous sommes visiblement moins soignées, moins aisées que Judith ou Véronique. Chez nous. les rides se voient.

Harcelée par moments, comblée dans toute l'acception du mot, on a toutefois la sensation de vivre plemement sa vie de lemme Plutôt cela que ressentir l'appro-che de la quarantaine comme un glas qui sonne la déception, l'amertume, le regret.

(POBLICITE)

#### France: la pesanteur et le dynamisme.

Bernard Cathelat (du CCA) 78-98 Les styles devie des Français.

#### REUNI A PARIS POUR SON

agmitersaire - Il a 1562. - ie Syndicat decide de faire un

-: :::: e. ds

Contracts male

- ----- 42738\*

ger : Saux abe

... Sugmand.

and the state

the fire of good dos

tinthi scian iscest de ces

many to a contract of the

September in the termination and

project a at any or

res de de conomique de

mit tiern it tanfande oprete

ner - mentado 🔩 déclase

ಸರ್ಜ್ವೀಯ ಚಾಗ್ಯ ಸೇರೆಗೆರಗಡು ನಡ

Francis to Justice 77. - La

All testimists d'une partie

The continuent

"intite e. affirment les

: du de-ell

d seesent con

1.25

AVA415.

27.10

149 STE

25.633

A 45 M

CALCOS

\*<u>\*</u>\*\*\*

Caree

\*\*\*

Service

er & .

A 16.7 7.

25.68.4

19:00 ATT AND MONTH OF BUILD AFT matière de ratice emplicavité, les community abordered and the restriction se come to d'appear an signature sur der datieuns, prépartes militaires. de langue date let selan wie raide REITE DU ON MESONION SUNDANE. consideres comme de sante, le bigo-DATE LA PARTIE DE DETENDIT MILE DE prend has former administratives. CONCRET IESCHARD, M. M. POPET trentformed appreciation for the property of the

Св тарател в воебре, фасте е ягия part - le décétionment de la la ... parette - : " :: :: domaines, des en ejeulart que e dens ces produ-

kjugé à Nantes

## Michel Bodin, meurtri obtient le bénéfice de circ

lichel Bodin n'est plus un Les jurés de Nautes out de Michel Bodin le bénétice de Ces atténusates qui lui ave de delibérations, la cour d'assisea 12 laire-Atlantique a condamné, veunovembre, à une peine de récluamineile à perpetuité, le meurtrier

a seillard age de soixante-douze ausde Michel Bodin est nème d'un assas-The Course Michel Bodin de l'accurre Michel Bothin de cet homicide la cità accumpagnée de lactes de barbarle. L'arme l'apréme, a dit le l'arme l'apréme, a dit le Rénu-

come supréme, a dit le servir de la Répu-le M Herré Pavy, en récla-la la most pour celui qui, sat le mème à ge que lui (vingt-le des la monstre criminel le des à montre cu. » Cat un veritable massacro que contret les voisins de M. Adrien de Sériené (Vendée).

Adécembre 1975, au lendemain

Addance. Dans un débarras, près l'adance. Dans un débarras, près l'acusinière, se trouve, sous l'oile cirée, le corps d'Adrien l'acus le crane défoncé et leux yeux crevés. Ses économit Le jour même, les gendarmitépailent Michel Bodin. difficultés aux aveux et

le 25 mars dernier, p La Roche-sur-You.

Le versict de la cour d Vendée avait été cassé le 2

De notre envoyé

VALIDO

ringu

Larmo

l'arger Danie

Tre IY

bats &

cham a 100

dénonce ses complices ; treis Banje jeunes filles comme lui, sans un premis son et sans travall. Denielle parent value liane, vingt ans, sa sœur Libert value nique Massé, vingt et un ans, Les de respectivement condamnées à cinq au consentation automatic à cinq automatic de la consentation automatic de la consentation automatic de la consentation de la consent ans de réclusion criminelle, à son deux ans d'emprisonnement avec sursis, et à cinq ans de la même sombre peine, dont trois avec sursis, par la cour d'assises de la Vendée, ont comparu comme témoins de la memora del memora de la memora del memora de la memora de la

#### « Je vous plants »

vant les pures de Nantes

Danielle Lambert avait deil fait plusieurs « conpe » avec Michel Bodin. Mais tous deux en ont assez des petits larcins et veulent frapper plus fort en allant «faire» les villes de la Côte. Pour cela, il faut un peu d'argent et une voiture. Mehel Bodin voie une Sanca-1000 et indique can coup de 8 000 franca a c'est Adrien Bora. Il le convait c'est Adrien Roca, Il le connaît bien, il lui a déjà empranté de l'argent. Dans l'après-midi du 28 décembre, Michel Bodin et

#### Faits jugements

o Une demande de suisie du men de Charlie-Hebdo actuel-men de Charlie-Hebdo actuel-men en tente, par la Ligue l'antisémitisme (LICA), a été de l'antisémité pleures, par le tribudique en matière de Paris esta-le en matière de référé. La dedomadaire contient des injudicisémite de l'aractère raciste anti-arabe de l'apprenie M. Fernand Justicul de l'apprenie vice-président du tester contre l'expulsion de rolons e squatters » (le Monde du M. C 26 novembre).

· Expelsions dans le Vauciage : de premier vice-président du l'apprenier de l'appre Après les incidents du qua-le charles franceschi, premier d'instruction à Paris, a in-le d'instruction à Paris, a in-le de violences envers un agent la force publique et fait écrouer la santé, vendredi 25 novembre, et de vingt-sept ans, interpelié la covembre au soir lors des la muliestants, dans le quator-le arrondissement, pour progendarme, sinsi que Mine Monti, sa voisine, à coan de fusil, sen dredi 25 novembre à Sainta-Cécile les Vignes (Vancluse), avant d'être lui-mênte tué par un voisin. M. Peverini devait être arrules de la fusil devait être arrules de la fusil devait être arrules de la fusil etre arrules de la fusil

• Le brigadier Roper Marchau-don, qui avait tué, le 23 août der-nier, un jeune Algérien âgé de



expulse de sa ferme qui allait être saisie et vendue aux enchères le 9 décembre prochain



appel de Fleury-Mérogi

Afficia del sette de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya

A STATE OF THE STA

CE IS TO SECURE TO SECURE

Control of the contro

:--

7.3

.: 7:

2000

4 1.57.15.1

LE CALLARTISTE GALF

\_ approche

de la coatante

171. 2

VAGES

Property of the second che de son dixieme anniversaire — il a éte fondé le 12 juin 1968, --- le Syndicat de la magistrature a décidé de l'aire un retour sur lui-même. Réuni pour trois jours, du 25 au 27 novembre, au Palais

Pour cetta raison le oréperation des

débsts, evant le congrés, e été plus lingue et plus délicate que d'ordi-

naire. De ce fall, le première jour-

née e été essentiallement conse-

crée é des iravaux en commission,

pour préciser le propos, el les

congressistes ee soni eussilôt dis-

persés par petits groupes alin de

faire l'Inventaire des principaux cha-

pltres du débat général qui devait

evoir lieu dans le soirée de ca

samedi 26 novembre et surtout le

A l'ouverture de le première

da Justice 77, le journal du syndi-

prises de position sur les principes

du droit ou de la justica et leur

eoplication, d'autre part, le perfec-

tionnement de la - pratique proles-

sion*n*elle «. Aujourd'hui, selon

deux obligationa entretne une néces-

ment dans le domeine judiciaire ...

l'edministration concurrence le jus-

tice, et ce phénomène serait d'eutant

plus important dane le situation

actuelle de crise économique où

l'appareil d'Etat se rentorce consi-

La - epéciticité - de l'Institution

judicieire est - menecée -, déclere

le bureau syndical dans l'éditorial du

demier numero de Justice 77. - La

lendemain.

de justice de Paris, le Syndicat a choisi pour thème : • L'enjeu indiciaire •, afin de répondre à une double préoccupation. Ce monvement, souvent considéré comme contestataire, se donne cette année l'oc-casion d'une réflexion simultanée sur la

fonction de la justice et sur la pratique syndicale. Ce choix lui permet notam ment de reprendre des thèmes déjà étudiés lors des précédents congrès et de faire le bilan de près de dix années

Ce thème est - ambitieux -, de organismes parellèles sont créés tions, le justice ne suivait fréqueml'aveu même des organiseleurs, mais per l'administration pour régler loutes il paraît eussi difficile à définir. sortes de confilts ou de litiges. C'est le cas dans le droit de le famills ou celui des explosions, par exem-ple. « En matière de consommetion, ajoute l'éditoriel, des commissione de médieseurs s'instellent. Des conctileteurs ont été mis en clacs. Jusqu'à le justice panele qui est doublée - par les grends mega-sine, qui réinventent le gerde à vue, le tiegrant délit, le eursis, le casier

Dépérissement de la loi

- Dépossédé, la judiciaira resta séance, Mile Monique Guemann, utile -, fait, d'autre part, remarquer le Syndical en laissant entendre que vice-président, a repris et développé les termes de l'exposé publié le décision de justice devient un dans le numero epécial du congrès elibi : - Une expulsion judicieusement exploitée constitue une bonne cat (1). Elle e rappelé que la syndi-Incitation eu palament régulier des me judiciaire comportali deux poles d'ection : d'une part, des eles reçolven! des publicités edéquetes. La justice est de moine en moins la lieu où l'on peut ea faire reconneitre un droit, et de plue en plus clairement finatitution d'où partenì les coups qui essurent une Mile Guemann, le respect de ces bonno discipline économique. -Le Syndicet déclare ancore : « En saire réflexion sur l'e enjeu hudi-ciaire e, car e l'Etet intervient de matière de justice quotidienne, les exemplee abondent où la judiclaira plus en plue souvent et insidieusese contente d'epposer se signeture sur des décisions préparées ellieurs. Pour le Syndicat de le magistrature, de longue dete et selon une retionelité qui asi largement extérieure, considérée comme évidente, inéluctable, et out n'est débattue nulle pert. La justice se bureaucretise ou prand des tormes administratives. -Mile Guemann e dit aussi sur ce point que « le justice d'instance deveneil résiduelle el se voyalt trensformée souvent en justice disci-

justice est dépossédée d'une partle de see attributions -, effirment les pert, « le dépérissement de la loi », geuche », meis evait également en ejoutant que « dans ces condi- » constaté les carences des partis » magistrata syndiqués en soulignani que, dans tous les domaines, des

ment que des règles d'opportunité, sans support légal, ni aucun contrôle ». Les rédacteurs de l'éditorial de Justice 77 evalent précisé auparavant : « Una partie impor-tenta des décisions judiciaires se londe sur des critéres extra-légaux. C'est al vrai que la foi a muitiolié tes possibilités de ne pas mettre an prison : eursie simple, eursie evec mise à l'apreuve, jugement différé, condamnetion sana pelna, contrôle judiciaire. Tandis qua, en trola ans, le nombre das détanus est passé de vinot-sept mille à trente-trole mille. L' - ersenal - de la lot e'est révélé dérisoire devant le teu nourit de is campagne sur le sécurité des Français. - Devant catte perversion de la justica, les magistrats syndicalistas proposent de - maner des luttes eu lleu de le production judicisire -, c'est-à-dire dens les tribunaux. En cela, le Syndicet de la magistrature reste fidèle à lui-même et prétère le pragmetisme à l'énoncé de - grands orincipes - ou é l'éla-boration de projats de réforme.

Le rapport sur la cour de Douai

Circonspect à l'approche d'une échéance électorele incertaine, le Syndicat déclars : - // nous /eudre éviter da limiter notre réliexion à l'élaboration de programmes qui nous poserait en demendeur d'un - allleurs -, et continuer à compter eur notre propre force et nos praliques. -La plupart des militants du Syndicat de le megistrature continuent manifestement de préférer le syndicalisme d'intervention à calul de proposition. Et Mile Guemann rappelait que, lora du demier congrès, le Syndicat Ce magistrat e souligné, d'eutre - avait eouhaité la victoire de le

è propos de le justice. Cepandent, le débal sur le politique du Syndicat é l'égard de la politique reste ouvert el devrait être abordé su cours des discussions des deux dernières journées, car l'unité de vues des

congressietes n'est pas totale à ce sulet -Au cours de le première lournée un example d'intervanilon ou d'opération syndicale au niveau pratique e été rappelé avec la diffusion du repport très critique établi eur le jurisorudence de le cour d'appel de Doual an metière de droit pénal du trevall (le Monde du 25 novembre). Cette analyse virulents de l'action d'une juridiction accusée de - manipular les talts et le toi - était un peu l'événement de ce début de congrèe el l'illustration de ses préoccupations.

FRANCIS CORNU.

 Le congrès du Syndicat de te megistreture e envoyé, le 25 novembre, une délégation eu ministère de la lustice pour défendre le cas des euditeurs de justice de la promotion 1976 de l'Ecole nelionale de le megletrature, don! l'effectation dens les furidictions se décide actuellament. Après l'échec de la réper lition emiable des postes, le Syndical proteste contre l' . Intransigeance du directeur des services judiciaires. qui e refusé une augmentation du nombre des postes offerts é la promotion, alors que, selon le eyndicel de nombreux postes restent vacants dans plusieure juridictions. Le Syn dical dénonce «le caractère secret de le gastion du corps judiciaire e te mise en réserve de cartelos postes, stratégia qui ne paut être interprétée que par le volonte de le chancellerie de maintenir un équilibre qut jul soit favorable ».

(1) Justice 77, nº 58, no-vembre 1977, 4, rue Oller, 75015 Paris

chambre criminelle de la Cour de cassa-

ans, que la manière dont les dix questinns

Michel Bodin reconnait tout.

Devant la cour d'assises de l'Essonne

#### Mohammed Yahiaoui, meurtrier d'un couple de boulangers est condamné à la peine de mort

Coupable d'avoir tué, le 26 décembre 1975, dans des conditions particulièrement atroces, M. Bernard Faye (trente-cinq ansi et son épouse Annick (trente-deux ans), un couple d'artisans boulangers, à Vigneux-sur-Seine, chez qui il avait été employé, Mohammed Yahiaoui qui comparaissait, le 24 et le 25 novembre, devant la cour d'assises de l'Essonne, a été condamné à la peine de mort, verdict conforme au réquisitoire de l'avocat général.

De notre correspondant

Evry. --- Avant l'ouverture des débats, et eprès les nieldoirles de ses deux evocats. Mohammed Yehleoul e dil le même chose : - Je regrette ce que l'ai tait. Je demande pardon -. Hora cela, ce leune Tunielan, âgé de vingt-quatre ens, chétif et presque absent, écroulé au fond de son box, n'a parlé que pour alioner contradiction our contradiction quant aux circonstances du drame dom il est aussi le seul témoin.

C'est pourtant autour de cale qu'ont tourné les deux journées d'eudience, l'horreur d'un double crime, cet homma et cette lemma truffés de coups de couteau, véritablement égorgés - comme des moutons -, dira l'avocet gènérel, sane qu'on puisse y trouver d'autre explication qu'un vol (d'une cassetta coniensat moins de 10 000 F), qu'une dispute dont les motifs restent encore mystérieux (Yahiaoul effirme avoir élé egressé par M. et Mme Faye) et qu'une - explosion de violence tout é tait outeclysmique -, pour repren-

Nè dans une modeste famille de sept entants, Mohammed Yehlaoul ámigre en France en 1973, où il est ne servirait é rien ».

dre l'expression d'un expert psy-

vaguement lormé comme appranti mitron. Aujourd'hut eccusé de mille maux par queloues-una de ses anciene employeure, il fere effectivemeni preuve d'une notoire instabillé professionnelle. Mais den d'anormal chez ce garçon, considéré comme reletivement intelligent. Il est, pour lee psychietres, un cas - partaltement banai - ne présentant - aucun symptôma qui permette de déceler une maladie mentale -. C'est seulement eur l'extrême insistance d'un des délanseure que le docteur Deferre a Indiqué, eu vu d'une expérience ciinique toute personnelle : - En Alrique du Nord, il n'est pas exceptionnal qu'on assiste chez des gene baneux à des explosione de fureur

parfoie homicides. -Male pour l'evocet général. dens ce dossier, la moindre circonstance oul permette d'atténuer le responsabilité de cet homme. Il saveit ce qu'it faisait : il n'était pas dene un état de folle. . M. Terral a donc réclemé la pelne de mort.

C'esi donc en valn que Mª Novat e tenié, dans sa pialdoirie, de démontrer que « le mort de Yahlaoui

**SPORTS** 

#### VOILE

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

Comment « Condor » a failli perdre un équipier

Condor, vendredi matin 25 no-vembre, à 7 n. 30 G.M.T., un autre voiller anglais, Great-Britain-II.

voiller anglais, Great-Britain-II.
a etteint ce samedi matin le
port néo-zélandais, terme de la
deuxième étspe de la course autour du monde.
Derrière ces deux bateaux, une
lnite serrée oppose Flyer (PaysBas) et King'e-Legend IG.-B.J. qui
s'étaient respectivement classés
premier et second lors de la première étape Portsmouth-Le Cap.
Avant l'arrivée au Cap, le voilier
néerlandais et le voilier britannique e'étaient llyrés à un véritable
« sprint » et n'avaient franchi tion. Les magistrats de la Cour suprême avaient en effet estimé, en se référant à une jurisprudence vieille de vingt-trois avaient été posées aux jurés par le prési-dent de la cour d'assises n'était pas que c'étaient livrés à un véritable c sprint » et n'avaient franchi la ligne qu'à queiques heures d'intervalle. Ils sont à nouveau c bord à bord » après plus d'un mois de mer et queique 183 000 kilomètres parcourus. King's-Legend a maîtrisé la voie d'eau qui le mettait en danger, il semblait bénéficier, vendredi, d'un léger avantage. Les troisième et quatrème places en temps réel que sont pratiquement assurés d'occuper ces deux concurrent vont les Michel Bodin reconnaît tout, sauf une chose : ce n'est pas lui qui a crevé les yeux d'Adrien Rocard. Me Robert Esdinter, défenseur de l'inculpé, fera porter les soupçons sur Danielle Lambert. Finalement, la cour ne retiendra pas cet acte de barbarie contre Michel Bodin. de barbarie contre Michel Bodin.
Cette chronstance aggravante a
pesé lourd tout an long de ce procès qui fut, avant tout, celui de
la peine de mort, malgré l'absance,
pour raisons de santé, de M' Emile
Pollack (rempiacé par sa fille
Nicole), sutre chef de file des
abolitionnistes. per ces deux concurrent vont les placer dans une position extré-mement favorable an classement général en temps compensé. Le classement de l'étape au handicap serait actuellement le cuirant premier Trailégae. Rome

handicap serait actuellement le suivant: premier, Traitè-de-Rome suivi d'Adventure (G.-B.), puis de Kinga-Legend et Piyer, Viendrait ensuite 33-Export (Fr.), qui mène une belle course malgré quelques ennuis (un équipier souffre d'une entorse au genou, la bôme s'est rompue et n'a pn être réparée que partiellement, de nombreuses voiles sont hors d'usage). Les autres concurrents français, Neptune, Japy-Hermès et Gauloises-II occuperaient respectivement la onzième, la treizième et la quinzième place. Gauloises-II, qui avait perdu plusieurs jours après

Après l'arrivée à Auckland de le départ du Cap à cause de la jouer de malchance. En dernière position, il était le seul, jeudi, à devoir affronter des vents con-traires et ce depuis le mardi précédent. L'équipage espère néan-moins toucher Auckland à la fin de la première semaine de décem-

Le voilier vainqueur de l'étape en temps réel, Condor, est un pro-totype de 23,48 mêtres (ce qui lui confère un lourd handicap car il est, avec Great-Britain-II, le plus grand bateau de la course). Il est gréé en sloop, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un mât. Très haut, celui-ci s'était brisé et avait dû être remplacé au cours de la première emplace an cours de la premiere étape alors que Condor était — déjà — en tête. Il a réalisé une moyenne de 230 miles par jour l'plus de 410 kilomètres), ce qui est considérable. Il est commandé par Robin Knox-Johnston, vainqueur de la course autour monde en solitaire et sans escale en 1968

Des détails ont été donnés sur l'accident qui a failli coûter la vie à un des membres de son équi-page. Bill Abrams (le Monde des 20-21 et 26 novembre). Celui-ci est passé par-dessus bord alor: qu'il regiait un spinnaker. Il était attaché par un harnais de sécurité relie à un filin d'acier. Il n'en a pas moins fallu dix minutes à ses camarades pour parvenir à le hisser sur le pont.

FOOTBALL. — L'Iran est le douzième pays qualifié pour la phase , t. ale de la Coupe du monde de football. Il a battu (1-0) l'Australie. C'est la première fois, depuis la création de la Coupe que l'Iran accède à la phase finale.

## Rejugé à Nantes après une condamnation à mort

### Michel Bodin, meurtrier d'un vieillard obtient le bénéfice de circonstances atténuantes

Les jurés de Nautee ont donc accordé à Michel Bodin le bénéfice des circonstan-

ces atténuantes qui lui avait été refusé,

le 25 mars dernier, par ceux de

Le verdict de la cour d'assises de la Vendée avait été cassé le 23 juin par la

De notre envoyé spécial

La Roche-sur-Yon.

Nantes. - Michel Bodin n'est plus un condamné à mort en sursis. Après deux heures de délibérations, la cour d'assises de la Loire-Atlantique a condamné, vendredi 25 novembre, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le meartrier

d'un vieillard agé de soixante-douze ans. Le crime de Michel Bodin est horrible. Il s'agit même d'un assas-sinat puisque la préméditation a été retenue contre Michel Bodin

et que l'exécution de cet homicide volontaire a été accompagnée de tortures et d'actes de barbarle «Un crime suprême, a dit le substitut du procureur de la République, M. Hervé Pavy, en récla-mant le mort pour celul qui, ayant le même age que lui (vingt-huit ans), est un monstre criminel qui tuera à nouveau. C'est un véritable massacre que

découvrent les voisins de M. Adrien Rocard, à Sérigné (Vendée), le 29 décembre 1975, au lendemain Bien connu des services de police pour divers vois et eutres infractions mineures, cet homme âgé de vingt-huit ans, aux alin-res d'adolescent attardé malgré sa

• Une demande de saisie du numéro de Charlie-Hebdo actuel-lement en vente, par la Ligue internationale contre le racisme

et l'autisémitisme (LICA), a été examinée, ce samedi 28 novembre,

à partir de 9 heures, par le tribu-nal correctionnel de Paris sta-tuant en matière de référé. La LICA estime que la couverture de l'hebdomadaire contient des inju-

res à caractère raciste anti-arabe et antisémite. M. Fernand Jus-tairé, premier vice-préstdent du tribunal correctionnel, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé.

• Après les incidents du qua-tore i è me arrondissement.

M. Charles Franceschi, premier juge d'instruction à Paris, a in-culpé de violences envers un agent

de la force publique et fait écroner à la Santé, vendredi 25 novembre, un étudiant, M. Pierre Pittet, âgé de vingt-sept ans, interpellé le 24 novembre au soir lors des bagarres entre forces de l'ordre

et manifestants, dans le quator-zième arrondissement, pour pro-

jeunes filles comme lui, sans un son et sans travail. Danielle Lambert, vingt ans, sa sœur Liliane, vingt-deux ans, et Domi-nique Massé, vingt et un ans, respectivement condamnées à cinq ans de réclusion criminelle, à deux ans d'emprisonnement evec sursis, et à cinq ans de la mème peine, dont trois avec sursis, par la cour d'assises de le Vendée, ont comparu comme témoins de-vant les jurés de Nantes.

« Je vous plains »

Danielle Lambert avait déjà fait olusieurs « coups » avec Michel Bodin Mais tous deux en Michel Bodin. Mais tous deux en ont assez des petits larcins et veulent frapper plus fort en aliant «faire» les villes de la Côte. Pour ceis, il faut un peu d'argent et une voture. Michel Bodin vole une Simca-1000 et indique « un coup de 8 000 froncs » : c'est Adrien Roca. Il le connaît bien, il lul a déjé emprunté de l'argent. Dans l'après-midi du 28 décembre, Michel Bodin et maigreur, est sorti de prison un mois plus tôt. Confondu, il passe sans difficultés aux aveux et

Faits

et jugements

tester contre l'expulsion de gaquatters » (le Monde du

28 novembre).

dénonce ses complices : trois Daniel Lambert lui rendent une première visite. Puls ils lui pre-parent un cocktail d'alcools et de parent un cocktall d'alcools et de vallum pour l'endormir, et retour-nent à Sérigné dans la soirée. Les deux autres filles suivent. Au Moulin brillé, dans la mai-son du vieillard, même après plusieurs varres, M. Rocard ne sombre pas Danielle Lambert, à son tour, commence à l'importu-

som tour, commence à l'importuner. Le retraité, pas tranquille,
lance : « Faites attention, je
vous of photographiés. » Alors
Michel Bodin se lève comme pour
trinquer, jette son verre à la
figure du vieil homme et se précipite sur lui.

Les trois jennes filles s'enfuient,
alors qu'il frappe, frappe, à
coups de chaise, jusqu'à la mort
« Je ne acouis plus ce que je faisois », dira-t-il. Puis, le moment
de folie passé, il prend la clé de
l'armoire dans le poche du pantalon de la victime, s'empare de
l'argent, en doune la moltié à
Danielle Lambert, et tous les quatre vont finir la nuit dans les
bars à La Rochelle. Le lendemain,
ils achètent des vétements, des
souliers.

vingt et un ans. Mustapha Bou-khezzer (la Monda du 25 août). a été suspendu de ses fonctions dans le milieu de cest contions
dans le milieu de cette semaine
par décision du ministère de l'intèrieur. Cette décision feit suite
à son inculpation pour homielde
volontaire, jeudi 17 novembre, par
M. Champenois, juge d'instruction à Nanterre (le Monde du
19 novembre). 19 novembre).

● Expulsions dans le Vaucluse : deux morts. --- M. Léonce Peve-rini, agriculteur agé de quarante-M. Alain Bobbio, directeur de Rouge, a été condamné, jeudi quatre ans, a blesse mortellement M. Maurice Richard, gendarme, et touché M. Norbert Sarther. 24 novembre, par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris à 1 000 F d'amende pour injures en vers l'armée et 1500 F d'amende pour injures envers l'armée et provocation de militaires à la désobélssance. Ces gendarme, ainsi que Mme Monti, sa voisine, à coup de fusil, vendredi 25 novembre, à Sainte-Cècile - les - Vignes (Vaucluse), avant d'être lui-même tué par un voisin. M. Peverini devait être deu . condamnations visaient resexpulse de sa ferme qui aliait être pectivement un dessin et un article. salsie et vendue eux enchères le 9 décembre prochain.

● Le brigadier Roger Marchau-don, qui avait tue, le 23 soût der-nier, un jeune Algerien age de des avocats de Versaulles.

M' Gérard Delamarre a été à l'énoncé du verdict, élu, lundi 21 novembre, bâtonnier des avocats de Versaulles.

MICHEL BOLE-R

abolitionnistes.

Comme à Troyes, lors du procès de Patrick Henry, M' Badinter s'est livré à un violent réquisitoire coutre la peine capitale.

« Je vous plains, a-t-il lancé au substitut, vous qui n'étiez pas né quand je suis entré, il y a vingthuit ans, dans la projession, d'ovoir voulle arracher, comme un succès judiciaire, la tête de Michel Bodin. » Michel Bodin pour qui « la responsabilité doit être atténuée en raison des carences de toute sorte dont u a été victime », ont souligné les psychiatres. chiatries.

Issu d'une famille désunte, fils d'alcocliques, Bodin adorait sa mére, qui ne le lui rendait pas, et haissait son père, qui le lui rendait bien a C'est un orbre qui n'o pu pousser droit », dira de lui son instituteur, slors qu'il evait onze ans. De treize ans et demi à vingt et un ans, il séjourne à l'hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Yon, alors que même l'armée ue veut pas de lui. A clinquante-trois reprises, il tentera de s'échapper de l'hôpital. Majeur, sans formation professionnele, doté de médiocres moyens intellectuels, il ira d'emploi en emploi et d'hôpital psychiatrique en loyer, avant d'épouser, à vingtquatre ans, une handicapée dont

d'une autre misère. Bourré de neuroleptiques pour

quatre aus, une handicapée dont il aura deux filles. Ce ne sera pas pour autant la fin de l'insta-billé, mais le commencement

chiatres.

MICHEL BOLE-RICHARD.

éviter de neuroleptiques pour éviter des incidents comme lors du premier procès, assis sur un coussin en raison d'une opération destinée à extraire par l'anus une des fourchettes qu'il avait avalées la semaine dernière. Michel Bodin restera impassible à l'éroproà du varifet.

| avant toutes décisions                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENQUETES et</b>                                                                                                                                              |
| <b>ETUDES DE MARCHES</b>                                                                                                                                        |
| AUPRES DU PUBLIC                                                                                                                                                |
| sur des échantillons de<br>1000, 2000 ou 3000 personnes, France entière<br>(prochain départ, début janvier 1978<br>décielon et questionneire evant le 15.12.77) |
| DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION ET NOS PRIX                                                                                                                        |
| publimétrie 10, rue talma 75016 paris tél. 525.54.14 - 525.15.98                                                                                                |
| nom                                                                                                                                                             |
| sociélé-organisme                                                                                                                                               |
| sectaur tél                                                                                                                                                     |
| 8 d7 e5\$9 -,                                                                                                                                                   |
| ville ville                                                                                                                                                     |

Market State Con-d ped de pesta a .... A SEC. AND AND SECTION AN 1000年7月 マー・ 

Man Mon Carrier

mine of a fact appe

a more lating

ter Charles Danie

La liste

**正立、神学神社、水東大学につき、・・・** THE RESERVE Marie Trans 

Control of the last The state of the s Management Cont.

Marie Committee Committee

SPONIA

effection ' The There were 

legels de ma ma capter:

The second of th # 344 \$2 min 

(No. of the Control o en regions. CANAL TO SERVICE STREET

· Carrier Carrier **美雄产品** The second of the second of -Ed Control

والمتعادية المتعادية

79.7

Etables : place

Feet states on the far

et le dyment PROGRAM TO THE PARTY OF THE PAR The second second THE FATTER

a men

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

LE JOUR

#### Marché du disque à Miami.

Aux Etats-Unis ont été ven-

dus l'année dernière pour 2,7 milliards de dollars de disques et d'enregistrements. Le chiffre d'affaires du showbusiness américam représente environ 45 % du volume mondial, le Japon est en seconde position avec 13 %, sutvi de l'Allemagne avec 10 %, de l'Angleterre avec 8 %, de la France avec 6 %, beaucoup d'autres paus ayant un pour-1,5 % chacun. Enfin, le chiffre d'affaires alabal dans le monde a été multiplié par dix en douze ans. Aussi n'est-il pas étonnant que ceux du « métier a gient ressenti ces dernières unnées le besoin de mieux s'organiser. C'est bien pourquoi le MIDEM de Bernard Chevry s'est imposé de-puis diz ans comme le grand marché du disque et de l'édi-

Aux Etais-Unis, M. Roddy S. Shashova tente depuis trois ans de concurrencer le MIDEM. Le troisième Marché international annuel de l'industrie de la musique et du disque s'est ainsi tenu à Miami-Beach. Sept cents compagnies des Etats-Unis, du Canada et d'une quarantaine d'autres pays participaient à cette manifestation qui n'a cependont pas encore la dimension, l'ampleur du MIDEM, qui paraît d'ailleurs faire double emploi avec celui-ci et semble etre un peu en porte-à-faux dans un pays où le show-business est solidement organisé, structure autour de plusieurs centres comme New-York, Austin, Los-Angeles.

tion musicale.

A a Musexpo' 77 » - c'est l'autre appellation de cette manifestation, — on a reçu la confirmation que le rock s'était à nouveau bien installé à la faveur du mouvement punk, que la musique felk était au creux de la vogue, que la musique country débordait de plus en plus les limites du Sud et de l'Ouest et que le jazz connaissait une fois de plus d tres beaux jours. — C. F.

#### Gerry Mulligan à Mogador.

A Paris, de nouvelles salles s'ouvrent pour le jazz, dont les manifestations se multiplient avec une tendance, ces temps-ci, à émigrer vers le Nerd. Après les Bouffes, voici, en effet, Mogador. France-Musique y invite le sextette de Gerry Mulligan, avec George Duvlvier (vendredi 2 décembre), le quartette d'Alphonse Mouzon, avec Miroslav Vitous (camedi 10 décembre, et le quartette de Stéphane Grapelli, avec Diz Dislay (lundi 12 décembre). On sait que Mulligan participa à l'aventure new-yorkaise de Miles Davis au Royal Roast, et qu'il en garda le souvenir lorsqu'il fonda son a tentette », en Californie. De l'école de la côte ouest, Gerry geur et soliste, demeure l'une des plus fortes personnalités. comma on s'intéresse, de nou-veau, au jazz a cool ». Le jazzrock d'un Mouzon ne manque pas d'audience non plus, ni la musique d'un Grapelli, out n'a pas donné dans la capitale de concert depuis dix ans.

\* Renslegnements: 524-15-16 et 874-33-73.

#### Aux origines du Vandou.

Samedi 26 novembra, à la M.J.C. de Romainville, cité Marcel-Cachin, le pianiste Patrice Galas jouera en trio avec Marc Fossey et Charles Beilonzi. Le concert sera précédé de la projection du montage audio-visuel Bird Is free. Au Palais des glaces, le même jour, à 20 heures, le percussionniste haitien Pierre Cheriza Fenétus, specialiste de l'expression musicale religieuse de son peuple, sera entouré de Clément Légitimus et Mino Cinélu pour un retour aux origines du Vaudou. Citons encore, au Caveau de la Montagne, la dernière soirée du auo Capon - Escoude : à la Vieille-Grille (de 18 h. à 20 h.), Bernard Vitet, Jean-Jacques Birgé et Francis Gorge; diniche, à 21 heures, on entendra le groupe d'Evan Chandlec. et, au Palais des glaces, à 20 heures, Art Blakey et les Jazz Messengers.

#### Rock

#### LE «CULTE DE L'HUITRE BLEUE»

Lorsque, an 1971, le Blue Oyster Cuit (le « Culte de l'huître blaue ») enregietre son premier disque pour le Columbie eux Etals-Unie, la » hard rock » est l'apanage des groupes anglais. Certes les formations de Detroit oni sublimé, bian evant, l'autrage dans ce dumaine, maie le viplance qu'alles revendiquent esi irop crue peur l'époque. Ainsi les Britanniques font le plula el la beeu temps evec un rock excentrique et chargé de décibela qui ne renie pas un clacissisme européen. Le public américaln ssi friand de cet exolieme qui traverse l'Atlantique et de ce - hard rock - somme loute bien sage tant il est vrai

Avec la . Culte da l'huître bleue - l'étiquette change, le - hard rock - devient - heavy metal rock - et les U.S.A. gagnent un etyle de musique qu'ils méritent. C'est celui des villes lentaculaires, la guérilla urbaine, la pression des rues, l'ennul, la (rustration, le seli-tude, ce que lout individu plongé au sein d'une communeuté suractivée connaît et subit avec plus ou moins de bon sens. La

Alore l'arme principale de ces cinq garçone est la violence.

réfléchie aussi. On peut entendre sur les disques du Cult le son du mélal qui crisse sur le métal. Una torture infligée pour rom-pre toute compassien, loute philé, comme e'il faliail à tout prix assaillir l'euditeur et rendre à l'évidence le Irouble qui l'habite. El bien sûr, il le faut. Il y a dane le musique du Cult quelque chose d'irrémédiable, une mechine de destruction qui evance toujours, irrévocable, sans qua rien puisse arrêter es course. Une force irrépressible qui alimente un climet asphyxlant. Lee guitares hurlent

et cingient comme des fouets egrémentés de lames de rasoir. Elles sont racées, continuellement é l'affût de sonorités nouvelles, ellee s'envolant dans les lung de solos dietordus et léméraires. Un son apocetyptique. Les riffs sont hechés et crépitant sans tendresse. Les voix ont, elles sussi, cette eubstance métallique. Les harmonies sont étudiées avec soin pour etteindre cette beauté gleciale qui eleute eux frissons. On peut las croire venues d'aillaure el c'est d'autant plus inquié-tant. Les lextes recontent evec cruauté la terreur du possible

et de l'Impessible.

Des litres de leure disques :

Treatries, ou de leurs morceaux: Cities on Fieme with Reck'n Rell, Deminence end Submission. Le Cuit na bluffe pas. Il crée le doule pour ensuite le puivériser evec la vérilé d'un rock

Inaltérable. Le eixième sibum du Blue Oyster Cuti est corti. Au Iravere d'une production lachée, on decouvre un groupe qui s'ast assagl, tout au moins en surfece. Les compositions sont travaillées dans un espril de « chansons - qui dévoilent des mélodies superhes. Les interventions des musiciens cent ceurtes et évilent la bavordaga pour miaux moreesu. Mais cette segesse est apparance et derrière ce raffinement demeurs la sauvagerie naturella du groupe. H n'est que d'écouter cette basse qui ronfle sane Irêve, lourda el grasse. pour s'en convaincre.

Le groupe n'e rien perdu de na virulenca, simplemani il e'est mis en lête de flatter l'oreiffe. Un moyen pour mieux e'insinuer dens l'asorit et le perveriir plue é fond. Le Blue Ovster Cuit e des perles qui susciteroni la convoitise et causeront la paria de bien des générations encore.

ALAIN WAIS. \* Discographie : Spectre, CBS

### former Le mythe de l'homme

Voici enfin un peintre qui ue fair mythique de sou pays. Le très grand oulle concession an public et qui, obeissant à un appel d'austérité impérieux et profond, parvient malgré se jennesse à un déponillement exemplaire (1). il s'appelle Reichep Ferri et fait partie de minorité albanaise fixee en Yougoslavie. Pins encore que ses builes, ses encres de Chine enfantent der personnages et des blocs de montagnes désincarnés, dénudés es pourmnt d'une pré-sence obsédante. Personnages la plopart do temps quasi acephales, suz corps et aux membres achémutisés, ficelés, enfermes dans leur existence. . Je m'efforce de chercher l'homme, de l'atteindre, de le cerner », déclarait-il l'an dernier à Belgrade. L'homme élémentaire, encore englué dans les éléments et tout d'abord dans son sol natal, imprégné du passé

taleur de Ferri n'err pas de trop pour le délivrer de l'apesanteur.

Tout ce qui pouvair contratier ce relestage, tout l'accidentel, en somme, a été éliminé. La confeur résolument uentre u'est excitée, s'il le faut, que par de rares appels bleus, Portrait d'un poète, mauves, Un som pour deux figures, et, lorsqu'il s'agir de formuler la Solkade, par le mariage do blanc silencieur et de la paleur de la colchique. Ces touches impriment le reflet de la vie à l'admirable trio : Un jour après, mimodrame sans bistoire. Ferri u'en raconte jamais. Quand la face bumaine » risiste au couperet, ses profils sont terribles. Comme le reste d'une race hau-

#### Fleurs vénéneuses, villes oniriques

Dans une sorre de banliere du naire celui-là une sorre de banliene do surrèalisme, s'épanonit le fannasique destructeur de Lamy (2), qui sarcharge alors que Ferri sllège. Il s'amaque de prélèrence au chef-d'œuvre de Quenrin Messys, le Changeur et sa femme et leur fait subir, au cours de variations successives, de cruelles déprédations. Tous ses personnages d'ailleurs o'ont plus figure humaine, leurs tères, leurs torses sont entaillés d'incisions sadiques, Les fruits sont fendus, les vases brises, Les fleurs géantes, qui tienuent le devant de la schne où s'enfonce un paysage romanoque, sous sa palette devie vénémentes. One de verve crémice Lamy

une maîtrise à l'université d'Iowa

et une carrière de musicien. Il

connait longtemps l'humiliation des

netits clubs californiens de la s'hev

area », où les gens viennent plus pour boire et faire du bruil que

pour écoater la musique, a L'indus-trie américaine du disque, dit-il, a habitué le poblic à recevoir des sous-produits; il lui faut nu temps

fon peur accepter ua pen d'origi-nalité ». Son expression vocale est dif-

ficliement descriptible. Il utilise le

oscata, suite d'onomatopées, à la manière de Dizzy Güesple ou de Sarah Vaughan, augosi il ajonte des

a J'al été très inflaeucé par John

Hendricks, dit - U. et aussi par les Double Six, Mimi Perrin, Michel

Legrand, le Jazz de Paris. Quant aux imitations d'instruments, c'est veux

comme une pulsion irrationnelle, en

même temps que mes dents pous-

saleut. On écootait la radio avec

meu frère et ou s'amusait à impro-viser sur les euccès de l'époque. Il va falloir maintenant que J'épure

mou mode d'expression, que je tra-

vaille pour ne pas rester sur mou

acquis. 3 Maurice Cullaz, président de l'Aca-dèmie du jazz, a remis. mardi soir,

à Al Jarreau, le prix Billie Holiday

de l'année écoulée.

qui récompense le meilleur vocaliste

\* Discographie: We got by, Glow et Look out Rainbow, chez Reprise, distribution WEA.

Cinéma

« La Nuit

des vers géants »

PAUL-ETIENNE RAZOU.

divers (filte, guitare, bongos).

(1) Galerie Lambert, 14, rue Salut-louis-en-l'Ile. 12) Galerie Vălerie Schmist, 41, rue

ragudtante : la recette est classique

Surgis des profondeure d'un sol ac-cidentellement soumis à de puis-santes décharges électriques (telle est l' a explication scientifique a), des milliards de vers géanis en-

vahisseut une bourgade américaine.

Ils dévastent tout sur leur passage

et, comme ils sont carnivores, ils réduisent en bouille les malbeureux humains qui tombent sous leurs

mandibules... Jeff Lieberman tire un

piètre parti de cette terriflante

aventure. Certes, oo fremit à voir l'une des bestioles courir sous la peas d'un visage, ou à suivre la

progression "ee la grouillante luva-

ston. Mais l'intrigue est stupide

le jeu de l'horreur, il semble que

Lieberman aurait pu se mettre da-

vantage eu frals g'imagination. Un

scénario bâcié, une mise en scène médiocre, des images monotones :

le ver, en somme, est dans le film.

« Adom

ou le sang d'Abel »

comédien Gérard Myriam-Benbamon, unteur et interprête principal, aux

eôtés de Jean-Claude Drouot (Cain)

d' e Adom on le sang d'Abel e, nous

ramène un demi-siècle en arrière, uux débuts eu parlant, quand les

grands Soviétiques, Elsenstein, Pou-

sovkine, publialent un manifeste en faveur de l'art muet — à la rigueur

souore — et uu peu plus près de nous, vers 1942, au pamphiet de René Barjuvel en faveur d'un s cinéma total s qu' ne jeuerait que

des images et des sons. A l'ombre symbolique c'Adam-

En toute candeur, tout honneur, le

JEAN DE BARONCELLL

a photo affreuse, et, quitte à jouer

dépense pour sacrager sou œuvre et celle des notres | Il est vrai que le faisant à ce qui était dégât on dommage. Se peinture est trop follement visionnaire avec son minutieux souci du détail à la flamande, surrous quand elle bâtit des villes ou des cathédrales oniriques, pour erre qualifiée de « rémo ». Elle en enchante Des Esseintes par son melange de santé robuste et de rengations mal

#### JEAN-MARIE DUNOYER.

#### Murique

#### Rencontre avec Édith Lejet

des flutes et du vibraphone. Retour au calme, à la pulsation intitale — comme si le temps

Théâtres LABICHE

> A L'ODÉON (Suite de la première page.)

Les comédiens-français s'envolent les répliques de Dait-on le dirs? avec faugue et subtilité, comme des footballeure olympiques, faisent un sert à chaque mot, ce qui, pour une fels, tombe bien. Ils ont rajeuté trois pas de danse et des chansonnettes, paroles très drôfee de Jean Marean, musique de François Reuber, qui pastiche Offenbach, Debussy : du trompe-l'ereille. Les décors d'Hubert Monleup sont légers et bougent vite. La mise en ecène de Jaan-Laurent Cochei esi très vivante.

Françoise Seigner, Paule Nuëlle, Virginie Pradal, Jecques Eyser, Claude Glraud, Marcel Tristeni, Loule Arbessler. Guy Michel. Jecques Sereys s'amusent beaucoup en jouant blan. Soil dil en passant, eur les affiches et les programmes de la Comédie-Française, les noms des ectrices soni taujoure inscrits eu bas de la paga, après ceux da tous les mes-Il feudreit peut-être la beusculer un lour. Il esi visi qu'eu Françale les filles, les garçone, on s'y perd, c'est une équipe modem-styla, - non-sex -, et, par exempla, dans Doll-on la dire? Frençoise Seigner e tout d'un ertitlaur et Guy Michel lout d'une rosière. Quand même, ce n'est pas une reison pour imprimer toujoure les dames en seconde place.

MICHEL COURNOT.

\* Odéon, 30 h. 30. (A propos des cations pour les lêtes, uttention : Cernière représentation de Doiton le dire? uura lieu le 31 dé-

Le son doux et profond d'un coulait différemment, — puis tam-tam qui s'enfle et s'éteint nouveau contraste. Après une dans la résonance de la harpe dont les cordes graves vibrent, légèrement métalliques, dont les confond avec les traits rapides de la flute en paroxysme au-delà duquel la musique reste en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en musique reste en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en suspens, puis, des flutes et des appropries de la flute en cadence très libre de la flute en cadence tr sol, la double situation du départ évolue fusqu'à un premier paroxysme au-delà duquel la musique reste en suspens, puis, à tâtons, cherche a atteindre un nouveau sommet avec le secours des timbales. Après quoi, tout naturellement, vient la conclusion

duction) et les Espaces nocturnes pour sept instruments d'Edith Lejet (1941) s'abolissent sur une note obstinée de cloche, qui à la fin s'espace et s'éloigne. Ni descriptive ni spéculative,

cette œuvre frappe par la netteté de l'expression, un sens du discours qui permet d'aller direc-tement à l'essentiel : c'est une musique qui fize l'attention et sait la maintenir en éveil. Elle bénéficiait d'une excellente interconficiait d'une excellente mier-prétation par un groupe d'élèves du Conservatoire confrontés, pour la première jois, à une écriture contemporaine et très à l'aise néanmoins, aidés en cela peut-être par la direction de Jérôme Kaltenbach.

Au même programme figuralen Au meme programme figuratent trois autres compositions d'Edith Lefet: la première pour flûte, alto et harpe (1977), par le trio Debussy, la seconde pour quatre Debussy, la seconde pour quatre suxophones (1974), par le Quatuor Defaillet, mais outre les Espaces nocturnes, c'est le Journal d'Anne Frank (1970) pour voix d'enjunts et petit ensemble, qui laisse l'impression la plus vive. Musique d'aimosphère également. Celle-ci a le grand mérite de s'imposer précisément par son refus des clichés et des procédés seulement efficaces.

Il est rure qu'un concert per mette de se faire une idée aussi précise du style d'un feune compositeur. Rien que dans son principa, la formule « carte blanche » pratiquée depuis plu-sieurs années au Musée d'art moderne (avenue du Président-Wilson) est excellente : toute une soirée pour jaire ses preuve quand on est joué si parcimonieusement ailleurs, dons cette salle sans scène ni sièges, où l'on n'est jamais ni vraiment assis ni vraiment couché, l'inconfort librement accepté par le public, falsant partie du jeu au même titre que la gratuité de l'entrée. GÉRARD CONDÉ.

#### Notes Variétés

Colette Magny Colette Magny, généreuse et fra-

temelle, est à l'Alysée-Montmarire jusqu'au 16 décembre, dans un spec-tacle sensiblement différent de ceiul qui fut présenté au Théâtre de la Ville en mars dérnier. D'abord seule avec sa guitare et

ses grands cris de lutte et d'espoir, ses chansons-montages, ses chan-sons-tracts, ses chansons-enquêtes, ses chroniques qui parient de la violence dans la société, d'une femme de mineur dans le Nord de la France au c'ébut du siècle, de la grève exemplaire d'un O.S. marocale Colette Magny presente ensuite Mars une autre femme anteorcompositeur-interprête au tempérament passionné, qui chante des dra-met encore récents de son pays, Paspagns. Puis, accompagnée par Jean Bolesto à la contrebasse, par Gérard Marais à la guitare électrique et aconstique, par Christian Ville àin batterie et aux percussious et par Michel Kus à l'accordeus, Colette Magny offre des extraits d'une expérience sonore tentée avec des enfants psychotiques des Vosges, chante Visage, Village », d'après les peintures et les dessins de Monique Abécassis, sur une musique écrite par Léonardi.

CLAUDE FLEOUTER.

Jazz

#### Al Jarreau A l'heure où le culte de la per-

sounalité a atteint la plupart des védettes du music-hall, il est sure de voir arriver devant plus de quatre milie personnes un artiste qui a du Le succès auxil tardil que rapide d'Al Jarreau ne cuffit pas à expli-quer cette spontaoèité : Al est au chanteur de jazz, c'est-à-dire improvisateur, ee qui suppose une remise en question permanente. études de psychologie enuronnées par

Le bestiaire de l'épouvante ne cesse de s'agrandir, Après les vi-ceaux se Hitchcock, les abeliles de Freddie Francis (a The Deadly Beas s), les fourmis de Saul Bass (« Phase IV s), tes rats de Daniel Manu (« Willard s), les coléoptères

Né à Milwaukes il y a trente-huit

PLEYEL - Nouv. seanc. - Mardi 13 dec. 18 h. 30 et 21 h. - Dim. 18 66c, 14 h. 30 **PARADIS** DE L'AVENTURE

AU PAYS DU RYTHME ET DE LA COULEUR

de Jeannot Szwart (eles Insectes de feu »), et, naturettement, le requin de Steven Spielberg, velci les vers de terre de Jeff Lieberman. Motation et prolifération mous-trueuse d'une espèce animale peu

vous relatera son voyage filmé Indiens - Orchiétes - Piranhas - Olseaux-mouches - Carnaval de Bahin

Adom, leur père (fast-il lire e ad hominem e, à in recherche de t'humme?), ess fils Caln et Abel, l'un méchant barbe, l'outre éphèbe frisottant, arrachent à une terre Ingrate de quol vivre avec leurs compagnes. Scologistes uvant l'heure, ils esquissent les gestes premiers de l'humanité pensante et trottiusule. Mais le resseutiment grandit dans le ques de son cadet, et ce qui deit priver arrive.

Des images et des bruits naturels très soignés chanteut la peine, puls la hullue de l'homme. Gérard Myriam - Bouhamon, le sémillant

Myriam - Bouhamon, le sémillant Abel, insinue dans une Séclaration corps » : que n'a-t-il précisé ses intentions, mieux tranché entre un symbolisme assez unif, avec une e histoire à lire, et ses sythmes purs : Le slim ne quitte jamaie le

to man's lane » de ses bounes LOUIS MARCORELLES.

# in En-

heares

Secretary Commercial

e s in alles dine chamile

som tirtle galacte.

- - C Name

Marsia 10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-10.10.1 Cu-

. The details

et Dires /sam.

ger greit von 21 fa. gemag

Champs-Elgades o te om. Dim. 421

in the same of the

Lalywood

-- 22 h.; stra.

Steffy,

C. Il h.).

18 h. 30): 10 h.: ditt.

---- rsam. 21 b.

rouge: Boite 1 20 h. 30; 22 h. 15).

the city (vam. 20 h. 45;

Vices du Seigneur dim. 15 h et 21 h.). Paurre essassin (sam. h. et 18 h. 30).

---

Theaten dre Assus gradient dealers.

יינב יותר

G: VEL

Festival Cautemas

Vale name Lat willing som

Heres Decreased C. Brains, a. M. Tanka.

Total Physics, Telephone Telephone
The Company of the Company
The Company
The Company of the Company
The Comp

The Airy Courses; we meaning services to the Course of the

....

4 144 2

Mariana Caledon

124-65 124-65 124-15 124-15 124-15

Built Action Lila me

EST IND

FC) [7] Richelm 134 Mi 14 Mi 15 Mi 1

Tanapa Maria

SOE.

Contract Not very service of the contract of t

- 17 m

PARTY PARTY

LE PARTIE

(7) Films to present hear motion the fairs too trains and For the see the PAque-(\*\*) Funs merdie an mora de Cir-buil ana

La cinémathique.

Linkeres ment
Li h.; dim.
Li viell i Datid
Li S. M. -t
Li . - Atriler
Li are de Rocis
Li Lim. Li Li

Challed ward if he trees were passed on a few of the second of the secon intermitaire :

Trivolno LouverLerniarei. — La

(am. Il h.).

Ecciop Bocing

# Page introde prices of Reconstruction of the Control of the Property of the Control of the C

ANNIE

Les exclusivités ADON DU LE SANG PAREL IFTAT ALICE CONSTANT (Pr): La Clare to 1537 No. 10. Mar. V. D. Mar. F. L'AMI AMERICAIN TALL PARTITO A Culticum. S. 1505-35-651 C. Delevin Point Enon. S. 1505-35-651 C. Delevin Fir-Fattophy, 18. 1562-67-681 (19.07)

L'AVOUR EN BERRE (PT) L'ENGELLE CONTRE L'AVOUR EN BERRE (PT) L'ENGELLE CANTAL (PT) L'ENGELLE CONTRE L'AVOUR EN BERRE (PT) L'ENGELLE CONTRE L'AVOUR L'A 15 (City (3-25) 5 Months and 15 (City Factor)

INNIE RALL TART Stone
INNIE RALL TART Stone
Eigner, 50
moust-Moultannie 141, 42 Paris,
17. AUDREY ROSE AUGUST STORY OF THE STORY OF THE

h clm, 15 h, 21 h). Table: Abornods-mul. Céline

1. 21 h.: dim., 15 h. 30).

1. 12 h.: dim., 15 h. 30).

1. 12 h.: dim., 15 h. 30).

1. 13 h.: dim., 21 h.:

1. 21 h.: dim., 21 h.:

1. 22 h.: dim., 21 h.:

2. 23 h.:

2. 24 h.: dim., 21 h.:

2. 25 h.:

2. 26 h.:

2. 26 h.:

2. 26 h.:

2. 27 h.:

2. 28 h.: alliot 1.75 Rint-Morris AURAIS BU PARTE GAPPE LE CROC EST TERRIBLE (FF.) LE AURADO CROC EST TERRIBLE FF. La CROC EST TERRIBLE FF. La CROC EST TERRIBLE FF. La CROC EST CR

h. 45: Bernard Haller oral la Cage aux folles 30 h. 50 : dica. 15 h. et lontparmasse: Siglamond 30 h. 20 et 22 b. 301. dis Elandish (Sam. 21 h.; 12 et 13 h.). Refrasal (sam., 20 h. 30, to clin. 15 h. et 20 h. 45).

de Charace France (sam. 15 h. et 18 h. 30).

Marignan, 8.
Impérial, 2. 1112.
Sud. 16. (531)
CST OBSCUR OBJET DE DESIGN OBJET DE DE DESIGN OBJET DE DESIGN OBJET DE DESIGN OBJET DE DESIGN OBJET DE DESIGN O

Pheatre 14: En ettendant (32m; 20 b. 30). (Eldgat: Sylvie Joly (sam. MINOIS, ENCORE EN PETURAL (Pr.): Studio 5: 57.02. to-Rone : le Week-End des (325-50.25).

LE CRABE TAMBOUR
iteu. 2: (223-56-12)
(742-72-52): Sain: Crass
5: (633-62-72)
(236-35-35): Anicolor
Montparnasse - Path
Montparnasse - Path
(326-31-37): Manyair
(3 Varie-Stoart : Elle, elle et 

37-41).

CRASY BORSE DE PARIS (P. 1)

U.G.C. Opéra (2015) (2015) (2015)

Richesteu (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (20

B 123-47-19).

DERSOU OUZALA

Mac-Mahon, 17 (250-24-57)

DES ENFANTS GATES (27-1)

Clo de le Harpe, 3 (200-24-57)

DIES-LUI QUE JE (27-14-14)

Marignan, 3 (239-32-32)

17 (230-16-41). Cugozone (sam. 14 h. 30 lbm. 15 h. 30). DUELLISTES (A. V.O.) : Margour, 20

U. G. C. BIARRITZ (v.o.) - U. G. C. ORLÉANS (v.o.) -HELDER - REX. BRETAGNE - MAGIC CONVENTION ARTEL Rosny - PARLY 2



LE PLUS GRAND RÖLE COMIQUE DE VITTORIO GASSMAN

S'EN VA-T'AUX CROISADES

MISSE EN SCÈTIE DE MARIO MONICELLI





## théâtres-

Argenta

vthe de l'homme

the delivery of the part of th

The second of th

And the property of the proper

The second of th

Manufacture actions to the second sec

D. gai brada.

Section of the sectio

Property of the same of the sa

trust the corr

AND CHARGE THE CAPPERS

many in the second

Andrews Comments of the Commen

MARKET ALL

The same

Manager & Congress of the Cong

medican de la la

THE RESERVE -

-

English E

**Maria** an and a

= تا دون بسيد

100

TIME

Chigar E

veneneuses, villes oniriques

Control of the contro

Committee and the second secon

THE CASE OF STREET STREET

Later to the second

And the second

. FAN-MARIE DUNGTE

and the grown to the

100 pt 22

7-31. -21.6-

1.000

1124.12

... <u>2...</u> 12 2... 12 3... 12 3... 12

A font

100 C 100 C

4-11

- ...

27 1971 1971 1971

n \_seas

.... d'Abel:

Les salles subventionnées

Opéra : Giselie (sam., 19 h. 30) ; En-semble intercootemporaio, direct. ; K. Stockhausen (Inori, de Stock-hausen) (dim., 18 h. et 20 h. 30). Opéra-Studie : The Rake's Progress ou la Carrière d'un libertin (sam., 20 h. 30).

Comédic-Française : l'Impromptu de Versailles : le Misanthrope (sam., 14 h. 30 : Le roi se meurt (sam., 20 h. 30, dim., 14 h. 30 et 20 h. 30). 20 L. 30, dim., 14 h. 30 et 20 h. 30).
Chaillet, granda saile : la Mère (Pestival d'automne) (asm., 20 h. 15) :
Gémler : Till Eulenspiegel (asm., 20 h. 30, dim., 15 h.).
Odéen : Dolt-on le dire (sam., 30 h. 30, dim., 18 h.).
Petit Odéen : Mercredi trois quarts (asm. et dim. 18 h. 20).
T.E.P.: la Tragique Histoire d'Hamlet. prince de Danomark (sam., 20 h. 30 ; dim., 15 h.).
Petit TEP : la Force des faibles Petit TEP : in Force des faibles (sam., 20 h. 30 ; dim., 15 h.).

Les salles municipales

Chitelet: Voiga (sam., 14 h. 30 et 20 h. 30; dim., 14 h. 30); Concerts Colonne, dir. P. Dervaux (Bestho-veo) (dim., 16 h. 30). Nouvean Carré : Libre parcours récital (Ortiz, Purcell, Marais, Bolsmortier) (sam, 17 h. 30); Cir-que Gruss à l'ancienne (sam, et dim., 15 h. 30); Nuova Colonia (sam, 21 h.; dim., 16 h.); Papin; Agrupaciou Musica (sam, 20 h. 30, dim., 18 h.). Theatre de la Ville : Michel Jonasz (sam., 18 h. 30) ; la Mante polaire (sam., 20 h. 30 ; dim., 14 h. 30).

Les autres solles

Aire libre: Nuits sans nuit (sam., 20 h. 30; dim., 18 h et 20 h. 30); Etoiles rouges (sam., 22 h., dim., 16 h.).
Antoine: Raymond Devos (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Arts-Hébertot: Si t'es beeu, t'es con (sam., 20 h. 45; dim., 15 h. et 18 h. 30). et 18 h. 30).
Athénée: Equus (sam, 21 h.; dim, 15 h. 30 et 21 h.).
Biothéatre-Opéra: Soiness la constructeur (sam, 21 h.; dim, 15 h. et 18 h. 30).
Bouffes-Parisiens: le Petit-Pils du chelk (sam, 20 h. 45; dim, 15 h. et 20 h. 45).

chetk (sam., 20 h. 45; dim., 15 h. et 20 h. 45).
Cartoncherie, Théatre da l'Aquarium : Lea belles histoires n'ont plus d'issues (sam., 21 h.; dim., 10 h.). — Théâtre du Solell : David Copperfield (sam., 15 h. 20 et 20 h. 30; dim., 15 h. 30). — Ateiler du Chaudron : le Voyage de Radii Siméon (sam., 17 h.; dim., 17 h. et 20 h. 30).
Cité internationals universitaire : Grand Théàtra : Toussaint Louver-

Grand Theatre: Tousaint Loover-ture (aam., 21 h., dernière). — La Resserre: l'Avare (aam., 21 h.), Comédie Caumartin: Boeing-Boeing (aam., 21 h., 10: dim., 15 h., 10 et 21 h. 10). Comédie des Champs-Kiysees: I te Bateau vour Linnia (aam., 20 h. 45: dim., 15 h. et 18 h. 30). Danpot : Pepsie (sam., 21 h. ; dim.,

Comedia des Champs-Ruysers : 10

Bateau pour Lipals (sam., 21 h., 45:
dim., 15 h. et 18 h. 30).

Damou ? Peptie (sam., 21 h.; dim.,
15 h.).

Edouard-vii : Un ennemi du peuple
(tam., 21 h.; dim., 15 h.).

Espace Cardin : Aimira (sam., 17 h.
et 20 h. 45, dernières).

Fontain : Reodez-vous à Hollywood
(sam., 21 h., dim., 15 h.).

Gatte-Meatiparnasse : Elice... Sterify.
Pomme, Jane et Vivi (sam., 21 h.;
dim., 15 h. et 18 h. 30).

Gymnase : Arrête ton uniems (sam.,
21 h.; dim., 15 h. et 21 h.).

Huchette : la Cantatrice chauve : la
Lotor (sam., 20 h. 45).

Il Teatrinn : les Lettres de prison
(sam., 20 h. 30).

Le Lucernaire, Théâtre ooir, la Belle
Vie (sam. et dim., 18 h. 30) :
Penthéaliée (sam., 20 h.; dim.,
20 h.) : E. Wagner (sam. et dim.,
22 h. 30). — Théâtre rouge : Boite
Mao Boite (sam. et dim., 23 h. 30) ;
Zoo story (sam., dim., 23 h. 30) ;
Zoo story (sam., dim., 23 h. 30) ;
Marigny, Nimi la Chance (sam., 21 o.,
dim., 14 h. 45 et 18 h. 30).

Marthurins : Le ville dont le prince
est un enfant (sam., 20 h. 45;
dim., 15 h. et 18 h.).

Michel : les Vignes du Seignedr
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 21 h.).

Michel : les Vignes du Seignedr
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 18 h. 30).

Muntparnasse : Trois lits pour hnit
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 18 h. 30).

Muntparnasse : Apprends-mul, Célins
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 18 h. 30).

Monveautes : Apprends-mul, Célins
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 18 h. 30).

Monveautes : Apprends-mul, Célins
(sam., 21 h.; dim., 15 h. et 18 h. 30).

Porte-Saint-Marin : Pas d'orchidées
pour Miss Blandish (sam., 21 h.;
dim., 15 h. et 18 h.).

Poche -Biontparnasse : Eigismond
(sam., 20 h. 30; dim., 15 h. et
30 h. 30).

Porte-Saint-Marin : Pas d'orchidées
pour Miss Blandish (sam., 21 h.;
dim., 15 h. et 18 h.)

Poche -Biontparnasse : Eigismond
(sam., 20 h. 30; dim., 15 h. et
30 h. 30).

Porte-Saint-Marin : Pas d'orchidées
pour Miss Blandish (sam., 21 h.;
dim., 15 h. et 18 h.)

Studio-Tièlètre d'Edgar : Bylvie Joly (sam.,
20 h. 30; dim., 15 h. et 18 h.)

Studio-Tièlètre d'Edgar : Bylvie Joly (s

20 h. 30).

Théitre-en-Rond : 16 Week-End des partitutes (sam., 21 h.; dim., 15 h. et 21 h.).

Théitre Oblique : is Ligne de partage (sam., 18 h. 30).

Théitre Oblique : is Ligne de partage (sam., 18 h. 30).

Théitre de Paris : Vive Henri IV (sam., 15 h. et 21 h.; dim., 15 h.).

Théitre Paris-Nord : Solrée action chanson (sam., 20 h. 45); Toto Bisantibe, Mare (dim., 18 h.).

Phéter de la Weigne : Un same fort St 21 h.).
Théaire Marte-Stuart: Elle, elle et elle (sam., 21 h.).
Théaire Oblique: la Ligne de partage (sam., 13 h., 30).
Théaire de Paris: Vive Henri IV (sam., 15 h. et 21 h.; dim., 15 h.).
Théaire Paris-Nord: Solrée action chanson (sam., 20 h. 45); Toto Bissainthe, Mara (dim., 15 h.).
Théaire de la Flaine: Un sang fort (sam. 20 h. 30; dim., 17 h.).
Théaire Présent: les Derniers (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.).
Théaire de la Ene-d'Ulm: l'Ombre du conte (sam., 20 h. 30; dim., 17 h.).
Théaire 37: la Ménagerie de verre (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Théaire 37: la Ménagerie de verre (sam., 20 h. 30; dim., 15 h.).
Tristan Bernard: Ovul soft qui mal y pense (sam., 21 h., dim. 15 h. et 18 h.).
Troglodyte: Gugozone (sam. 14 h. 30 et 21 h., dim. 15 h. et 20 h. 30; dim., 15 h. et 20 h. 30;

Pour tous renselgnements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

> (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Samedi 26 - dimanche 27 novembre

Pestival d'automne

Voir aussi Les sailes subventionnées. Théâtre des Champs-Elysées : Forum de le danse (sam. et dim., à partir de 18 h.). Théatre des Amandlers, Nanterre : le Hamist de Shakespeare (sam., 20 h. 30 ; dim., 15 h. 30).

Les concerts

Hôtel Háronet: C. Billet, A.-M. Tasia, E. Gassié (Farnehy, Telemanu, Bolamontier, Couperin, Marin-Morels) (dim., 18 h.).

Lucarnaire-Forum: Marin-Morels) (dim., 18 h.); P. Lanizo, et dim., 19 h.); P. Lanizo, guitare (Bach, Villa Lobos) (sam. et dim., 29 h. 30).

Salle Gavesa: Orchestre F. Oubradous (Esandel, Torelli, Bach), (sam., 17 h. 30; G. Linsi et D., Swarowsky (Beethoven, Erahms) (dim., 17 h.).

Conciergerie: Rengod Fontanarosa (Bach) (sam. et dim., 17 h. 30).

Théire d'Orsay: M. Maisky (Bach) (dim., 11 h.).

Nutre-Dame-de-Paris: R. Oberson, Orgue (Peeters, Gagnehin, Schumann, Langials).

Egise Saint-Thomas-d'Aquin: J. C. Allin, Orgue (Echelmemanu, Pachelhel, Bach) (dim., 17 h. 45).

Egise Saint-Louis des Invalides: Chorale P. Holloer (Palestina, Bruckner) (dim., 18 h.).

Voir ausst le Festival d'Antonne. Le Ranelegh : Graziella Martinez (sam. et dim., 20 h.).

ADOM OU LE SANG U'ABEL (Fr.) :

La Pagode, 7 (705-12-15). ALICE CONSTANT (Fr.): La Claf, 5 ALICE CONSTANT (Fr.): La Clef, 5° (337-39-80), Mer. V., O., Mar. L'AMI AMERICAIN (All. v.o.) (\*): Quintette, 5° (033-35-40); Galerie Foint Show, 8° (225-67-29); Glympio-Entrepot, 14° (542-67-42) (v.o./ v.f.): Les Tempilers, 3° (272-94-56), L'AMOUR EN HERRE (Fr.): Hausmann, 9° (770-47-55).
L'ANIMAL (Fr.): Richalieu, 2° (233-67-76); Cluny-Palsce, 5° (033-67-76); Marignan, 8° (339-92-82); George-V. 8° (225-41-85); Oldarot, 12° (343-19-29); Montparnasso-Pathé, 14° (326-65-13); Cambronne, 15° (734-42-96). Clichy-Pathé, 18° (522-37-41).
ANNIS HALL (A., v.o.): Studio Alpha, 5° (033-39-47); Paramount-Elysten, 8° (353-39-47); Paramount-Elysten, 8° (353-39-47); Paramount-Elysten, 8° (353-39-47); Paramount-Montparnasse, 14° (225-22-17). 

CRASY HORSE DE PARTS (Fr.) (\*):
U.G.C. - Opéra, 2\* (221-50-32):
Richellen, 2\* (223-56-70); Montparmasse-33, 5\* (544-14-77); MonteCarlo, 8\* (225-69-83).
LA DENTELLIERE (Fr.): Marbetti.
8\* (225-47-19).
LE PASSE SIMPLE (Fr.): Marbetti.
8\* (225-47-19).

6\* (225-47-19).

DERSOU OUZALA (Sor., v.o.): LE POINT OF MIRE (Fr.): O.C.C. Mac.-Mahon, 17\* (330-24-81).

OES ENFANTS GATES (Fr.): Studio de la Harpo, 5\* (033-34-85).

OITES-LUI QUE JE L'AIME (Fr.): Marignan, 8\* (339-92-82): Termen 17\* (330-10-41).

DUELLISTES (A., v.o.): Marbeuf, 8\* (225-47-19): Olympic-Entrepot 14\* (542-67-42).

Théatre des Champs-Elysées :
Concerts Pasdeloup, dir. J. Barmientos (Sarmientos, Dvorak)
(dim., 17 h. 45).
Théatre de la Madeleine : K. et M.
Labeque, planu (Debussy, Ligett,
Berlo, Stravinsky).
Eglise américaloe : A. d'Aragon,
plano (Besthovan, Rameau, Chopin, Gershwin) (sam. 20 h. 30);
E. Buckley, clavacin (Each. Byrd,
Froberger, Le Roux) (dim. 18 h.).
Mairie du VI: : A. Saleur et G.
Lambert, filia et plano (Bach.
Prokoflev, Dehussy, Roussel, Poulenc, Messisen) (dim. 17 h. 30).
Eglise évangélique allemande : E.
Roloff, Urgue (Bach) (sam.
20 h. 30).

Jasz. pop'. rock el folk

Théatre Monffetard: Cis Imbet (sam. 22 h. 30).
Centre américain: Edition spéciale, folk (asm. 21 h.).
Palais des glaces: P. Cherisa, Fenelus, percussions haftiennes (sam. 20 h.); Art Blakey et les Jasz Messoogers (dim. 20 h.).
Théatre de la Péniche; Evan Chandlee Group (dim. 21 h.).
Palace: Brenda Wootton (sam. et dim., 18 h. 30); Lewis Purey (sam. et dim., 21 h.).

Théatre des Champs - Elysées :

(\*) Films interdits aux moins de treize aus.

(\*) Films interdits aux moins de dix-holt aus.

Lo cinémathèque

Chaillot, sam., 15 h.: Terre d'Espagne, de J. Ivens et E. Heningway; 18 h. 30 : l'Espoir, d'A. Mairraux; 20 h. 30 : Maismos de Passion, de L. Bunnel; 22 h. 30 : la Légende du Grand Judo, de A. Kurosawa; dim., 15 h.: les Enfants do Paradis, de M. Carné; 18 h. 30 : Paramount - Galaxi, 19 (304-35-31); Paramount - Gal

24-24): Secretan, 19- (206-71-23), GLORIA (Ft.): Le Paris, 2- (336-53-99).

LA GUERRE DES ETOILES (A., v.o.): Quinquette, 5- (033-35-40): U.G.C. - Odéon, 6- (223-71-68): Gaumoot - Champa-Elysées, 6- (339-64-67): - V.I.: Bez. 2- (226-63-63): Marignan, 8- (139-62-63): Lumièrs, 9- (770-84-64): Fauvette, 13- (331-58-88): Mistral, 14- (338-53-23): Gaumont-Convection, 15- (238-63-23): Gaumont-Convection, 15- (238-63-27); Mariet, 9- (633-69-63); L'ILE OES ADIEUX (A., v.o.): Normandie, 5- (339-61-18). - VI.: Bez. 2- (238-33-33): Botonde, 5- (633-63-22).

LES INDIENS SONT ENCORE LOIN (Ft.): Saint-Germain-Huchette, 5- (633-63-22).

LES INDIENS SONT ENCORE LOIN (Ft.): Saint-Germain-Huchette, 5- (633-63-22).

J.-A. MARTIN, 9- (704-10-63).

Fr.) (\*): Rio-Opéra, 2: (722-54);
Elchellen, 2: (233-55-70); Athéna.
12: (343-07-48); Faurette, 13: (331-55-87); Mootparasse-Fathé. 14: (323-55-13); Cambronne, 16: (734-42-95); Calypso, 17: (754-10-68); Clichy-Pathé. 18: (522-37-41).

LA MIENACE (Fr.): Paramount-Opéra. 9: (139-52-70); Faramount-Opéra. 9: (139-52-70); Paramount-Opéra. 9: (139-52-70); Paramount-Opéra. 9: (139-32-70); Paramount-Opéra. 9: (139-32-70); Paramount-Opéra. 9: (139-32-70); Paramount-Opéra. 9: (139-32-70); Paramount-Opéra. 9: (239-339-36); Printage. 8: (359-19-71); O.G.C. Gobella, 15: (331-06-19); Matral. 14: (539-52-43).

MOI. FLEUE BLEUE (Pr.): U.G.C. Gpéra. 2: (231-50-32); Ermitage. 8: (339-19-71).

NOUS HONS TGUS AO PARAOIS (Pr.): Richelleu, 2: (232-56-70); St-Germain Village. 6: (533-79-38); Colitade. 8: (773-35-63); Lord Syron. 8: (223-03-31); Le Paria. 8: (339-19-71).

ROUS Germain Village. 6: (332-56-70); St-Germain Village. 6: (332-56-70); St-Germain Village. 6: (332-56-70); St-Germain Village. 6: (332-56-70); St-Germain Village. 6: (332-56-70); Columont-Sud. 14: (323-51-13); Columont-Sud. 14: (323-51-13); Victor Hogo, 10: (777-49-75); Wepier. 18: (337-50-70); Caumont-Gambetra. 20: (777-02-74).

NOUS SOMMES ORS JULYS ARABES EN LERAEI. (Suisse. V. 1220); La Clet. 5: (337-90-90); Racine. 8: (332-43-71).

LES ORPHELINS (GOV. V.O.): Veodème. 2: (773-97-52); U.G.C. Danton. 6: (329-43-62); Marbonf. 8: (223-47-19); Studio Raspall. 14: (223-365). — V.I.: U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-53); Secrétan. 18: (230-37-33); Paraese. 6: (338-58-60); Eau-tall-Paraese. 6: (338-58

19° (268-71-25).

PADRE PADRONE (Rt., v.o.): 14 Julilet-Parnasse, 6° (326-38-00); Hautefeuille, 6° (323-79-38); HlyséesLincoln, 8° (353-38-14); 16 JuliletBastille, 11° (357-90-81). – V.L.:
Impérial, 2° (742-72-52); SalotLazars Pasquier, 6° (367-35-43);
Gaumont - Convention, 15° (32842-27).

REPERAGES (Suisse): Quartier
Laura, 1º (326-94-85); Hautefeuille,
6º (633-79-38): Montparrasse 83,
6º (54-14-27); Elyzées-Lincoin, 8º
(339-38-14); Mariguan, 8º (35992-82); Gaumoot-Opéra, 9º (97395-48): Nations, 12º (343-04-67);
Olympic, 1º (342-67-42); Oacomout-Convention, 15º (828-42-27),
SáLO (IL, V.A.) (\*\*\*): Panthéon, 5º
(633-15-04).
TCSAIKOVSEY (Sov., V.A.); Kinopenorama, 15º (398-50-50).
LE TOBOGOAN OE LA MORT (A.,
V.A.): Ambassada, 8º (359-19-06):
V.I.: Beriltz, 2º (742-60-33); Mootparrasse 83, 6º (544-14-27); Genmout-Suc, 1º (331-51-16); ChichyPathé, 18º (522-37-61).
UN AUTRE HOMME, UNB AUTRE

N AUTRE HOMME, UNE AUTRE CHANCE (Fr.-am.) : Collage, 8° (359-29-16).

(398-33-46).
UNE JOURNEE PARTICULIERE (IL. v.o.): U.O.O. Denton, 6 (329-42-62); Cluny-Ecoles, 5 (333-29-12); Biarrize, 8 (723-59-23); v.f.: U.O.C. Opéra, 7 (261-50-22); F.I.M. Smint-Juognee, 14 (389-58-43); Bisoveous 6-Mootparmasse, 15 (341-25-02); Orand Pavola, 15 (331-44-58); Murat, 16 (228-99-75).

Les films nouveaux

BEANCALEONE SEN VAT-AUX CROISADES, (ilm italien de Mario Municelli. V.o.:
U.C.O. Odéon. & (325-71-08),
Slaritiz. & (728-69-23); v.f.:
Rez. & (226-63-23), Britagne,
& (222-57-97), Edider, & (77011-24), Magio-Convention, 15(622-20-64).
LE FOND OE L'AIR EST
BOUGR, I'llm françain de
Chris Marker, Quintette, 5(033-35-40) (daux a a 11-s),
Glympic, 14- (542-67-42).
QUITTER THONVILLE, film
français de Mobamed Altama,
V. L./V. arabe: Le Beine, 5(325-85-92).
LA NUIT, TOUS LES CHATS
BONT GRIS, Rim français de
Gérard Zinge, Cluny-Broite, 5(333-26-12), Biarritz, 8- (723-63-23),
Cinémonde - Opéra, 9- (77012-90), U.G.C. Gabelins, 13- (331-08-10), Mistral,
14- (539-53-43), Magio-ConvenLico, 15- (828-20-84).
BIG GENERATION, film musitat américain de Will Stolen,
V.O.: Vidéostone, & (32580-32),
LA NUIT DES VERS GEANTS,

V.O. : Vidéostone, 9 (323-69-32),
LA NUIT DES VERS GEANTS,
Illin américain de Jeff Lisbarman. V.O. : Ermitage, 8
(359-15-71); vars (r. : U.O.C.
Opérs, 2 (261-30-32), Magéville, 9 (770-72-85), O.O.O.
Gare de Lyon, 12 (343-01-38),
O.G.C. Gobelina, 12 (33108-19), Mistral, 14 (539-52-43),
Blenvende - Montparmasse, 15
(344-25-02), Convention SalotCharles, 15 (578-33-00), Images, 18 (322-47-84), Secrétan,
19 (205-71-33),
L'ENFER OES MANDIGOS, film
américain de Steve Carver américain de Blove Carver (\*\*). V.O. : Baizac, & (359-52-70) : Y.L. : ABC, 2\* (236-35-54), Ciuny-Palace, 5\* (033-33-54), Chuny-Falsen, 5 (335-17-15), Gaumont - Bud, 149 (331-51-16), Cambronne, 15e (734-42-96), Clichy-Pathé, 18e (522-37-41), Gaumont - Gam-betta, 209 (797-02-74).

UNE SALE HISTOIRE (Fr.): 14 Juli-1st-Parnasse, & (325-58-00); 8 sint-André-des-Aris, & (326-48-19), h.

Sp.

VALENTINO (Ang., V.O.): La Clef., 5s (337-90-90): Biarths. 6s (723-69-23).

LA VIE UEVAN 801 (Pr.): Capri. 2s (598-11-69): Paramount-Marivaux. 2s (742-83-90): Jean-Cocteau, 5s (233-38-83): Paramount-Odeon, 5s (233-38-83): Paramount-Odeon, 3s (359-49-34): Pn b li clabelly as (720-18-23): Paramount-Bystes, 5s (720-18-23): Paramount-Bystes, 5s (720-18-23): Paramount-Cobelina, 1ss (707-12-28): Paramount-Colaint, 1ss (580-18-63; Paramount-Colaint-Hootparnass, 1ss (328-22-17): Convention-Saint-Charles, 1ss (579-33-00): Mursi, 1s (588-98-75): Paramount-Maillot, 17s (758-24-24): Moulin-Rouge, 1s (656-34-25): VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET

YOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE (Fr.): Montpar-name 83, 5° (544-14-27); Marignan, 8° (339-92-82); Français, 9° (770-33-88).

SPECTACLES IRCAM/Passage du XXº siècle

derniers concerts

dimanche 27 novembre 18 h et 20 h 30 ensemble intercontemporain direction

KARLHEINZ STOCKHAUSEN solistes-danseurs

Elizabeth Clarke et Alain Louafi regie sonore Peter Eotvös

Stockhausen : Inori nouvelle version

co-production avec le THÉATRE NATIONAL DE L'OPÈRA location aux guichets

mercredi 30 novembre 20 h 30 ieudi 1ª décembre 19 h 30 orchestre et chœurs de la BBC

direction PIERRE BOULEZ

Phyllis Bryn-Julson, soprano

le 30: Debussy - Ives - Berg - Schönberg le 1°1: Zender-Ligeti-Lumsdaine-Boulez-Nono

SALLE PLEYEL tėl. 227.88.73 - location aux caisses et Durand

THEATRE D'ORSAY

CIERENAUD BARRAULT

création

L'EDEN-

CINEMA

de Marguerite Duras mise en scèce Claude Régy

an alternance

HAROLD ET MAUDE

LA VIE

**OFFERTE** 

PETIT ORSAY

création

la vie singullère d'

**ALBERT NOBBS** 

adaptation et mise an scèna

Simona Benmussa tirée d'une nouvelle de George Moore d'après la traduction de Pierre Leyris

LES LIBERTES

DE LA FONTAINE location 548,38,53 et agences



Directeur DANIEŁ BARENBOÏM

PALAIS DES CONGRÈS VENDREDI 9 DECEMBRE, 20 H

SEIJI OZAWA

SYMPHONIE Nº 7 **GUSTAV MARLER** 

Les concerts des 8 at 10 Décembre 1977 sont complets

LOCATION : PALAIS DES CONGRÈS PAR TELEPHONE 758.27.08 (ds 13 à 17 H)

28 novembre - 10 décembre 21 b

LE PALACE - 770,44,37 8, rue du fbg Montmartre-9°

LLIJIS LLACH

Valverde RECAMIER 548.63.81



25 NOVEMBRE - 17 DECEMBRE

LES VACHES DE

BARRACAS 1975

théâtre de la commune d'aubervilliers

833.16.16

CUJANCAS et

de Richard Demarcy et Teresa Mota

Ambiance musicale - ■ Orchestre - P.M.B. prix moyen du repas - J., h. ouvert jusqo'à., heures

ASSISTIE AU BEUF - POCCARDI - MICHEL OLIVER propose une formule Beuf pour 25,50 F a.e. (28,30 a.e.) 8. bd des Italians, 2. Tijrs e is midi et le soir jusqu'à 1 h. du matin, avec ambiance musicale. MICHEL OLIVES propose pour 26 F a.n.c. (29,90 a.c.), sa nouvelle formule « 3 hors-d'œuvre - 3 plats au choix » jusqu'à 1 h. du matin. MICHEL OLIVER propose une formule Boarf pour 25,50 F a.n.c. (29,30 a.c.) le midi, et le soir, jusqu'è 1 h. 30 do matin, avec ambiance musicale. On sert jusqo'à 23 h. Grande carte. Menus S.C.: Déj. 70 F. Diners 100 F et menn dégust. avec 7 spéc. 140 F. Ses salons de 20 à 50 couverts. ASSIETTS AU BOSUF

123, Champs-Elysées, 8. Tijrs la midi et le soir jusqu'à 1 h. 30 du matin, salle climatisée. LE CAFE D'ANGLETERRE 770-81-35
Carrel. Richelieu-Drougt, 9\*. Tljrs
Diss. et fruits de mer. MENUS 27,70 F et 38,50 F, boiss. et serv. compt.

EISTRO OS LA GARE 59, bd du Montparnasse, 6°. T.Ljrs ASSISTTE AU BOSUF. Tils Face église St-Germain-des-Prés. 6° LAPEROUSE 328-68-04 51, qual Grands-Augustins, 6°. T.I.J.



#### Trente années de recherches sur les manuscrits de la mer Morte

Deux textes d'une grande portée, celui de M. Paul-Marie Daval sur l'art celtique, puis celui de M. André Dupont-Sommer sur les manuscrits de la mer Morte, d'une importance capitale, ont conféré vendredi à la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres un éclat exceptionnel.

cet immense labeur exégétique que les membres de la secte ont

poursuini sans relache (...) pen

dant à peu près deux siècles ».
On a trouvé, enfin, un tout
autre rouleau, dit « rouleau du
Temple », le plus long de tous,
dont la publication est impatiem-

ment attendue.
Cette secte, est celle des Essé-

niens et la thèse de M. Dupont-Sommer, selon laquelle ces ma-nuscrits devalent provenir du grand convent essènien de la ré-gion de Qoumran, et avaient été

emballés avec soin et cachés

dans les grottes à un moment

eritique, a fini par l'emporter après plusieurs années de discus-

sions passionnées. L'enjeu dépassait singulière-

d'érudits. Il a trait aux sources mêmes du christianisme. « Dès le début, dit l'orateur, il m'est ap-paru que les textes de Qoumran, en même temps qu'ils nous ren-

seigneraient de jaçon directe, immédiate, sur l'histoire, les

croyances, les rites de la secte essénienne, jaisaient ressortir en-tre celle-ci et l'Eglise chrétienne

primitive des affinités et des res-

semblances singulièrement nom-breuses et précises, et je crois poupoir soulenir, en même temps,

que la thèse de l'origine essé-nienne des rouleaux, l'idée que

l'essénisme, tel que ces rouleaux nous le révélaient, avait préparé

les voies, plus que tout autre mouvement dans le judaisme, à

l'institution chrétienne et, sur bien des points, lui avaient servi

de modèle...»
Alors que le site archéologique

visité, il y a une centaine d'an-nées par quelques explorateurs ao

nord des quadi Qoumran — murs, citerne, tessons, cimetière avec

des tombes d'un type incounu. — n'offrait pas d'explication satis-faisante, M. Dupont - Sommer suggéra, dès 1951, une hypothèse :

si les rouleaux provenaient de la communauté essénienne décrite par Pline l'Ancien, ces ruines ne

De 1951 à 1958, str campagnes

de fouilles ont abouti à des ré-

sultats e qui levent enfin le voile sur cet enigmatique habitat du

desert ». On a mis au jour toutes

les installations nécessaires à la

vie d'une communauté isolée, même un aqueduc, et d'autres

avec tables et encriers, réfec-

toire, baptistères. Et sur près de

5 kilomètres le long de la rive de la mer Morte, les traces d'un vaste

Le maître de justice

Voici elors la révélation la plus surprenante des manuscrits de Qoumran : ils nous rensel-gnent sur l'histoire du fondateur

de la communauté, te e maître

de justice a. C'était un prêtre. « Réjormateur zélé et d'un mys-ticisme ardeni, adversaire résolu

reprochait son mépris de la Loi et son impiété, il rompit avec le judaïsme officiel (\_) entrainant

dans la sehisme nombre de prê-

tres et de laïcs a Il fut persécuté, finalement arrêté, jugé et mis à

mort. Les textes prophétiques de

Qounran, le Commentaire d'Ha-bacuc, les Hymnes, dont l'orateur Ilt des passages d'une éclatante poésie, le proclament le Révéla-

teur par excellence, le prophète au sens biblique du mot, expres-

sément a l'annone is tenr de l'Evangile a qui a même été trahi

Quelle fut la portée de ce mes-

sage? Prélude au message évan-gélique chrétien? Certains l'ont contesté, notamment, au dix-neuvième siècle et dans la pre-mière moltié du vingtlème siècle.

Or. réaffirme M. Dupont-Somoner, a L'exégése des textes du Nouveau Testament ne peut plus sa soustraire, aujourd'hui, à la

lumière que versent sur eux, à flots, les rouleaux esséniens de

En pressentant que ces textes

marqueraient un tournant déci-

sif dans les études relatives aux origines de l'Evangile — « un en-

scianement prophétique, à la ma-

nière des maitres esséniens et non

pas un enseignement de tradi-tion, à la manière des maitres pharisiens », dont le rôle et la valeur ne sont pas, lei, en cause. — M. Dupont-Sommer avait, des

le début de la controverse, em-ploye le mot de « révolution a

Il n'est pas trop fort. Certes d'au-tres documents peuvent être encore

trouvés, qui pourront compléter

terprétations. Et. conclut l'orateur, a nous n'en sommes pas encore

aux conclusions définitues, au terme de la vaste enquête et de la pasisonnante entreprise scientifique, dont les résultats concer-

, retoucher certaines in-

Qoumran. »

sacerdoce officiel avouel it

seralent-elles Toss les

cet établissement?

Après le discours traditionnel raines (...), vestiges et témoins de de M. Robert Flacelière, président, la lecture du palmarès de 1977 et la proclamation des archivistes paléographes de la dernière promotion, les anditeurs qui l'ignoraient encore ont appris, de la bouche de l'auteur des Celtes (actuel succès de librairie) que leur art, « considéré d'abord, encore à la fin du dix-neuvième siècle, comme barbare, mineur et même enfantin, est en réalité expressionniste et abstrait a, inspirateur d'une des grandes ten-dances de l'art d'anjourd'hui. L'archéologie a réhabilité ces ethnies qui ont occupé une grande partie de l'Europe entre le cinquième et le premier siècle avant notre ére. a Nous connaissons cet art, a poursuivi l'orateur après un large tour d'horizon historique, surtout par des bijoux, des armes, des vases de métal et de terre cuite, des ornements de char, des monnaies, et quelques pièces de grands sculpteurs en Provence, en Rhénanie, en Armorique. L'ornement est fondé sur la courbe et la contre-courbe, la etylisation poussée jusqu'à la ca-ricature, la transformation et la ligison continue des motifs, poussuriout l'interprétation des su-jets vivants, notamment végétaux, en dessins abstraits... a

#### Les grottes de Qoumrân M. Audre Dupont-Sommer,

secrétaire perpétuel, était sans aucun doute le aspécialiste » le plus qualifié pour faire une synthèse, aboodamment nourrie de «Trente années de recherches sur les manuscrits de la mer Morte (1947-1977) ». C'est, en effet, en 1947, que tout a commencé, avec la découverte fortulte par un berger bédouin, au uord du ouadi Qoumian d'une grotte pleine de jarres où étalent enfermés de vieux rouleaux de cuir couverts d'une écriture pour tul indéchiffrable. Début d'une prodigieuse aventure scientifique : dix autres grottes à manuscrits. En tout, douze rouleaux à peu près complets. Six ceuts manuscrits, des dizaines de milliers de fragments en général peu utili-

Les sept rouleaux trouvés dans la première grotte sont désormais dans le Temple du Livre à Jérusalem. Le plus beau, endérement déployé est celui d'Isaïe. Car. un quart de la masse recueille à Qoumran est consti-toé par des copies des livres bibliques, dont tous, sauf celui d'Esther, sont représentés, souvent en plusieurs exemplaires Si l'on considére que le texte de le Bible hébraïque « officielle », reproduisant à peu près sans va-riantes une seule et même version. se référe à des manuscrits dont le plus ancien est daté de 895 après J.-C., on apprécie l'aubaina d'avoir sous ta main des manuscrits hébreux plus anclens d'enron mille ans. Quant aux manuscrits non bi-

bliques, ils concernent d'une part « pseudépigraphes de l'Ancien Testament a et autres apocryphes, mais encore des ouvrages reil-gieux totalement inconnus présentant aune telle homogénéité de doctrine qu'ils no peuvent provenir que d'un même milieu myslique, d'una même serie ».
Ainel que des «commentaires »
a étroitement en rapport uvec les
doctrines propres de la secte et
s a s préoccupations contempo-

#### **ÉCHECS**

#### KORTCHNOL **ACCENTUE SON AVANCE**

A Belgrade, dans la finale du Tournoi des prétendants au cham-pionnat du monde, les parties se suivent et se ressemblent. Victor Kortchnol vieut de battre a uooveau Boris Spasski. Les deux adversaires ont joné le même debut que dans la première partie, qui efétalt terminée de justesse par la uuilité. Kortchnof mène désormais par 2,5 à 0,5.

FINALE DU TOURNOI PINALE DU TOURNOY
DES PRETENDANTS
Troisième partia
Blancs: Victor KORTCHNOI
Notra Boria GPASSKY
Partie anglaise

| 1.    | C4             | c5   | 19. | Cd4      | Τć       |
|-------|----------------|------|-----|----------|----------|
|       | Čt3            |      |     | Dd3      | Ca       |
|       | Cc3            |      |     | Cb5      | De       |
|       | d4             | exd4 |     |          | Dç<br>Cé |
|       | C×44           | 46   | 23  | Fé5      | Fa       |
|       | g3             |      |     | a4       | Ce       |
|       | Cp3            |      |     |          | CXČ      |
|       |                |      |     | Dd4      |          |
|       | <del>4</del> 4 |      |     | r×é5     | FXb      |
|       | Oé2            |      |     | a 💢 þ5   | Oxb      |
|       | <b>F4</b>      | Cc6  |     |          | Dç:      |
|       | Fé3            | Dç7  | 20. | D×c5     | CXC      |
|       | Fe2            | ₫5   | 30. | FXd5+    | Cě       |
| 13.   | é5             | Cél. | 31  | Tal      | 2.       |
| 14.   | 0-B            | Fxc3 | 32. | FXa8     | TX       |
|       | c×d\$          |      |     | Tabl     | - / 4    |
|       | bxc3           |      |     | TYbs     | Cg       |
|       | Tacl           | 75   | 25  | Tds      | ~~       |
|       | êxîs           |      |     | Les N.   | - bond   |
| T-Ch- |                | OX19 |     | T-CB 14. | فاللكب   |
|       |                |      |     |          |          |

## **ANNIVERSAIRE**

## Leclerc ou la vertu de désobéissance

Les anciens compagnons du géneral Leclerc de Hauteclocque, maréchal a titre posthume, célébreront, le 27 et le 28 novembre, le trentième anniversaire de la mort de l'ancien chef de la 2° division blindée.

Les survivants de cette glorieuse unité déposeront une gerbe ap monument élevé, porte d'Orléans à Paris, à la mémoire du RENTE ennées — presque un tiers de alécie —

recul nécessaire, é une épo-exceptionnellement riche en

témoigneges, pour prendre le Juste

mesure des événements et des

C'ast le ces pour Leciere dispens

le 28 novembre 1947 dans ce même

elei d'Afrique qui vit, six ans plue

tôt, le début de son extraordinaire

épopée où il illustra al personnifia

Pour parcourir cette fulgurante

trajectoire, if evelt dû accepter de

devenir un aventurier, un proscrit,

un rebelle, condamné à mort pour

télonie par le gouvernement légal de Vichy.

Pourtent, rien ne destinait ce rejo-

ton d'une vieille familla de l'aristo-

cretia picarde, élevé dans le tradi-

tion du respect des valeurs établies,

marqué par se formetion militaire elassique, à devenir un officier

rebelle, au risque d'une mort, infâ-

Michèle Netacha et Alain

Loinger sont heureux d'anzioneer la nalesance de Gaelle-Alexandra,

ie 17 dovembre 1977. 1, rue Birschler, 67000 Strasbourg

M. et Mms François Ensterholtz ent la jole d'acuencer la unissance de leur flue. Marie-France.

- Havi é l'affection de toute sa famille et de ses amis, on nous prie d'ausoncer le décès de

prie d'annoncer le décès de M. Hammache ABSOU, brigadier de gardens de la paix de la compagnie des gardes de l'Elysée, cité à l'ordre de la natiou, médalle d'or des actes de courage et de dévouement et médaille d'honneur de la polite fraçaise.

de la police fraggalse,

da la police trançales, tombé victime du devoir le 23 co-vembre 1977, à l'âge de quarante-trois aus.

La cérémonie officielle sers câlé-hrée le mardi 29 novembre, à 9 h. 30, dans la cour d'honneur de la pré-terture de rollèse

dens la cour d'honneur de la pre-lecture de police.

Une cérémonie religieuse sera célé-brée le vendredi 2 décembre, à 13 h. 30, en la mosquée de Sidi-Soufi de Bejaia, Bougie (Algérie).

De la part de tonte la famille et de ses dombreux amis.

EDieu veille sur lui à

present. » 19. rue Marx-Dormoy, 75018 Paris 12. rue de l'Ecole-Zerrouki, Bejal

Algerie).

17. boulevard Soult, 75012 Paris
5, rus dez Valladiers,
38700 Bagnots-aur-Cèze,
Boulevard Amirouche, Bejale

(Algérie) 81, rue Henri-Barbusse, 93200 Aubervilliers, [Le Monde du 24 novembre.]

— Blots.
— Mme Roger Alliot, son èpouse
Mme Monique Alliot,
Le professeur et Mme Miche

Les docteurs Bruno et François

ses enfants,
M. et Mmc Emmanuel Sicard-Alliot.

Alliot. Jean-Eric Moreauz. Olivier. Laurence. Ettenna, Guil-laume et Benoît Alliot. Zenaod. Oantier et Sébastier Chesatre.

Chaleus
ses petits-enfants,
Aude et Séverine, ses arrièrepetites-filles,
Les familles Alliot, Briatta, Durand,
Picard et Bretheau,
out la doujeur de faire part de la
perte eruclie qu'ils vicaneat d'éprou-

M. Boger ALLIOT, chevaller de la Légion d'honneur, croix de guerre, pieusement décède, muni des sacrements de l'Eglise, le 24 occembre 1977 dans sa quatre-vingüéme année La cérémonie religieuse sara célébrée le samedi 25 novembre, à 14 h. 30. en la cathédraic Saint-Louis de Biola.

Ni fleurs ni couronnes. 1, rue du Palais, 41000 Biois.

A L'HOTEL DROUOT

Lundi

S. 3. - Charchoune Titundjian.
S. 4. - Or. Entreme-Orient.
S. 6. - Bibliothèque d'un architecte
S. 8. - Tableaux ancistas et modern

S. 12. - Tableaux anciens. Bijoux

S. S. - Ete curies. Antiquit. Moyer

Objets d'ameublement.

EXPOSITIONS

ver cu la personne de M. Roger ALLIOT,

professeur et Mme Michel

M. et Mme Jean Moreaux,

Chatelus,

VENTES

la pasisonnanie entreprise scienti-fique, dont les résultats concer-nent l'un des problèmes fonda-mentaux de l'histoire humaine.» JEAN-MARTE DUNOYER.

5. 6. 18. Cerus: Antiquis laboration sur leure des la Dundentes and stat d'ameublem. princip. 18 et 19. Tableaux modernes.

le 15 novembre 1977. Hamean de Blard, Labbeville, ' 95600 Neale-la-Vallét.

Naissances

CARNET

l'eventura gaulliste.

maréchal Leclerc, le dimanche 27 novembre, à 10 h. 30. Une messe, célébrée en l'église Saint-Louis-des-Invalides, aura lieu à 11 h. 30, en présence de Mme la marechai Leclerc de Hauteclocque. Le tundi 28 novembre, à 18 h. 30,- l'Asso-ciation de la 2º D.B. ranimera la flamme a l'Arc de triomphe. C'est te vendredi 28 novembre 1947, en

début d'après-midi, que le bimoteur

l'époque, eu risque aurtout de représables contre sa famille demeurée en France, ce qui lui fil adopter le nom de Leciero. Mesure-t-on eufflesmment ce qu'e représenté, pour un homme de ce sang et de cette tradition, un tel choix? La confidence qu'il fit à Gulliebon, son plus fidèle et intime compagnon. l'éclaire : . Tout ce que fai fait de grende dans ma vie, je l'al fait en désobélesant. » Ce refus de Leclaro d'obéir contre sa conscience, c'asi le même mie celut mii à Thèbes. It y e plue de deux mile ans, opposent

Antigone à Créon. Cette discipline, a force principala des armées -, il n'alleit casser de la récuser dans l'intérêt supérieur du pays. Se plus belle victoire sans douta, la prise da Strasbourg, il l'oblint en ne se plient pas, ou trop tard, eux directives de Patton, commandent le troisième ermée américeine. Quel exemple i Quel précémanta aux yeux da beaucoup à guerre en d'autres circonstances t des Alliés,

- Mme Michel Carihian, sod

Prancis Caribian, M. et Mme Patrice Caribian et

Julia,
Jran-Marie Carlhian,
M. et Mme Robert Carlhian et
leurs enfanis,
M. et Mme Jeso-Paul Carlhian et
leurs enfanis,
Mmc Brigitte Carlhian et sec

entaots.
Les familles Carthiao et Lacrolx,
parents, alliés et ses amis,
unt la profonde douleur de faire
part du rappel à Diru de
Michel CARLHIAN.

croix de guerre 1938-1945, commandeur

de l'ordre do Mérite sportif, décèdé accidentellement à Nimes le

Les obsèques ont . été eslébrées dans l'otlmité à Chantilly, le 24 no-

Cet avis tient lieu de faire-part, 10, rue Beoouville, 75115 Paris.

— Mme René Causse, M. et Mmc Jean Max Causse et leur fils François, Mms Raymond Causse et ses

enfants. M. et Mime Pierre Causse et leurs

enfants.

font part du décès, survenu le 18 novembre, à l'âge de quatrevingt-cinq ans, de

M. Reué CAUSSE,
ancien élève
de l'Ecole polytechnique,
officier de la Légion d'houneur,
ct rappelleut à votre souvenir sa
petite-fille,

petite-fille,
Christine CAUSSE,
décédée à l'âge de neuf ans. dens
l'incendit du C.E.S. Pailleron.
Les obaèques ont eu lieu dans
l'intimité à la chapelle de Villeoeuve-d'Uritage.
Berbeys, 38320 Eybens.
35. rue de la Pompe, 75016 Paris.

— M. et Mme Jean-Pierre Kroll, Michel et Brigitte Kroll, Mme Suzanoe Barache, font part du décès de

M. Robert KROLL, lour père, grand-père et ami. Les obsèques auront Ueu le luodi

On se réunira au elmetière du Père-Lachaise, à 11 beures (96° di-vision).

Cet avis tient lien de faire-part.

- Nous apprenous le décès de Mme Sozanoe MASSO, surveou le vendredi 25 novembre, à

Paris.

Ses obsèques auront Usu dans la plus stricte intimité.

One messe aera célèbrée aux Invaludes le vendredi 2 décembre, à It à 
[Née à Paris, le 9 Zenvier 1907, Suzame 
Rosambert, alors marièe à Me Henri 
Torrès, avait commande pendant la 
seconde guarre moodale le corps féminin de le division Lectert, le corps 
Rochambeau, surmonimé «les Rochambeiles «. Elle termine la guarre avec le 
grade de commandant, et part en Indochine, C'est en rentrant, en 1948, qu'eile 
épouse le colonel Massu. Suzame Massu 
o, publié deux ilvres de souvenirs : 
« Quand l'étais Rochambeile» et « Un 
commandant pas comme les autres ».)

- Mme Henri Pavard. M. et Mme Larbi Touat et leurs

Mme Jeanine Pavard et sa fille, M. et Mme Albert Pavard et leurs

enfacts,
ont is douleur de faire part de la
mort de
M. Benri PAVARD,

M. Bean Pavard, leur époux, père, grand-père, pleu-semeat décèdé dans sa quatre-vingt-trolsième andés. lo 23 dovembre 1977. Les obséques auront fieu le fündi 25 novembre, à 14 h. 30, en l'église de Combes-le-Ville.

Nos abonnet, beneficiant d'une ré-

duction sur les insertions du « Careir.

du Monde », sont priés de joindre à

leur envoi de texte une des dernières

bandes pour justifier de cette qualité.

Place Hottinguer, 77380 Combes-is-Ville.

rembre 1977.

Les généraux rebelles du putsch

Mala ei, pour lut, désobéir était pas suffisante. Fallelt-il encore que. dès août 1940, eprès blessure el évasion, il rejoigne de Geulle à Londres, prabquement Inconnu maie porteur, à ses yeux, de l'espérance at de l'honneur français. Fallalt-il qu'il se mette inconditionnellement é ses ordres. Qu'il ne cesse de prendre les initiedves les plus hardles. dens l'isolement où ice elicons tances le plaçaient, au cœur de l'Afrique noire où, à peine déberque, Il ralile à la Frença fibre la Cemeroun

Dans cette quéle trénétique el systématique rentratt eu moins autent terminée, Rommel détalt, il tellut le souci, légitime pour un chat de guerre, de combattre et de beltre l'ennemi que l'impérieuse nécessité politique qu'il ressentait de meinte dent aussi pour d'autres chefs da nir la France combattante aux côtés

— Patt. Mme Verdenst. Le docteur Jean Verdenal et ses

eniauta,
Mme Jead Verdenal,
Mile Marie-Paule Verdenal,
Les families Lorber, Colin, Mennier, Nouvian, Desouches,
ont la douledr de faire part de

ont la douleur de laire part de décès de M. Pierre VERDENAL, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, avocat à la cour d'appel de Pau, ancien socrétaire de la conférence agrien batonnier, angles maire.

de la ville de Pad de 1936 à 1941,

ancien vice-président de conseil général, survenu le 21 novembre 1977, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, muni des sacrements de l'Egise.

Les obsèques religieuses ont en lieu le 23 novembre en l'église Notre-

- Le conseil d'administration si

le personnel du Service social des jeunes ont la tristesse de feire part du décès de M. Michel WASSKRBERGER,

directeur de l'udvre. Les obsèques auront llen l'undi s'anovambre. Réunico à 10 b. 45, cimetière du Montparnasse, entrée rus Emile-Richard.

27, avenus de Ségur, 75007 Paris.

— Fontsloeblesu.

Mma Charles Wolf, son épouse,
M. et Mme Alsin Auger,
Le doctour et Mme Bernard Wolf,
ses enfacts,
Mmc Alfred Muller, as accur,

frère et belle-sœur.

M. Jean-Paul Boyer, son neveu.
ont la douleur de faire part du
décès de

M. Charles WOLF.

M. Charles WOLF, rappolé à Dieu dans as solvante-hultième année, le 24 novembre 1977. Les obsèques seroot célébrées en l'église réformée de Pontainebleau, 3, rue Béranger, le mardi 29 covembre, à 14 beures
L'inbumation aura lieu le même four au simetière de Fontainebleau.

Jour au einetière de Fontalosbieau. Cet avis tient lieu de faire-part. 18. boulevand du Général-Leclere, 77300 Fontalnebleau.

A l'ambiversaire de sa mort, le novembre 1976, les collègues d'

Diego VALERI,

auront uns pensée pour le poète et critique lislieu, ami chaleureux de la France.

Une messe, célébrée le diman-che 4 décembre. à 15 heures, an l'église Noire-Dame-des-Pauvres, bou-levard Gallieoi, à Issy-les-Mouti-coaux, réunire le familie et les amis de

...

Marting Lefourneux-Audras,

L'œuvre de la visite des déte-nus dans les prisons fait chiébrer toe messe le premier merered de chaque mois, à 16 h. 30, en la cha-pelle pardissinie, 3, pince Saint-Thomas-d'Aquin, Paris (7°).

Doctorat d'Etat

Linndi 28 novembre, à 14 beures,
université de la Sorboane nouvelle,
saile Liard. M. Pierre-Yves Petilion :
e Saul Bellow et la tradition américaine : exercice de lecture ».

Communications diverses

. — Le docteur et Mme P. Cantounet remercicot les persondes qui se sont intéressées à leur sort après la des-truction de leur immeuble, Le eabloet médical est transféré à la elinique des Chênes, Véllsy-Quest. Tél : \$46-11-70.

Soyez gentil avec votre barman.

Quand your commander

SCHWEPPES.

précisez Bitter Lemon

ou « Indian Tonie ».

Soutenances de thèses

Anniversaires

Avis de messe

Offices religieux

M. et Mme Henri Boyer, ses

Dame. 38, avecos Thiors, 64000 Paul

Béchar le général Leclerc, alors inspecteur général des Forces françaises d'Afrique dn Nord, s'était écrasé en bordure de la voie farrée Oujda-Kenadza, près de ta frontière algéro-marocaine. Pris dans un violeut vent de sable, l'avion, après avoir ėtė plaquė au sol, avait explosė, ne laissant que des débris épars, dout la canne tégendaire du général. d'Algar, en 1960, n'y ont-lia pas da ses traits que le parmenence de

Mitchell transportant d'Oran a Colomb

Ce n'est pae le moins remarqueble ce souci evant tout politique. Que représentait le dérieoire - Force L pour le VIII° armée de Monigomery ? Quelmies centaines d'hommes avec un malériel hétéroclite, leolés, perdus eu centre de l'Afrique, si loin du tront égyplo-libyen, que nul ne songeeil à eux, e fort/ort é les utilisar. Et pourient, ces procrite ellelent donner à le France libre sa première victoire en enlevent de haute lutte eux Italiane le forteresse de Koufra, considérée comme inaccessible. Il devalt y taire la célébre sermant, tenu trola ane plue tard, de libérer Stresbourg, qui, déjà, le fit entrer dans l'histoire. Meia, ce n'éleil que le débul de l'eventure. La campagne d'Afrique

récuser l'autorité de Gireud qui, en

représsilles, exite Leciero et ses hommee, trop embarrassants, en Libye. C'élell le prix à payer pour conforter celic, elors veciller de Geulle, Forçant, una fois de plus le deetin, Leclero rellla, sans ordres einon contre lee ordree, plue ou moina clandestinement, é marches forcéas, la Meroc evec sa troupe, pour y constituer cette grande unité. qui allali devanir la il division blindée, moyen indispensable, mele non suffisant, à l'accomplissament de son dessein politique. Possédant décormeis ca pulssent instrument de l'utiliser sur le tront de l'Ouest non encore créé, là où son instinct politique lui commandait d'être et non eur celul, futur, du Midl où le logistique eutant que le relson euraient pourtant voulu qu'il se trouve, incorpore à ce qui allait devenir la l'e armée trançaise. Avec l'appul Indispensable de Charles de Gaulle, Il obtint des Américains, contre toute raison, que l'immense metériel que représente une division blindée solt Irensporté d'Afrique en Angleterre pour participer ensuite eu quement en Normandie.

#### L'honneur de la France

Per son Insoumission, il e permis é la l'amme mourante de l'espé-rence de ne pas étélendre eu plus noir des années du malheur. La rumeur de ses victoires dans ces lieux inconnus des déserts efricains - qu'il hissa à le célébrité et à le gloire et dont le France. l'oreille collée à la radio brouillée de Londres, épelait les noms, symboles de son espoir - talenit sourdement écho aux salves des pelotons d'exécution des partiens, eux gémisse ments des martyrs de l'ermée des ombree, à ceux de · leur peuvre roi supplielé ., comme l'e défini Moulin gul savalt toul et gul mourut pour e'être tu, au bruit que tit le corpa brisé da Pierre Brossolette e'écrasant au sol après son saut volontaire dans le vide pour ne pas parier sous la lorture, aux sangiots des mères juives arrêtées eu petit matin, à qui on errachalt leure

Ainei, ce qu'il a accompil ne se meeure pas seviement au bilan de ses victoires — le héros pèse plue dans le belance de l'Histoire que le polds epécifique de ce qu'il e lait. Oue représentait la 2" O.B. eu mi-lleu de l'immansilé des armées alliées ? Elle n'e pas influé eur le sort des ermes. Ni même accéléré l'lesue de le guerre, meigré l'extraordinaire périple commencé à Kou-tra et echevé à Berchlesgaden.

Et ce chef de guerre e'éleve eu niveau de l'homme d'Etat. En 1946 commandant en chef en indochine, Il sut pressentir le fait national vietnamien el recommanda d'accorder l'indépendance réclamée per Ho

Leciero fut permi les tout premiers à ramasser l'épée brisée de le Franca pour ne plus la lâcher Jusqu'à le victoire, démontrant, comme l'Histoire en offre d'eutres exemples, que le destin des natione dépendait parfola d'un tout pelit nombre d'hommes. Ne fut-ce pas le cas des quelques centelnes d'eviateurs de la R.A.F. pendeni la batallie d'Angleterra 7

Ce n'est pas essez dire qu'il a été aussi se tortune. Lui et ce millier d'hommes en qui Charles de Gaulle avait reconnu see compagnons de la Libération et dont quelque cinq cents sont morts. Ces ehevallers de le Teble ronde de l'eventure geulliste - une des grandes aventures humaines. - quelant obsfinément eu prix de tant de sano. da scultrances et de mort au lond de l'Airique, dene les déserts de le Cyréneique ou eu cœur du pays occupé, ce Grazi qu'était pour eux la liberté. Et - lé où l's mouralent,

renaissait la patrio .. CLAUDE CHEVALIER-APPERT. Hong's

A. 35 - 48

#54 No. 1

Gereit, Ass A

218 B.

教育工 李中尔

Marine 2. 2 2

a market and the said

200 DOLT

----

Contact See

SQUEE F

40 50 MAIN

意義ない おから ニ

A WALLS

**进入的不要不**多

ANDRES

WE TITT

SA-CE-FORM

**S**A 18 5

31 3 C 78 T

S. 6. 4.

CF-99-98

ATT BAS

eitte East

1576 LA

क्षेत्र हम्मानिक

**在一个中心** 

**医班克尔内含物质** 

**建会 Cam**从外

\*\*\*\*

BART 180 1434 St.

Rando gen. 1. 2. 3.

CARE

APPROPRIES.

dicates #

28 1878.

APT P

miles in

SWELLTER

18 0 X 4

OR 83-19

# ses delegues C.F.T.C. qui réclament davantage de

•- - -

1111755

- - - 212-

1. A 222

....- 2000

:.5500.01675

. A setant

le arère.

應 DES P.T.T.

BY WAIKTENINE

A. Segard

incommu-

Tomerica deciaré.
11 Novembre : Berard. Secré12 Novembre : Serard. Secré13 Aux P.T.T. Elles res14 Can le cadre d'un

25 mpond 21 malaise res-

le lettre comme un

communication tech-

an departe Ils affirment

il les decsers de Monde

de declarer dans attique de declarer dans attique de declarer dans attique de demanieler le

public mais le seul moyen sucquader est le maintien de de P.T.T. En effet.

ton les injrastructures qui in instructures in the law in the

mement devraient être

Walery Giscard d'Estaing

We sur les deux chaines

station les nouvelles mesu-serveur des personnes quarront été adoptées

Matin en conseil des Au cours de ce conseil Stante Veil, ministre de la fera le bilan des mesures

ingnette speciale pour les

de sociétés et des collec-la de la des collec-la de la decembre 1977. Le la decembre 1977. Le

nent en effet d'adopter le

supprimalit cette vi-

deciale de l'economie

matin en conseil des

la gouvernement en des personnes agées.

dal et economique.

poste de jouer son

lu conmercents

sse ter M. Barre

TE PROCESSUS

M CONCERTATION

de l'intermation de l'agriculture, dest tes mand derigning grandward of the VIII 1588 1/3/2-4/5 200 188/20 07/20 12 15/8/4/5/1. LEL 50/10/00/01 50/1 INDIANS ISS MOVERS THE RISE CO. position per la confidéncem, fina -----TOWN ON THE CARPETS AND AND THE TANK V. Studi et a mat 5% ent att Verteleuic Faces Cant & m Parter

---egratinus parmi les desembel. W tear danter schagenmen stelle ber TELDETERS THE CAME FOR PROPERTURE OF to mentrate and Street mineral At ce to par les process bests of termation by the moveme station. - Sern les ieunes, & 68 meteorinant Mile Office to Golden (Barraire, Nectmandiel, la GFTS dersita de vite LES IT THE THE RESERVE OF THE BUSINESS. der flauber pout his précion des responses ite. La Mane. Benter? 670 Stares de la propagation Mais on manifeste un certain apparentmen à leur ézera Lorse- le américales

Committee Car Author Printering Ad sper nuclement on setablided ares inventation de la destruit Leure citioues perfere sur ses messocies. Linsuffestice du dyclastisme et la tépartien des rescentablités des and the first that contents is Camibres, on effet, rettert, part is plupart, erms fex maids des aines DU DIT HELD ET BERUTE TE BOISETER 20 1<del>9</del>74 The committee of the co

"management et management AL SOUTH SA LONGTON, MIS TOURISM

---ICUT AND DESIGNATION IN SOME COMPANSA comme site state of the removality

£3: 95 -

#### LE S.H.J. APPELLE A LA GREVE LE 1º DÉCEMBRE

Le Syndinat national des frur-nalistes (nunchome) Invite Per-semble des journalistes à « pufacility bilest tement, that by over de tratali de cingraguales neures. à la morace mierorates connectal d'action du 21 décembre, è Pour les fournalistes, précise le ommunique public serviron. בונבים בניביבוניים communicate practic estructuration control properties de la situativa que leur est fraise par le patronali el les poutours publics el apparer les recensionaurs minimaes faire la plate-forme de l'UNSU suitrapage des revalorisations des salaires, maintien et améliaration du régime des retraites de prévoyance et de châmage, défense de l'emplos, respect des éroits syndicaux », etc.

## PUBLICITES

COMITE FORME PAR DECISION PRESI POUR L'ANNÉE 1974 - LATTAQUIEN - SY

Pour la Fourniture de la Supervision et de 1 ques Nécessaires pour l'Exécution des Trave la Première Tranche de l'Université de T

Le Comité pour l'achèrement de la grent de construction de l'Université de Tisheren, sidentielle n° 125, datée du 19 décembre 1974 missions pour la fourniture de la supervision techolques uécessires pour l'accution des de la première tranche de l'Université de 3: comprenant ce qui suis :

- Paculté des sciences. Faculté de une

Les soumissionnaires duteurs être sinique entreprises possédant une grande expérience de tels travaux.

Des copies des documents d'adjudication obtenus au secrétariat du Comité à Lettague 100 livres syriennes. Le dossier compte du s dans les bureaux du Comité à Lettaquien

هكذا من الأصل

# RÉPUBLIQUE ARABE

IMMEUBLE DE L'ORDRE DES INGÉNIS

AVIS

APPEL D'OFFRES «LOCALES E

Faculté des sciences. Faculté de un animaux, centrale électrique, château, gération, logements d'étudiants, trap l'unent de professeurs mariés, trais l'une de type II, cliné et logements peut piscinc et jardin d'enfants, et Facult a un pris global de 80 millions de coi pour l'authérement des travaux finh a n jours à partir du 15 juillet 1956.

La durée de la tâcha de supervision rec de l'ordre de commencement des travalus et vement du contrat de l'entrepreheir, qui su selon les dispositions des documents d'adjud

Les offres devront être soumises an se-enregistrées par lui svant 14 h. 30 le d'imane Les offres doivent être présentées sous conditions prévuet dans les instructions route d'adjudication appropriés et dans les instru gaires. Elles doivent être accompagnées d'ud visoire d'une valeur faciale représentant un soumieston.

Comité pour l'achévement de la Frendi de construction de l'Université de Tinhre présidentielle 0° 125 pour l'année 1874. Les

**Leob**éissance

game de pren-game desgrat.

no con te

100 J

A . W. Property Services

1. 本L非在 - 2.

he theres

Section 1

Be Services

Section 1

-

TABLE TA

Michaeli transportant d'Oran à Color des Forces françaises d'Alphaeli etrase en borden des Forces françaises d'Alphaeli etrase en borden des Forces françaises d'Alphaeli etrase en borden des Forces françaises d'Alphaeli

March, s'était écrasé en bordure e

die 21 770the 25 (Aldque, 9 &

Series as eas a tomism a terms of the control of th

Selection and the selection of the selec

F2-10 12 12 12 enverant a

CONDING COME Y Large to Come

50 - 20-0 - 0 - 100 mg 20, 042

sections and the section of the

10001011 101 01 0 House Talk

CA 11 71 - 11 4, 12 19 12 22 3

Annual Control of the Control of the

Towner of Water Sets in To

and the second

THE DAMPS

12719. ....

2-1 1-T012 211787

1 151 EV 1 274 244

the contraction than

Arque.

de frant eg. 200- ayen, que ne

# Pour répondre é l'espiration des de la C.F.T.C., réunis à Verde les ayndicalistes chrétiens s'estimant du géoéral. Les mille six cents délégués C.F.T.C. qui réclament davantage de responsabilités de la C.F.T.C., réunis à Verde da l'informetion, de l'ostracisme, dont les ayndicalistes chrétiens s'estimant ans, dont le préalent est de la capacité de la company de les ayndicalistes chrétiens s'estimant ans, dont le préalent est de la capacité de la capac

de putach

de ses des de la remanda

de ses de ses de la remanda

de ses de la remanda

de ses de ses de ses de la remanda

de ses de ses de ses de ses de la remanda

de ses de ses de ses de ses de ses de la remanda

de ses de ses de ses de ses de ses de la remanda

de ses de se de ses de ce samedi 26 novembre, à la discussion du rapport d'orien-tation, qu'a présenté M. Jean Bornard, secrétaire général, au début de la matinée. Vendredt, le rapport d'activités de M. Jean Bruat, secrétaire gé-néral adjoint, avait été adopté à la quasi-unanimité (par 5394 mandats contre 206 et 293 blancs et nuls).

Les interventions ont surtout resleté les préoccupations des militants aux prises avec les difficultés quotidiennes du monde ouvrier, mais aussi un certain mécontentement des ieunes.

Marian Cara State of South Million 42 Year State St Chômege, pouvoir d'achat, insuffisance du blocage des prix, horaires de travall excessifs, formation pro-DOTTINE TO STREET & fessionnalia, piège du travail des femmes, ettelnte aux libertés eyndicales : leis étalent les grands thames évoqués par les congressietes. Il fut

> Les commerçants reçus par M. Barre

#### LE PROCESSUS DE CONCERTATION

a Nous allons immédiatement

entamer les négociations avec
M. Boulin, ministre délégué aux
jinances , a déclaré, rendredi
25 novembre, M. Francis Combe,
président de l'A.C.P.M. (Assemblée president de l'A.C.P.M. (Assemblee permanente des chambres de métlers), à sa sortie de l'hôtel métlers), à sa sortie de l'hôtel par le premier ministre était composée des présidents des différentés fédérations de la boulemente patité. férentés féderations de la boucherie, de la boulangerie patisserie, des volaillers, poissonniers
cafetiers et restaurateurs.
Un calendrier va étre élaboré,
chaque profession devant étudier
avec M. Boulin sa situation respective. A la suite de ces négoilations, les commerçants seront
à nouveau recus, sous huitaine,

nouveau reçus, sous huitaine, par le premier ministre, a pré-cisé M. Combe, qui a cooclo : L'est M. Combe, qui a cooclo :

L'est la n'est pas question de grève,

Lalors que le processus de concer
L'est tation que nous avons tant souhaité est engogé »

#### L'UNITÉ DES P.T.T. SERA MAINTENUE affirme M. Ségard

« Les postes et les télécommu-nications ont la même impor-tance pour le gouvernement, même si leurs budgets sont inémeme si leurs budgets sont iné-gaux pour le moment, a déclaré, vendredi 25 novembre, à Bor-deaux, M. Norbert Ségard, seré-taire d'Etat aux P.T.T. Elles res-

taire d'Etat aux P.T.T. Elles resteront unies dans le cadre d'un
service public.

Cette prise de position de
M. Ségard répond au malaise ressenti par les postiers, qui craignent que le gouvernement ne
considère la lettre comme un moyen de communication tech-niquement dépassé. Ils affirment que, dans cette optique, l'inité des P.T.T. les dessert (le Monde dn 24 novembre).

Analysant ces appréhensions, la CF.D.T. vient de déclarer dans UF.D.T. vient de déclarer dans un communiqué qu's il y a volonté politique de démanteler le service public, mais le seul moyen de le sauvegarder est le maintien de Punité des P.T.T. En effet, les activités des deux branches sont complémentaires, comme le sont aussi les infrastructures qui permettent leur fonctionnement » sont aussi les in/rastructures qui
permettent leur fonctionnement ».
Selon la C.F.D.T. les moyens de
fonctionnement devraient être
considérablement accrus pour permettre à la poste de jouer son
rôle social et économique.

presentera mercredi 30 novembre.
au cours d'un court entretien. à
20 heures, sur les deux chaînes
de télévision les nouvelles de telévision, les nouvelles mesude telévision, les nouvelles mesures en faveur des personnes
âgées, qui auront été adoptées
mercredi matin en conseil des
ministres. Au cours de ce conseil
Mine Simone Veil, ministre de la
santé, fera le bilan des mesures
prises par le gouvernement en
faveur des personnes àgées.

faveur des periode pour les voitures des sociétés et des collectivités publiques est supprimée à 10° décembre 1977. Le compter du 1º décembre 1977. Le

sénat vient en effet d'adopter le texte qui supprimait cette vignette spéciale.

Les sociétés et collectivités intéressées pourront donc se procurer pour leurs voitures nationalitées collèges. téressées pourront donc se procurer pour leurs voitures particulières des vignettes de la série
normale, jusqu'au 5 décembre
inclus dans les bureaux de tabac
et jusqu'au 12 décembre inclus
dans les recettes des impôts,
annonce le ministère de l'économie
et des finances. The state of the s

télévision. Les porte-parola des unions localas se aoni piainis da le talbiasse des moyens mie à leur disposition per le confédération. Mala eucune intervention n'e portà eur le grève du 1° décembre organiséa par la C.G.T.; la C.F.D.T. et is FEN. M. Brust en a conclu que les iravailleurs s'eccordaient à la trouver Inopportune el Inefficace «.

Au cours du congrès, les jeunes ont exprimé leure doléances vis-à-vis de l'organisation chrétienne, lie son nombreux permi les délégués, et reprochent sux dirigeants de ne pae taur donner suffisamment scoës aux responsabilités dans les instances da centrele, aux divers niveaux, et de ne pas leur procurer assez de formation ou de moyens d'ection.

 Sans les jeunes, a dit notemment
 Mile Odile La Gallaje (Banque, Normandle), is C.F.T.C. perdra se vitelité. Il faul les essocier, par exemple, eux travaux pour les préparer eux responeabilités. Un jaune devrait ôtra chargé da le propagande, Mais à leur égard. Lorsqu'ils extériorisent leur enthousiasme, ils sont critiques comma e'lis étalent des révolution-

Cependant, ces jeunes militants ne sont muliement en désaccord evec l'orientation de le centrale. Leurs critiques portent sur les méthodes, l'insuffisance du dynamisme el la répartition des responsabilités. Ces demières, en effet, restent, pour la plupart, entre les maine des ainés qui ont vécu et assumé la scission

#### LE S.N.J. APPELLE A LA GRÈVE LE 1er DÉCEMBRE

Le Syndicat national des jour-nalistes (autonomel invite l'en-semble des journalistes à o par-ticiper massivement, par un arrêt de travail de vingt-quatre neures, journée interprofessionnelle d'action du 1st décembre, »
Pour les journalistes, précise le communiqué publié vendredi, cette journée aura pour objet de a sanctionner la situation qui leur est faite par le patronal et les pouvoirs publics et appuyer les revendcations contenues dans la plate-forme de l'O.N.S.J.: rattrapage des revalorisations des sulaires, maintien et amélioration du régime des retraites, de pré-voyance et de chômage, défense de l'emploi, respect des draits syndicaux », etc.

comprenant ce qui suit :

Covet, du syndical de la banque et délégué national C.F.T.C. (Crédit lyonneis). Elle regroupe des étudisnie et des jeunas travailleurs, ceux-cl étan) généralement majoritaires. - Les jeunes, explique M. Covet, an oni - ras-le-boi - du lengaga et des siogens politiques qu'ila entendent à l'université, eu bureau ou à l'ateller. Certains ont été ettirés par les écoiogistes at a'en sont écartés parca qu'on voulait les récupérer.

La JOC et la JEC, salon M. Covet décolvent un bon nombre de jeunes an voulant les antreiner vers un syndicalisme révolutionnaire et an se montrant - iniciérantes -. La nouvella essociation esi surtout impleniée dans lee P.T.T., les banques, l'E.D.F.; le commerce et, géographiquement, en Normandie, en Franche-Comlé, an lle-de-France.

JOANINE RDY.

#### LES PLACES FORTES : ALSACE, NORD ET BASSE-NORMANDIE

Les mellieures implantations de la C.F.T.C. se sitnent en Alsace, avec 16,79 % des sections syndicales, dans le Nord, avec 16,55 %, et dans la Basse-Normandie, avec 9,31 %. Le laux dépasse 6 % en Lorraine, dans les Pays de Loire et en Bretagne (avec one amélioration plus sen-sible dans cette dernière région, soit 6,33 % contre 3.53 % en 1975). Le taux est de 5,13 % dans la region parisienne. Il tombe en dessous de 2 % dans te Li-mousin, te Polton-Charente, la Champagne et la Bourgogue.

Ces informations sont extraites

de l'enquête du ministère du travail sur les sections syndicales d'entreprises existant en 1976, dans les établissements du secteur privé ou para-public em-ployant plus de tinquante salariés (« le Monde e du 15 no-vembre 1977). Seion ce bijan, la C.F.T.C. a légérement améliore son implantation puisqu'eile représente, en moyenne en France, 5,11 % des sections syndicales existantes contre 4,26 % on 1970. ·

Aux élections des délégués en comité d'entreprise, elle a re-eucilli, ees dernières années, selon les statistiques du mioistère du travail, de 2,5 à 3 % des suffrages, tous collèges confou-

(PDBLIGITE)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

COMITÉ FORMÉ PAR DÉCISION PRÉSIDENTIELLE Nº 125

POUR L'ANNÉE 1974 - LATTAQUIEH - SYRIE, RUE DE BAGDAD

IMMEUBLE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS - 3º ÉTAGE

AVIS

APPEL D'OFFRES «LOCALES ET ÉTRANGÈRES»

Ponr la Foamiture de la Supervision et de la Consultation Techniques Nécessaires pour l'Exécution des Travaux des Immeables de

la Première Tranche de l'Université de Tishrees « Lattaquieh »

Le Comité pour l'achévement de la première tranche des travaux de construction de l'Université de Tishreen, formé par décision présidentieux n° 125, datée du 19 décembre 1974, fait appel à des soumissions pour la fourniture de la supervision et de la consultation techniques oécessaires pour l'exécution des travaux des immeubles de la première tranche de l'Université de Tishreen « Lattaquieb », comprenant ce oui suit :

- Faculté des sciences. Faculté de médecine, quartiers pour animsux, centrale électrique, château d'eau, station de réfrigération, logements d'étudiants, einq immembles (1to V), logement de professeurs mariés, trois immembles da type I et deux de type II. club et logements pour professeurs eélibataires, piscine et jardin d'enfants, et Faculté d'ingénierie, le tout à un priz global de 90 millions de dollars U.S., dans un détai pour l'achévement des travaux fixé à mille quatre-vingt-quinse jours à partir du 15 juillet 1676.

La durée de la tâche de supervision requise débuters à la date de l'ordre de commencement des travaux et se termineta avec l'achèvement du contrat de l'entrepreneur, qui est susceptible d'extension, selon les dispositions des documents d'adjudication.

Les soumissionnaires doivent être uniquement des personnes ou treprises possédant une grande expérieuce at ayant déjà affectué tels travaux.

Les offres devront être soumises su secrétarist du Comité et enregistrées par lui avant 14 h. 30 le dimanche 15 janviar 1978.

Les offres doivent être présentées sous 12 forme et dans les conditions prévues dans les instructions contetues dans les dosmeots d'adjudication appropriés et dens les instructions sux soumissionoaires. Elles doivent être secompagnées d'un dépôt de garantie provisoire d'une valeur faciale représentant su moins 2 % du prix de la secomission.

Des topies des documents d'adjudication appropriés peuvent être obtanus au secrétarist du Comité, à Lattaquieh, contre paiement de COO livres syriennes. Le dossier complet du projet peut être examiné dans les bureaux du Comité à Lattaquieb.

Comité pour l'achévement de les première tranche des travaux de construction de l'Université de Tishreen formé par décision présidentielle n° 125 pour l'année 1974, Lattaquieh, Syrie,

#### A Strasbourg

#### Les métallurgistes C.F.D.T., désenchantés mais lucides

Strasbourg. - Pas de grands affrontements, pas de grandes envolées... Mais une sorte de gravité, pariois pesante, a caractérisé le début du trente septiéme congrès des métallurgistes C.F.D.T. qui a'est nuvert la 24 novembre à Strasbourg et devait se terminer le 27 no-vembre. Un congrès marqué par la crise : celle de la gauche, blen sur, mais plus encore celle de l'économie française et mondiale avec ses lourdes conséquences sur le climat social at l'action revendicative.

La plupart des orateurs qui sont intervenus les deux premiers jours dans le débat sur le rapport général et d'activité ont consacré leur temps de parole au chômage, à la dégradation des revenus, à l'intransigeance patronale, aux intres... et aux difficultés que ren-confract les milients que rencontreot les militants pour percevoir les cotisations syndicales.

Le thème du congrès: « Lutter pour l'emploi, bour un autre emplot », et la définition d'un cahier revendicatif pour obtenir une convention collective nationale avec l'Union des industries métallurgiques et minlèree (U.I.M.M.) ont retenu l'attention de nombreux congressistes. La de nombreux congressistes. La réduction de la durée du travail, trente-cinq heures par semaine, et la cinquième semaine de congés payés, ainsi que la réduction des écarts hiérarchiques et des inégalités, sont considérés comme des revendications prioritaires ou essentielles. Au total, les débats ont été imprégnés d'un certain

De notre envoyé spéciol

désenchantement, mais aussi d'une grande incluité, et même d'une relative confiance dans la valeur des revendications et des démarches cédétistes, quels que démarches cédétistes, quels que soient les aléas de l'unité d'action avec la C.G.T. et les retombées de la rupture entre le P.C. et le P.S. Comme ce syndicaliste du Nord qui affirme: « Nous ne sommes pas paumés s, d'autres orateurs ont expliqué que n'eyant jamais crié: « Une seule solution: le programme commun l'a, ils n'avaient oas perdu trop d'illusions.

Les deux interventions très Les deux interventions très attendues par les congressistes, celle de M. Postel pour la fédération de la métallurgie C.G.T., invitée à assister au congrès depuis plusieurs années, et celle de M. Edmond Maire, secrétaire confédéral se sont, elles aussi, coulées dans le moule d'un réalisme serain.

Pour le délégué cégétiste, dont l'intervection ferme mais mesurée rinterveotido rerine mais mesuree a confirme la volonté des deux organisations de faire de l'unité d'action une base permanente de l'activité revendicative s, cette unité d'action a n'a jamais été une voie royale ». Pas question de sous-estimer a les passes diffisous-estimer « les passes diffi-ciles » et les divergences sur les-méthodes d'action og sur le contenu du programme commun de la gauche.

Quant à M. Edmond Maire, après avoir insisté sur la portée mondiale de la crise économique et tourné en dérision les récentes mesures ou recommandations gou-vern mentales sur les salaires, il a dressé un bilan assez sévère de l'action syndicale et de la sifua-tion politique sans pour antant

sombrer dans le pessimisme. « La mobilisation est actuellement netmobilisation est actuellement nettement insuffisante... Il n'y a pas
de continuité entre les luttes dans
les entreprises et les actions d'ampleur nationale... La grève du
1° décembre, il faut l'admettre,
n'est pas une fournée qui ordonne
des actions spectaculaires dans les
régions, c'est une action volontaire
car il fallait réagir at relever la
tèle..» Lançant un appel pour que
cette journée du 1° décembre
débuche sur des « actions articulées » entre les luttes au niveau lées » entre les luttes au niveau des entreprises, du département, des professions, M. Edmond Maire

des entreprises, du departement, des professions, M. Edmond Maire a de nouveau dénoncé l'attentisme qui consiste à tout fonder sur les élections législatives ou sur l'intervention de l'Etat.

Tout en répétant qu'il ans faut pas s'enfermer dans les discussions purement politiques, M. Edmond Maire a rappelé que l'action syndicale n'était pas suffisante pour opérer des changements profonds et il a renouvelé ses analyses sur la crise entre le P.C. et le P.S. ainsi que sur les difficultés qu'auralt uo gouvernement de gauche pour résorber le chômage, par exemple, Tirant la leçon de ses rencontres avec les dirigeants des partis de l'opposition, le leader syndical a déclaré : «Il faut l'union entre les socialistes et les communistes. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'obstacles constaté qu'il n'y a pas d'obstacles insurmontables ». Espoir fondé ou recours à la méthode Coué? Toujours est-il que le secrétaire général de la confédération CFD.T. a rejoint l'analyse des métalos lorsque, à la fin de son discours, il a insisté sur les né-cessités de l'antion syndicale et sur cessités de l'action syndicale et sur « l'urgence » d'une relance « des luttes dans l'unité la plus large ». JEAN-PIERRE DUMONT.

#### Les suppressions d'emplois chez Berliet et SAVIEM

#### Les départs seront volontaires précise M. Vincent Grob

De notre correspondont régional

Lyon. - En réunissant a Lyon à 31 000 en 1975, pour remonter à commenter — après la réunir i vendredi 25 novembre des comites centraux d'entreprise de Berliet et de la SAVIEM — les récentes mesures d'« allégement d'effectif » auxquelles ces d c u x sociétés se vcient contraintes de recourr en 1978 (le Monde du 23 novembre), M. Vincent Grob a voulu montrer que les centres de décisions sont ben partagés entre Paris et '1 métropole Rhône-Alpes. M. Grob, au demeurant, ne s'exprimat pas seulement en qualité de président seulement en qualité de président du directoire de Berliet, mais aussi en tant que directeur opérationnel de Rhône-Véhicules industriels (R.V.L.). Il a confirmé, à cette occasion, que le siège de la future société de construction du polds lourd français sera installé. tallé à Lyon, peut-être même quai Claude-Bernard, où se trouve aujourd'hui encore celui de Berliet. On ne pouvait guere attendre de cette conférence de presse que la confirmation des mesures de

la confirmation des mesures de suppression d'emplois et de chômage technique dont on avait eu connaissance — officieusement — au début de la semaine par le hiais des syndicats C.G.T. l'es deux entreprises. C'est cc qui s'ett effectivement produit. M. Grob a indiqué ainsi que près de milie deux cents salariés da Berliet et a e pt c e n t s de la SAVIEM, qui apront cinquante – huit ans en auront cinquante - huit ans en décembre prochain ou atteindront cet âge en 1978 pourront — e'ile le veulent — quitter ces sociétés avant la fin de l'année prochaine. M Grob a en effet précise que b'en que ces mesures soient qua lifiées, « pour des raisons furidiques et fiscales », de licenciement, elles doivent — socialement — rester des mises à la retraite anticlpée « volontaires ».

In'y a d'ailleurs aucume s' b-tilité de langage, puisque l'on peut penser. sa.s risque d'erreur, que, compte tenu des « avantages » proposés (indemnités de licencie-ment, puis indemnités égales à 90 % dn salaire net la première année et complément à 55 % er euite jusqu'à la retraite) (11, les personnels visés ne se feront pas prier pour partir. A cet écard. pas prier pour partir. A cet égard, M. Grob a rappelé qu'en 1975, lors d'une opération en tout point similaires chez Berliet, seulement une vingtaine de personnes sur six cents avaient de personnes sur six cents avaient de directeur oné. (cinq ou six chez Berliet, dix-neuf chez SAVIEM).

décidées par la direction parce qu'elle a eu « l'impression

48 000 seulement en 1976 et n'attelndre probablement que 46 000 cette année — avalt corres-pondu avec le début du rappro-chement Berliet-SAVIEM. Si les exportations ont pu compenser un moment ces difficultés, ce ne fut moment ces difficultés, ce ne fut pas le cas en 1976 et surtout en 1977. Ces marchés extérieurs étaient fragiles puisque insuffisamment diversifés. M. Grob a cité d'autres c au se es du marasme actuel : l'écroulement du marché des travaux publics, la diminution se n s l b le des commandes militaires, la politique des prix sulvie par le gonvernement. prix sulvie par le gouvernement. Evoquant ce problème, le directeur opérationnel de R.V.I. a estime qu'il s'agissait là d'un handicap qu'il s'agissalt là d'un handicap considérable e Face à nos concur-rents, qui nous attaquent durs-ment dans cette période, nous sommes obligés de casser certains prix en particulier sur les maxi-codes, eons avoir la possibilité de les relever dans d'autres créneaur. \*

Répondant à ceux qui estiment que le fusion Berliet - SAVTEM tarde à se concrétiser, M. Grob a tenu à rappeler que la constitution de groupes concurrents Daimler-Benz ou Iveco avait exigé respectivement dix et six années respectivement dix et six années a En es qui concerne Berliei-SAVIEM, ou bout de la ouatrième année, en 1978, nous présenterons des rationalisations couvrant plus de la moitié de nos gammes. Une gamme unique du groupe existera pour les véhicules de 6 à 15 tonnes. Pour les plus de 15 tonnes, la rationalisation sera effective à 75 % en 1978 : des cabines de la comme Barrette des cabines de la gamme H seront montées sur des chassis Berliet et vice versa. Pour les poids lourds de très gros ton-nage, cela viendra après, mais c'est en cours », a prècise M. Grob. Quant aux réseeux commerciaux qui restent provisoirement communs, a pour éviter des pertes supplémentaires e, les seront fu-sionnés en un réseau unique progressivement dans un délai de l'ordre de cinq années.

(1) Le coût de ces mesures pour l'ensamble du groupe véhicules industriels a été estimé à 100 mil-uons de francs.

● Nouveaux licenciements aux ARCT, à Ronne. — La direc-tion des Ateliers roannais de constructions textiles S.A. (A.R.C.T.) a annoncé, vendredi 25 novembre, au comité d'entreprise un nouveau licenciement collectif de cent soixante-quinze personnes. Ces licenciements vont être demandés à l'inspection du travail. S'ils sont acceptés, ils hez SAVIEM).

Ces réductions d'emploi ont été trois autres autorisés dejà en écidées par la direction arce qu'elle a su « l'impression (le Monde du 26 avril). L'effectif parce que la situation ne risque pas de s'amétiorer dans l'immédiat a. Sept cent soixante-dix-huit per de s'amétiorer dans l'immédiat a. Sept cent soixante-dix-huit per de s'ametiorer dans l'immédiat a. Sept cent soixante-dix-huit per de s'on se console au stège de la marché du poids lourd en France de 54 000 en 1973, le nombre de vier de cette année, tomberait l'Afrique du Sud a pris cette décision pour des raisons essentialisment politiques et ment technique du situation pour des raisons essentialisment politiques et ment technique du situation pour des raisons essentialisment politiques et ment technique du situation pour des raisons essentialisment politiques et ment technique du situation pour des raisons essentialisment politiques et ment technique de la complexitation pour des raisons essentialisment politique et ment de sur la complexitation pour des raisons essentialisment politiques et ment de sur la complexitation pour des raisons essentialisment politiques et ment de sur la complexitation pour des sur la complexitation pour des raisons essentialisment politiques et ment de sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique de la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique de la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour la complexitation pour des raisons essentialisment politique du sur la complexitation pour la complexitatio

#### ÉTRANGER

#### LES ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES AMÉRICAINES BÉNÉFICIERONT DE PRÉTS · A TAUX PRIVILÉGIÉS

Le plan de redressement de la sidérurgie américaine élaboré par un groupe de travail dirigé par le sous-secrétaire au Trésor. M. Anthony Solomon, sera presente dans les prochains jours à M. Carter. Ses grandes lignes ont été révêlecs aux sénateurs. Il com-prend quatre voleta

 Des prix de référence seront établis pour les divers produits sidérurgiques. Les importations effectuées à des prix inférieurs aux niveaux de référence seront aux niveaux de reference seront frappés de droits de douane com-pensateurs. L'objectif de l'admi-nistration serait de limiter les importations en dessous de 15 % du marché au lieu de plus de 16 % eo moyenne depuis le début de l'année et près de 20 % pen-dant le traitélme trimestra. dant le troisième trimestre.

• Une aide financière sous forme de prêts à faible taux d'interêt sera accordée aux entreprises pour faciliter la modernisation des installations de production.

Des mesures fiscales seront prises, permettant un amortissement plus rapide des équipements et atténuant la charge que représente pour la sidérurgie le respect des pormes actionalisations.

sente pour la siderurgie le respect des normes anti-pollution.

• Une modification des tarifa ferroviaires interviendra afin de rendre l'acier eméricain plus concurrentiel sur les marchés éloignés des centres de production.

#### **AFFAIRES**

#### LE CONTRAT PASSÉ ENTRE LA SOCIÉTÉ CIT-ALCATEL ET L'AFRIQUE DU SUD EST SUSPENDU

Consequence de l'embargo sur les ventes d'armes décidé par le gouvernement françata à la suite de la décision prise le 4 novembre à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique de Sud a annoncé le 25 novembre qu'elle annulait pro-visoirement le contrat passé en octobre dernier avec la société française CTT-Alcatei (Illiale du groupe C.G.E.) pour l'équipement du réseau téléphonique sud-africain en centraux électroniques du type E-10.

Commentant cette décision, le directeur général des P.T.T. sud-africans a déclare : « En ces temps de boycottage et de me-nace de boycottage, il ne serait pas sage pour nous de convertir à l'électronique notre système téléphonique sans avoir l'assu-rance d'une continuité. » Pour véhicules de plus de 6 tonnes des lors à mille cent cinquante tiellement politiques et nun tech-immatriculés en France est tombé personnes. — (Corresp.)

The Paris

#### Le fret aérien mondial ne représente encore que... 1,4 % du trafic de la S.N.C.F.

Le fret aérian se porte bien. An cours de la dernière décennie, son taux annual moyen d'accroissement a été, à l'échalle mondiale, de daux points plus rapide que celui du transport des passagers : 10,5 % coutre 8,4 %. Une source de revenus fort appréciable pour les compagnies : en 1977, Air France tirera de cette activité 19,5 % de ses recettes et U.T.A. réalisera, par ce biais, presque la moitié de son chiffre d'affaires. Les transporteurs aériens doivent se donner les moyens de

eurvre cette expansion. C'est ainsi qu'Air France vient d'inaugurer, sur l'aéroport Charles-de-Gaulle, une aérogare de fret capable de traiter, dès 1978, 240 000 tonnes, et, grâce à ses possibilités d'extension, i million de tonnes par an. Un investis-sement de 128 millions de francs. faire plus aure? « Nous sommes

hostiles à une politique tarifaire hostrieuse afin de récupérer artificiellement du trafic », affir-

mait M. Jean Rispal, directeur du fret d'Air France, lors d'une

récente conférence de presse. Pour sa part, M. John V. Healy, vice-président de la société américaine Emery Air Freight, « soutient vigoureusement l'idée de nou-

veaux barèmes promotionneis des compagnies aériennes, destinés aux clients qui leur journissent un volume de jret suffisant sur une période de trente à quatre-

vingt-dix jours .
Les constructeurs aeronautiques

Les constructeurs aéronautiques devrout-lis concevoir, d'ici à l'an 2000, un nouvel avion tout cargo? «Inutile, si la croissance du fret est inférieure à 16 % par an, a dit M. Allen H. Whitehead Jr., chercheur à la NASA, à moins qu'il ne soit prouve qu'un tel appareil stimule cette croissance. »

La NASA n'en a pas moins présenté un avion futuriste qui aurait deux fois et demie l'envergure d'un Boeing-747 et cinq fois sa charge utile. Il serait donc capable de transporter quelque 500 tonnes de fret. Des études conduites dans une mauvaise directiou? « Nous avons besoin d'un caroo plus truste. de

statistiques, garder la tête froide.

Au cours d'un colloque

organisé dans les locaux dn

Sénat par la revue - Nui-

sances et environnement -.

des fonctionnaires, des fu-

ristes et des charcheurs ont

fait le point sur la lutte

lls ont rappelé le panoplle des armes réglementaires et

techniques qui permettent de réduire ce qu'ils ont appelé

· un fléau quolidien · Edictées

par l'administration, des normes,

de sévérité croissente, tenlent d'essourdir le ronliement des

d'étoutter le vecarme des engins

de policiers et de gendarmes contrôlent les véhicules, Les tri-

bunaux accordent de plus en

plus Iréquemment des Indemnités

eux voisins d'un pollueur sonore. Dans les laboratoires, certains

chercheurs mettent eu point les moteurs ellencieux d'eprès-

demain, landis que d'eutres éva-

luent les effets du vecarme sur le physiologie humaine. Mais ces

efforts dispersés ne viennent pas

Car, Inversement, l'ecoustique

n'est plus enseignée à l'univer-

sité. Spécialistes et techniciens vont bientôl manquer. Si les vé-

hicules à moteur sont plus si-

lencieux, leur nombre continue

de s'eccroître : les cyclomoteurs

Le vote d'une loi-cadre e, en

ellet, trois vertus. Les débats

préalables qu'elle suscite obli-

gent à débridar les pieles, à

ouvrir les dossiers, à claritier les

situetions. Les perfementaires

et l'opinion — savent com-

ment le problème se pose. Ils

peuvent choisir la solution le

plus conforme è nos mœurs et

é nos possibilités. Ensuite, le

volonté politique s'étant exprimée

per un vote, le loi-cadre e un

ettal mobilisateur. Enfin, le loi,

qui fixe des objectifs partois

lointains, oblige à planifier les

efforts. Ceux qui ont voté un

texte en réclameront l'appli-

cation el eeront disposés à

Or, curieusement, eu cours du

colloque sur le bruit, les fonc-

voter les crédits nécessaires.

oteurs, d'isoler les habitetions,

Plusieurs dizeines de brigades

contre le bruit.

de chantier.

à bout du mel.

**ENVIRONNEMENT** 

— *A PROPOS DE...* —

L'amélioration des conditions de vie quotidienne

**UNE LOI-CADRE CONTRE LE BRUIT?** 

Pour l'acheminement des marchandises, l'avion est encore un outil nouveau; beaucoup d'ntilisateurs comprennent mal le profit qu'ils pourraient en tirer; « Le recours à la voie aérienne n'est souvent motivé que pour des raisons d'urgence dans l'approvisionnement, voire de défaillance des transports de surface », a constaté M. Géo Besse, directeur général de l'Institut du transport aérien, au cours d'un récent colloque sur le fret organisé par l'Aéroport de Paris.

Ne volt-on pas des Jumbos transporter vers les pays du Proche-Orient des tôles, des tuyaux, des briques, des toupeaux de moutons ont transhumé d'Australie vers l'Iran par la voie Pour l'acheminement des mar-

d'Australie vers l'Iran par la voie d'Australie vers l'Iran par la voie des airs i L'avion fourre-tout, ce n'est, en réalité, qu'une solution de dépannage. Il y a mieux à faire avec un Boeing-747 cargo. A coup sûr, la forme la plus élaborée de travail aérien est l'intégration de l'avion dans une chaine de avoigntion. Ainsi le chaîne de production. Ainsi, le groupe P. S. A. Peugeot - Citroën approvisionne en pièces détachées son usine d'assemblage au Nigéria grace à un pont aérien Lyon-Kanq. Pour ce seul client, la com-pagnie privée U.T.A. aura réalisé, en 1977, six cent soixante vols et acheminé environ 29 000 tonnes. Comment expliquer ce choix?

a Il s'agit de comparer non pas les barèmes applicables sur avian ou sur bateau, mais de rapprocher la somme des composants du coût de distribution dont les tarifs ne sont qu'un des éléments. Il faut y ajouter les délais d'acheminement, les immobilisations du capital, la rotation des stocks, les frais d'emballage, les taux d'assurance n, a précisé M. Henri Benoit, directeur des transports et douanes du groupe P.S.A. Peugeot-Citroën. Dans cette opération, la rapidité d'approvisionnement a permis une économie sur les stocks de l'ordre de 125 millions de francs.

#### La folie des grandeurs?

Néanmoins, au regard des au-tres moyens de transport, l'avion continue de jouer un rôle très modeste. En 1975, les compagnies régulières ont acheminé, sur la résean international 2 763 milresean international 2 to militians de tonnes de fret, ce qui représente... 1,4 % du seul trafic de la SN.C.F. ou encore... 4,5 % dn seul trafic du port d'Anvers. Au cours de la période 1973-1975. Au cours de la période 1973-1975, la France a exporté 354 millions de tonnes de marchandises dont seulement 380 000 tounes par la voie des airs, soit... 0,11 %. A ce propos, l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) vient d'achever une étude sur la contribution du transport évien su dévalonne. transport aérien su développe-ment économique des États sub-sahariens. « Partout, en Afrique, il y a le fleuve ou la voie aérienne... ou rien du tout, a noté M. Jack Vivlan, directeur de l'assistance technique à l'O.A.C.I. La construction de 1 kilomètre de voie ferrée ou de route revêtue coûte près de 1 million de francs.» Selon les experts. les pays afri-cains pourraient alimenter da-vantage les marchés extérieurs. transport aérien su développe cams pourraient alimenter da-vantage les marchés extérieurs. En 1974, sept Etats sub-sahariens sur trente-sept exportaient des fruits et légumes frais par avion vers l'Europe. Cette même annés, seuls le Kenya et la Côte-d'Ivoire ont vendu à l'étranger des fleurs

L'expansion du fret aérien est liée à l'évolution du prix du pêtrole. Dans ces conditions, sera-t-elle aussi prometteuse que certains l'annoncent? La compé-tition pour la conquête des mar-chés est-elle donc appelée à se

## SUISSE VILLARS-SUR-OLLON

altitude 1.300 m A VENDRE

dens domaine privé avec anvironnement protégé

**APPARTEMENTS** DE LUXE dens

CHALETS TYPIQUES de 5 à 10 appt. seulement **VUE PANORAMIQUE** Grédit 70 % sur 20 ans, intérêt 5 % Directement du constructeur IMMORILIÈRE DE VILLARS SA Case postale 92 CH-1884 VILLARS-s.-OLLON Tél 25/31039 et 32206.

#### Pour moderniser son réseau ferroviaire

#### LE NORD-PAS-DE-CALAIS EST AUTORISÉ A EMPRUNTER 200 MILLIONS DE FRANCS

«L'entretien que la délégotion el entretten que la delegation des assemblées régionales vient d'avoir avec le premier ministre n été plutôt positif », a déclaré, vendredi 25 novembre, à es asrtie de Matignon, M. Pierra Mauroy, président P.S. du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.

M. Barre n'a pas pu donner aux responsables régionaux d'assurances à propos du redressement de la conjoncture économique en général, le renforcement de l'industrie ou la lutie contre le chômage dans cette région. En re-vanche, sur des dossiers régionaux spécifiques (le Monde du 28 novembre), le premier ministre a donné son accord :

● Zone minière. - En 1978. une ligne budgétaire spéciale sera créée, avec des engagements précis pour la réhabilitation des cités, de la voirie. Un plan de financement de la rocade minière est étabil.

 Schéma des transports. La région est autorisée à em-prunter 200 millions de francs (que la S.N.C.F. lui remboursera) afin de passer des commandes de-wagons aux usines de matériel ferroviaire du Valenciennois. Le réseau omnibus de la région sera ainsi amélioré.

● La recherche. — M. Barre a'est déclaré favorable à l'ins-tallation de centres de recherches dans le Nord-Pas-de-Calais.

● La culture. - Lie gouvernement tiendra ses engagements relatifs au financement des centres culturels et des centres d'art dramatique.

d'un carpo plus fruste, de moindre capacité, qui puisse voler à vitesse réduite et se conten-ter d'infrastructures relativement cargo plus fruste, de se capacité, qui puisse voler se réduite et se contennfrastructures relativement tires >, ont soutenn des ntants des co m p a g n i e s nes qui veulent, maigrè les ques, garder la tête froide.

JACQUES DE BARRIN.

dramatique.

« En revanche, a déclaré M Mauroy, M. Betre n'a pas accepté que les régions soient autorisées à voler des crédits de fonctionnement. De même, le gouvernement ne veut pas les autoriser à voter des avances remboursobles, par exemple pour les travaux portuaires. > sommuires », ont soutenu des représentants des compagnies acriennes qui veulent, maigre les

et les motos sont, dans 15 à

18 % des cas, réglementelrement

trop bruyants, le trailc s'inten-

sitle sur les aéroports, les zones

industrielles se multiplient... Le

croit dans les mêmes propor-tions. Actuellement, plus de la

moltié des pleintes reçues au

ministère de l'environnement

concernent les nuisances so-

nores. C'est le preuve que les

au coup par coup et beaucoup

trop timidee, ne sont point effi-

Pour sauver les rivières, le

Parlament e voté dès 1964 une

loi sur l'eeu qui e permie de créer les six agences financières

de bassin couvrant l'Hexagone.

Pour régler le problème des ordures on a eu recours à la

- loi sur l'élimination et la récu-

pération des déchets - edoptés en 1976 Une egence des dé-chets en est issue qui commence

à treveiller. Pour donner un ca-

dre à la sauvegarde des riches-

ses naturelles, les parlementaires

om voté en 1976 le • loi de protection de le neture •. Pour

mieux maîtriser les nuisances industrielles, on a révisé le ioi sur les établissements clas-

sés. Pour combattre les pollu-

tions atmosphériques, on nous promet pour l'an prochain une

egence de l'air. A chaque pro-

d'apporter une solution globele

Un effet mobilisateur

bième écologique on tente donc

tionnaires Interrogés ont avoué

qu'il n'y avait en la matière ni

loi en préparation ni organisme

prévu. « Il e fellu douze ans

pour appliquer la loi-catre sur

l'eau, ont-ils objecté. La loi sur

le bruit votée en Allemagne en

1973 n'a toujours pas reçu ses

décrets d'epplication. Et même

quand le Parlement légifère, on

ne donne pas les moyens de

mettre en œuvre les nouveaux

Sceptiques sur l'utilité d'une

loi-cadre ou d'une agence du

vironnement prétèrent agir par

la vole administrative des circu-

laires et directives. La voie

MARC AMBROISE-RENDU.

bruit, les fonctionnaires de l'en-

## LA SEMAINE FINANCIÈRE

#### SUR LES MARCHÉS DES CHANGES

## Chute du dollar dans un climat de crise

Une semaine tumultueuse sur le marché des changes s'est achevée dans un véritable climat de crise monétaire avec une chute accélérée du DOLLAR par rapport à des monnales fortes, YEN, DEUTSCHEMARK et FRANC SUISSE, plus recherchées que jamais, et cela malgré les interventions massives des banques centrales. Les mécanismes inexonables do système des changes flottants ont accéléré et amplifié les mouvements de capitaix et provoqué une aggravation des tensions un peu particul dans le monde, et plus particul dans le monde, et plus particulièrement au sein du mini-s serpent » européen. Le FRANC y a laissé quelpéen. Le FRANC y a laissé quel-ques plumes, suivant le DOLLAR dans sa chute, aux côtés de la LIVRE et de la LIRE...

C'est, une fois de plus, la hausse irrésistible du YEN qui a donné le signal de la nouvelle attaque contre le DOLLAR, dont le cours à Tokyo tombait, mardi en quelques heures, à 240,50 yens, combre 244 yens le vendredi précédent. Le Banque du Japon achétait plusieurs centaines de millions de DOLLARS pour freiner la chute de la montaines de millions de DOLLARE pour freiner la chute de la monnaie américaine. En l'ebsence de cotation, mercradi à Tokyo, jour de la Fête du travail, le cours du DOLLAR fiéchissait à 238.50 yens sur les places européennes. Le lendemain, la Banqna du Japon reprenait massivement ses interventions et réussissait, jeudi et vendredi, à stabiliser ses cours à 240 yens en se portant acheteuse da plus de 700 millions de dollars. Selon les milieux financiers, elle aurait reçu pour instruction de « tenir » ce niveau jusqu'au remanlement ministérial qui doit s'effectuer la semaine En rial qui doit s'effectuer la semaine la prochaine. Son gouverneur, M. Morinaga, a accuse les banquiers nippons d'avoir déclenche le mouvement de bausse du YEN en anticipant la réaction de la clientèle étrangère. Ces derniers répliquent que le seul responsable de ce mouvement est le gouver-nement, dont ils démoncent la passivité devant l'accroissement vertigineux de l'excédent de la balance commerciale et la montée

Stoppée vis-à-vis du YEN, la chute du DOLLAR s'est poursuichute dn DOLLAR s'est poursui-vie vis-à-vis des monnaies fortes européennes. Tous les records ont été battus, avec un dollar à 2,2150 DM à Francfort (contre 2,425 DM), et à 2,1560 FS à Zurich (contre 2,2040 FS). Les cambis-tes signalaient d'importants dé-placements de capitaux en prove-nance d'Europe ou du Prochenance d'Europe ou du Proche-Orient, quittant le DOLLAR qui ont accompagné le DOLLAR qui ont accompagné le DOLLAR dans sa chute, et s'est affaibli tes Comme aux jours fiévreux de vis-à-vis des monnaies fortes, le

de la colère américaine.

la semaine).

C'est donc la crise ? Mais, C'est donc la crise ? Mais, depuis le début da l'année, on n'en est pas sorti, avec un violent accès en juillet, une rémission de deux mois, une nouvelle poussée en octobre, puis l'actuelle flambée. Non seulement les Etats-Unis émettent des DOLLARS par milliards en soldant leur énorme déficit commercial dans leur propre monnale mais encore ils avouent tranquillement que cet énorme déficit (plus de 20 milliards de dollars) se perpétuers liards de dollars) se perpétuera pendant plusieurs années encore. Au même moment, l'Allemagne fédérale et le Japon annoncent des excédents commerciaux re-cords encore amplifiés par l' « effet pervers » de la réévaluation de leur monnaie qui, à volume égal, majore la valeur de leur exportation et minore celle de leur importation. Le rapproche-

Une semaine tumultueuse sur même parlé d'un milliard dans et 2,2450 F. La Banque de France s'en accommode jusqu'à présent, son principal souci étant de sta-biliser le FRANC par rapport an DOLLAR, monnaie dans laquelle la facture du pétrole est acquit-tée, du moins jusqu'à présent. Paiblesse du FRANC ? Pintôt glissement, puisque notre mon-nale n'est pas attaquée, et que les taux de l'eurofranc, bon les taux de l'eurofranc, bon thermomètre de la température, ne se sont guère tendus. Mais en un mois, abstraction faite du DEUTSCHEMARK, dn FRANC SUISSE et do YEN, dont la hausse est a spécifique », le FRANC a tout de même perdu près de 1 % par rapport aux suires monnales. Au sein du mini-« serpent » europien, l'ascension de la monnale allemande a fait réapparaître les tensions : FLORIN et FRANC BELGE ont blen du mal à suivre. et que dire des COURONNES DANOISE et NORVEGIENNE?

> Cours moyens de dôture comparés d'une semaine à l'autre (la ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente)

| PLACE     | Ligre              | s U.S.             | Prace<br>trangels  | Franc                | Mark               | Przec<br>belga     | Floris             | Lire<br>italienne  |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ordres    | _                  | 1,8175<br>1,8200   | e,8148<br>8,8324   | 3,9312<br>4,0112     |                    | 63,5761<br>64,1530 | 4,3529<br>4,4007   | 1593,45<br>1597,90 |
| lew-Yerk. | 1,8175<br>1,8200   | -                  | 20,6185<br>20,6058 |                      | 45,0856<br>44,5930 | 2,8587<br>2,8368   | 41,7536<br>41,3564 | 0,1140<br>0,1138   |
| eris      | 8,8148<br>8,8324   | 4,8500<br>4,8536   |                    | 224,22<br>228,19     | 218,66<br>216,41   | 13,8650<br>13,7673 | 202,50<br>200,7e   | 5,5317<br>5,5273   |
| erich     | 3,9312<br>4,8112   |                    | 44,5979<br>45,4152 |                      | 97,5262<br>98,2831 | 6,1835<br>6,2524   | 90,3131<br>91,1497 | 2,4670<br>2,5103   |
| mefert    | 4,9312             | 2,2186<br>2,2435   | 45,7319<br>46,2085 | 182,5427<br>101,7468 |                    | 6,3407<br>6,3617   | 92,6096<br>92,7419 | 2,529°<br>2,5541   |
| melles.   | 63,5761<br>64,1550 | 34,9800<br>32,2508 | 7,2123<br>7,2635   | 16,1710<br>15,9936   | 15,7109<br>15,7196 | =                  | 14,6054<br>14,5781 | 3,9897             |
| astenian  | 4,3529             | 239,59<br>241,80   | 49,3814<br>49,8248 | 110,7258<br>109,7096 | The second second  | 6,8467<br>6,8595   | = 8                | 2,7316<br>2,7539   |
| Mass      | 1593,49<br>1597,96 | 876.75<br>878.00   | 190,77<br>189,91   | 405,33<br>398,36     | 395,28<br>391,52   | 25,0643<br>24,9078 | 366,07<br>363,11   | =                  |

Nous reproduisons dans ce tableau les cours pratiqués sur les marchés officiels des changes. En conséquence, à Paris, les prix indiqués représentent la contre-valeur en francs de 1 dellar, de 1 livre, de 100 deutschemarks, de 100 florins, de 100 francs belges et de 1000 llures.

ment est explosif l Ajoutons, en-fin, que la multiplication des emprunts en EURODOLLARS, convertis en suite en monnaies nationales, crée un courant continu de ventes de dollars, fac-teur baissier par excellence.

C'est le sort de toute moanaie réserve : les Anglais en savent

1974 ou 1971. la Bundesbank a cours du DEUTSCHEMARK et tenté de freiner le mouvement, achetant plusieurs centaines de millions de DOLLARS (on a records : respectivement 2,1850 F

vont à nouvean bon train, en dépit des interventions quotidiennes des banques centrales.

Finestel
La Benin
Sale
SNL
Pricel

2" ten - 7 :55.

13 mar. D. 11

Beckin-51:
B.S.Y-Ger: 1
Carrefour Cistino (Soft-Heatmerly)
Month of Caby
Permod-Ricard (Soft-Permod-Ricard (Soft-Permod-Ricard

Vente Clicquot
Vinipriz
Vinipriz
Mariell
Guy, et Carroyne 113

Quant à la LIVRE STERLING, elle est désormais beaucoup moins vigoureuse : les conflits sociaux se durcissent et une nouvelle dégradation de la balance quelque chose.

Dans cette tourmente, le FRANC
s'est maintenu vis-A-vis des mon-

tes bénéficiaires, provoquées, diton par les pourparlers égypto-israéliens, ont ramené le cours de l'once de métal de 160 dollars à 158 dollars après 158 dollars.

FRANÇOIS RENARD.

#### LES MATIÈRES PREMIÈRES

#### FERMETÉ DU PLOMB ET REPRISE DE L'ÉTAIN — HAUSSE DU SUCRE

METAUX. — Les cours du cuivre ont été soutenus à Londres, on fin de semaine, dans un marché ceppu-dant sensibilisé par l'abondance des disponibilités. Les stocks du Metal Exchange out ourspirité une aug-mentation plus forts que prévu de 4825 tonnes pour s'inscrire au ni-veau record de 638 100 tonnes. D'autre part, les slocks des raffierles américaines sont ressortis d 222 100 tonnes courtes à fin octobre, contre 209 100 tonnes un mois apparavent. Tontejois, l'instabolié des marchés des changes et des informations faisant état d'un tremblement de terre au Chili, ont contribué au soution des cours. En outre, un accord de principe a été conclu d Genève en-tre producteurs et consommateurs en vue de la création d'un organisme consultatif chargé de suivre l'évolu-tion des marchés et de la produc-

Le plomb a repris son mouvement de housse sur des indications confir-ment les récents achate soviéliques. Les stocks londoniens ee sont caper

Reprise des cours de l'étain cou l'influence d'une diminution plus jorte que prévu des stocks du Metal Exchange (— 195 tonnes à 2930

Les cours du sinc es cont orientés d la baisse dans l'attente d'une s'labilisation des stocks.

DENREES. - Les cours du sucre sont restés fermes en corrélation avec des Indications faisant état de la cessation des ventes récemment effectutes par les pays exportateurs nour raduire leurs stocks. En outre

MARCHE DE L'OR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78:11                                                                                                                                        | COURS<br>25-11                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Or fin (tille en harre).  (tille en limpet).  Pièce trançaise (20 fr.).  Pièce trançaise (18 fr.).  Pièce trançaise (18 fr.).  Pièce transise (20 fr.).  Pièce transiseme (20 fr.).  Souverain Elizabeth le consecuration.  Thèce de 20 dellars.  50 peses  50 peses  10 dellars  50 peses  11 fe flarius | 25265<br>247 (8<br>227 (8<br>222 (0<br>222 (0<br>223 50<br>233 50<br>235 50<br>1126 50<br>1126 50<br>1126 50<br>1126 50<br>1127 50<br>256 50 | 24780<br>24820<br>24820<br>248 94<br>218 86<br>218 86<br>225<br>248 76<br>258 56<br>1109 94<br>2109 94 |

l'Inde aurait décidé d'affecter une 9035000 sacs, contre 8,5 millions partie de ecs excédents à la consom-précédemment. partie de ecs excédents à la consom-mation intérieure. Les contingentements qui doivent être institués à parfir de janvier prochain dans le nal, esront basés eur le « London Daily Prics e convert! en cents U.S., a annoncé le Conseil international du sucre. Un seul poys, les Philip-pines, a jusqu'à présent ratifié le

Le casé a été criente à la baisse dons un marché héstant. Des arri-rages de ensé colombien nux Etats-Unis et la perspecilve d'une réduction du priz minimum d'l'exporta-tion par le Brésil ont pest'sur les cours. La production colombienne de campagne 1976-1977 a totalisè

mqis. Dans une lettre au premier mià la baisse par suite de l'augmentation des approvisionnements, notamment en provenanos du Nigeria. CEREALES. — Repli des cours du blé et du mais à Chicago. La Chine n démenti avoir achelé des céréales nux Etats-Unis. Un accord n toutefois été conclu en pue de l'achat d'imporion es quantités de blé cus-trallen par l'Egypts (1 million de tonnes l'année prochaine et 1 miltion de tonnes par un pendant trois uns à partir de 1979).

Le cacao a de nouveau été orienté

N.O.L.R. — Nos lecteurs trouveront Gazs aos édificos de landil le le Monde e daté da 29 novembre) les cours des principaux marchés.

#### Stabilité

Le taux de l'argent au jour le jour est resté stable sur le marché monétaire de Paris, ne dépassant pas 9 % à la veille du week-end. Le marché des changes a pourtant connu un regain d'agitation, avec une reprise du glissement du franc par rapport aux monnales fortes. Mais la Banque de France est restée impavide et n'a pas est restée impavide, et n'a pas jugé bon de relever son taux d'intervention (8,5 % cootre bon du Trésor). Les liquidités étant suffisamment abondantes, elle n'a procédé à aucune adjudication. A noter, toutefois, une légère ten-sion sur le terme en fin de se-maine, jusqu'à l'échéance de six

nistre. M. Ceyrse, président du C.N.P.F., s'est plaint d'un lèger durcissement de l'encadrement du crédit. L'instruction de la Banque de France publiée au Journal of-ficiel du 31 octobre dernier, qui a fixe les nouvelles normes de pro-gression des concours bancaires pour 1978 (sans changement). comportait tout de même une novation. Elle réintégre dans les bases de calcul de ces normes 15 % de l'augmentation des crè-dits jusqu'à maintenant totale-ment désencadrés : il s'agit essentiellement du financement à moyen terme des exportations, des économies d'énergie et des grands investissements, et des prêts d'épargne-logement. Cette amorce de freinage que Is Rue de Rivoli s'est bien gardée de mettre en valeur dans son communiqué du 31 octobre 1977, devrait permettre de ramener de

12.5 % à 12 % l'augmentation de la masse monétaire. Relevons que pour l'instant, du fait de la mol-lesse des investisseurs, les ban-ques n'ont guére de difficultés à respecter les normes : la prime de n désencadrement », bon baro-parte en la matière est tombée à mètre en la matière, est tombée à 1 % (contre 6 % au début de

l'année).

A l'étranger, les taux américains se sont montrés stables. Le comité fédéral de n l'open market » a décidé de ne pas « serrer la vis », et s'est prononcé pour une politique un peu plus géné-reuse si la masse monétaire pro-gressait « dans des limites rai-sonnables ».

En Grande-Bretagne, la Ban-que d'Angleterre a relevé de 5 % à 7 % son taux d'escompte, à la fois pour soutenir un peu la livre et pour mieux maîtriser la crois-sance de la masse monétaire, jusée tron rapide selon les critéjugée trop rapide selon les criteres du Fonds monétaire interna-tional. — F. R.

#### TITRES LE PLUS ACTIVEMENT TRAITES A TERME

Nore Val. de titres cap. (F.)

| 37 366<br>18 575 | 24 946 83<br>28 337 96                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 13 100           | 16 421 40                                        |
|                  | 16 462 81<br>14 450 51                           |
| 229 280          | 14 107 46                                        |
| S 000            | 10 215 49                                        |
|                  | 16 575<br>13 160<br>112 686<br>39 875<br>229 260 |

Marenet electrome. service: The property of the party of th FOR THE STATE OF T The process of the cost process of a successful of the cost of the . . . . Martines
Lagrand
Marbines
Marb Process, as the person of courtes. for a chere many te chiffing a district hora was read, the following from the first from the man and the first from the man de following for the first from the first feet from the first feet from the first from the first feet from the first frow the first from the first from the first from the first from th A THE THE LAW AND MAIN SAME Do arret erestetteratus TI Bert, It. STOREST SAN TORONTA AND End Equiperation - 10 mg (ompare, barea - 17 mg (ompare, barea - 17 mg (ompare, barea - 18 CC.F. Cods Jonates Credit mational Financ de Par Finteres, lexistes, maraties rmine er Par Locatrance Presidual To star arrobotto, a party to Determination for the second s 1770 LEADER MOTHER Landow Estable No. 11
Sector From the Sector F 322 milion de france contre Le prothaut de Laure d'Unimo 

property for \$ 7 & colde de Woman. 

The second of th

North of Chineside of AND SERVICES OF PARTY SHAPE

establica.

Note: procede a una emiculan the printed and select attacks Columnia to the second of 65 F nemical pour dia anciennes

#### Products changes 8,30

En raises de set membres résultata (voir ci-dentum, in BASE were many double Amor nie à Municiper son divis :8.50 DM pour 1906s . Am pas touchée, bénéficient à potir de cette appele, de de ment de l'artir fient, que com-pensera, et misse mi-delle, le baine de leurs recesses en Ditt Drer.

deux obligations 23 00. Guyenne et Gairages en distribution un distrib C.M. Indentries 123 E.M.
Cotolle et Frieder 200
Instruct Military 200
Laborateder Military 200
Laborateder Military 35 L.M.
Pierrefitte-Andry 35 L.M.
Roussel-Uctar 175 J.M.
RASS 200
Hoceast 125
Hover 200
Norsk Rydro 195 Rainment et trapans publics La situation est toulours préoccupante dans les travaux Anxil. d'entrept. 147 — 6.50 Chim. et Rontière 97.59 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 — 117 —

courants. B a'en les pes de etrangers non communic cette mesere. Les dirigeants de CM. Faisse, tres tablent sur des réceits acceus pour 1977, qui personiraient de maintenir à DAS F e dividende sur la applial augmenté de 10 % par attribution par attribution

publics. En francs constants l'activité en septembre a été infé-

# Mixte : la transaction est en vue Le consist qui oppose, depaix de débnt de Jain 1977, l'arrier ment maritime Deimas-Vieitez et le groupe de la Compagnie de dénouement logique dans une transaction mirte va ironver son transaction qui devrait ètre La prente certaine de la nére coacine avant la fin de l'année, enclations entre les deux adversaires, engagées an début de noist de non-retor a été donné au dévant de non-retor a été donné de la cotation, actions d'un filiale à plus de cotations d'un filiale à plus de Cotelle Funcher, dont le principal de la grafie et de la mirie, en contra de la mirie, en contra de la mirie, et de de produit de la semaine, dec de cotation d'un filiale à plus de cotelle Funcher, dont le principal actif est une participation de respiron dans la société de mirie, et de détergents Lesieur. Ao terme d'une bataille de produits de la Financière Lesieur.

ou moyen d'une option à hever en mars 1975 et le rocte pas-achats en Bourse, Créale trap-rers pour r'opponer à un métage-taire, M. Mart Boundes qui s'était aurant sons de 1878 des Crotts de vote un commit de la Mart, es punitant page la char-ler considérablement la late. er considérablement. La rette.

tchange de seis manner de februare de l'Afrigues M. Penetidie arrait réceptique le gape mistis ar Detrans l'infrant de gape mistis ar Detrans l'infrant de gape mistis ar Detrans l'infrant de gape mistis comps au l'infrant de l'infrantaire de l'infrantaire de l'infrantaire de la françaire de la françaire de la finançaire de la f Problèmes à la fois de que le faire Cetalle et Propher dans ? C'est simulations qu'il leur du la challe qu'il leur savant la description de la challe qu'il leur savant la challe qu'il le challe qu'il leur savant la challe qu'il le challe qu'il le

72

de la Finneière Lesient.

Ao terme d'une batable de 200 de

ES DES CHANGES

the DOLLARS particular to the property of the

: 100m dr 20 ::: -

Appendix and an action of the perfect of the perfec

. . . .

MARKET X. . .

Print I

# E Miles 2- 3-

THE NAME OF THE OWNER, THE OWNER,

ES PREMIERES

Service Control of the Control of th

AND SECURITY OF SECURITY SECUR

Approved to the

participation of the

The second second

Market And Control

A 2000

MARKET E

M. V.

STATE OF STATE

The second secon

A STATE OF THE STA

4-4 · 大手

Section 1 100 mg 10

the Years

Burke beef

- Table 18.

CONTRACTOR STATE SAG PAC

Stabilité

mer. He sent a m

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE Marie and the second

MAL NO.

birte par " t e'de to elevatuation par l'e el-

OTE CELE CO L to resproche-

the sections does to constitute processes

2017 1948 1950 1948

en la company of the latest and the

The second secon

Franc beige Res

-7 2 X 32

- - -

## LA REVUE DES VALEURS

## is un climat de cris Valeurs à revenu fixe

#### <u>ou indexées</u>

Ser 2000 P. La Sahore de 2000 L'intérêt s'est à nouveau porté sur l'Emprunt 4 1/2 % 1973 qui, au terme d'échanges assez étoffés, a, une fois encore, débordé ses plus hauts cours à 669,20 (670 au comptant). En revanche,

|                                         | 25 nov.        | Diff.  |
|-----------------------------------------|----------------|--------|
| 4 1/2 % 1973<br>7 % 1973                | 669<br>252     | + 2.50 |
| Empr. 10,30 % 1975                      | 96,60          | + 0,10 |
| 16 % 1976                               | 09,20          | + 0,60 |
| P.M.E. 10,60 % 1970<br>P.M.E. 11 % 1977 | 97,40<br>99,15 | + 0.25 |
| 8,80 % 1977                             | 164,50         | + 0,85 |
| 4 1/4 % 1963                            | 103            | + 9,88 |
| 4 1/4 - 4 3/4 % 1963                    | 90,89          | + 0,20 |
| 5 1/2 % 1965                            | 105,40         | - 0,10 |
| 6 % 1966                                | 104,40         | - 0,30 |
| 0 % 1967                                | 98             | - 0,15 |

l'Emprunt 7 % 1973 a dû sup-porter des courants de réalisa-tions. PLORING ST. DESIGNATE OF THE PROPERTY OF THE ST. DESIGNATION OF THE PROPERTY O Lundi prochain, Peugeot procèdera à une émission d'obligations portant sur 500 millions de francs, an taux nominal de 11,30 % (taux de rendement actuariel : 11,83 %).

#### es de dobre comparés d'une semaine à la Banaues, assurances, sociétés

#### d'investiggement

8.816" 2.911: 4 1217 ELSEN 430 ASS. 2 5122 FALLS 448 Le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé par le Crédit Fon-cier au cours des neuf premiers mois de l'année s'est élevé à 29:4142 E. 222 43:1504 2406 405 - . Elen 210.00 Hell 202 25 nov. Diff.

| 2.45%<br>2.45%<br>2.45%<br>2.45%<br>3.45%<br>34.55%<br>34.55%<br>34.55%<br>34.55% | #1.2573    | 1    | Ball Equipement Cetalem Compagn. bancaire C.C.F. Crédit foncier Crédit pational Financ, de Paris Locafrance Pretabali U.C.B. U.F.B. Financiel La Hénin Silic 8.N.L Pricel Snez | 155,99<br>160<br>298,10<br>96,80<br>296,80<br>253,80<br>166<br>130,18<br>324<br>173,60<br>200<br>131<br>249,50<br>187<br>322<br>249,50 |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                                   | 4 ex 52 11 | <br> | 3893 millions de                                                                                                                                                               | francs                                                                                                                                 | contre |  |

Le prochain dividende d'Immo-banque devrait être fixe à 19 F par titre (contre 17 F pour 1976).

Martell procède à une émission d'obligations convertibles au prix unitaire de 370 F à raison de

|                                            | unitaire de 370 F à r                                 | aison de                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br>ಪ್ರಾಥಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷಣೆಗಳು | 25 nov.                                               | Diff.                    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      | Beghin-Say 54,60<br>B.S.NGery-Dan 465                 | + 0,80                   |
|                                            | Carrefour 1410                                        | — 1e<br>— 19             |
| 101.001                                    | Moët-Hennessy 468<br>Mumm 303<br>Olida et Caby 129,59 | - 12<br>- 15<br>+ 2,70   |
|                                            | Pernod-Ricard 219,39<br>Rader 325                     | + 13,70<br>+ 1<br>- 0,50 |
| 22:2 28:30 22                              | Saint-Louis 66,50<br>S.L.A.S 324                      | - 4,50                   |
| FRANÇOIS REV                               | Veuve Clicquot 478 Vintprix 345 Martell 314           | = 12<br>= 19             |
|                                            | Martell 314<br>Guy, et Gascogne, 168<br>Nestlé 8170   | — 1<br>— 5<br>290        |

deux obligations pour einq actions. Le taux d'intérêt est de 8,75 %. Guyenne et Gascogne mettra en distribution un dividende de

| • | 8,40 F.<br>Bättment et | publics |                     |
|---|------------------------|---------|---------------------|
|   | La sitnat              | ion est | toujours<br>travaux |
|   |                        | 25 nov. | Diff.               |

| 200                                      | La situation<br>préoccupante dan |              | toujou |    |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|----|
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                  | 25 nov.      | Diff.  | _  |
| *** /*                                   | Auxil. d'entrepr                 | 244          | + 8,   | 50 |
| 1 min                                    | Bouygues                         | 412          | + 11   |    |
|                                          | Chim. et Routière                | 02,50        | 45     |    |
|                                          | Cimenta français .               | 80.29        | — 0,4  | 70 |
|                                          | Duracz                           | 5 <b>Z</b> 0 | 4      |    |
|                                          | Entr. J. Lefebvre .              | 202          | _ 2,5  | 50 |
|                                          | Génér. d'entrepr                 | 138,90       | - 0,5  | 30 |
|                                          | Gds Travx de Mars.               | 195          | + 2.4  | 10 |
|                                          | Lafarge                          | 160          | - 0.1  |    |
|                                          | Maisons Phénix                   | 860          | - 27   |    |
|                                          | Bellist at Changeon              | 124 26       | - 14   | en |

The second of th rieure de 4 % à celle de septem-bre 1976 et le volume des tra-vaux réalisés depuis le début de l'année était en baisse de 6 % pour les neuf premiers mois. Le bâtiment n'est guère mieux loti, les carnets de commandes assu-rant 5,3 mois de travail en moyenne contre 7,3 avant 1974. Nouvelles difficultés pour Voyer, qui envisage de fermer deux usines.

#### Matériel électrique, services

Les ubligations convertibles Les unuganons convertintes

Legrand seront proposées
au public eprès le 8 décembre.

Des primes de remboursement
portent, le rendement actuariel
à 10.50 % pour un intèrêt de
6 %. Le bénéfice provisoire de
la société au 30 juin marque une
progression de 34 %. Un taux

|   |                    | 25 nov.     | Diff.                                           |
|---|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 5 |                    | =           |                                                 |
| _ | Alsthom-Atlant     | 62,50<br>63 | 1,50                                            |
| • | C.E.M.             | 63          | luchangé                                        |
| • | C.G.E              | 272         | _ 0                                             |
| : | Matra              | 1 330       | + 78                                            |
|   | Legrand            | 1 513       | — 3                                             |
|   | Machines Bull      | 27,90       | + 0,10                                          |
|   | Moulines           | 178         | + 0,10<br>- 8                                   |
| • | Radiotechnique     | 415         | - 10<br>+ 3<br>+ 4,4e<br>- 0,70<br>+ 47<br>- 22 |
| • | S.A.T.             | 475         | -l- 3                                           |
|   | Slenaux            | 227         | 4.40                                            |
|   | Thoms-Erandt (1)   |             | - 0.78                                          |
|   | I.B.M.             |             | ± 47                                            |
|   | 1,15,192.          | 478         | 7 20                                            |
|   | Générale des eaux  |             | - 22                                            |
|   | Lyonnaise des enux | 383         | - 8                                             |
|   | Floor Streehoure   | 253 80      | → 22.80                                         |

(1) Compts tenn du détachement du droit d'attribution (1 pour 5).

| 90<br>90<br>90<br>40 | d'expansion<br>atteodu pour<br>tre. | plus r<br>le deuxi | nodéré e<br>ème seme |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 70                   | Hilotopas I                         | artilee            | madasi               |

| - | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      |                |                             |
|---|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 9 | La soie<br>jauvier                      | procèdera<br>1978, à | à pa<br>l'attr | rtir de<br>ib <b>o</b> tlor |
| _ |                                         | 0.5                  |                | Dire                        |

|                    | 25 nov. | Diff,  |
|--------------------|---------|--------|
|                    |         | _      |
| Dollfus-Mieg       | 37,20   | + 0,78 |
| Sommer-Allibert .  | 477     | - 23   |
| Agache-Willot      | 414,50  | + 9,50 |
| Lainière Roobaix . | 41      |        |
| Rondière           | 296     | — lı   |
| Saint-Frères       | 69      | + 13   |
| Le Selo            | 72      | + 0    |
| C.F.A.O            | 360,20  | - 8,30 |
| B.H.V              | 64      | 5.20   |
| Nonvelles Galeries | 63,78   | - 2,25 |
| Printemps          | 40,50   | + 2,60 |
| La Redoote         | 558     | - 2    |
| S.C.O.A            | 68,10   | 3,50   |
| Drigmanka          | 26 60   | T 8 10 |

gratuite d'une action nouvelle de 65 F nominal pour dix anciennes.

#### Praduits chimiques

En raison de ses mauvais résnitats (voir ci-dessons, la fixme chimique allemande B.A.S.F. sera sans doute amenée à diminuer son dividend (8,50 DM pour 1976). Les actionnaires résidents ne seront pas touchés, bénéficiant, à partir de cette année, du doublement de l'avoir fiscal, qui compensera, et même au-delà, la baisse de leurs revenus en DM

|   |                    | 25 mov. | Di       | II.                       |
|---|--------------------|---------|----------|---------------------------|
| • |                    |         | -        | -                         |
| • | C.M. Industries    | 131     | 4        | 6,9                       |
| Ŀ | Cotelle et Foucher | non co  | oté ·    |                           |
| • | Institut Mérieux . | 359     | +- :     | 10                        |
|   | Laboratoire Bellon | 175     | - i      | 0                         |
|   | Nebel-Bozel        | 60,20   | ± :      | 0,20                      |
| • | Pierrefitte-Auby   | 58      | _        | 1 90                      |
| • | Rhône-Poulenc      | 64      | +++++    | 1,90                      |
|   | Roussel-Uclaf      | 178     | I        | 7.90                      |
| • |                    |         | Ţ        | 7,30                      |
|   | B.A.S.F            | 317     | +        | 0,71                      |
|   | Bayer              | 299     | +        | 3,5                       |
|   | Hoechst            | 296,50  | +        | 3,30                      |
|   | Norsk Hydro        | 199     | +        | 0.78<br>3.56<br>3.30<br>2 |
| • |                    |         | <u> </u> | _                         |
|   | contrants II n'es  | n fren  | TIRG     | a.                        |

même pour les actiennaires étrangers non concernés par 50 cette mesure. Les dirigeants de C.M.-Indus-

+ 2.40 tries tablent sur des résultats 0.80 accrus pour 1977, qui permet-traient de maintenir à 13,50 F le dividende sur le capital augpublics. En francs constants, menté de 10 % par attribution l'activité en septembre a été infé-

## Mixte: la transaction est en vue

Le conflit qui oppose, depuis la début do juin 1977, l'arme-ment maritime Delmas-Vieljaux et le groupe de la Compagnie de et le groupe de la Compagnie de navigation mirte va trouver sou dénousment logique dans une transaction qui devrait être conclue avant la fin de l'année. La preeve cartaine de la négociations entre les deux adver-saires, engagées au début du mois d'octobre, ont dépassé le point de non-retour a été donné par la suspension de la cotation, au début de la semaine, des actions d'un filiale à plus de 50 % du groupe de la Mixte, Cotelle Foucher, dont le principal actif est une participation de 22 % environ dans la société d'exploitation de produits oléagineux et do détergents Lesieur-

Cotelle et associés, filialo à 66 % de la Financière Lesienr. Au terme d'une bataille de six mois, les parties en présence se trouvaient bloquées dans une imtronvaient bioquees dans une im-passe. L'armement DelmasViel-jeur, on lo sait, a'estimait menacé par l'apparition. sur les lignes de la côte occidentale d'Afrique, exploitées par ses bateaux, de la Compagnie de nevigation mixte, qo'il accusait de se livrer à a un dumping ruineux et suicidaire a. Pour « se défendre », il avait lancé sur les actions de la Mixte une O.P.A. qui échoua totalement, le ulveau des coers ayant été « hissé » blen au-dessus des prix d'offre. Delmas-Vieljeux n'en parvint pas moins à acquérir près de 33 % du capital de la Mixie, dent 8 %

achats en Bourse. C'était trop pen pour e'opposer à un abver-saire, M. Marc Fournier, qui c'était assuré plus de 09 % des droits de vots an conseil de la Mixte, et suffisant pour la géner considérablement. La suite.

En échange de son retrait do

la côte d'Afrique, M. Fournier pourrait récupérer le gage saisi par Delmas-Vieljeux et en même temps sa liberté d'action. Un problème : comment payer les 120 millions de francs de le transaction ? Il faut alors rappeler que le Mixte détient 43 % do capital de la Financière Lesieur, dont la Baneri, filiale de la B.N.P., et la famille deux. La aussi, c'est le blocage en raison d'un confilt aigu qui eppose les deux parties depuis tien legique : la Mixte pourrait agréé par la famille Lesisor et par la B.N.P., qui, étrange coincidence, avait secondé Delmas-Vielieux dans son offensive. Cette opération triangulaire permettrait donc de régler blen des problèmes à la fois. Et que vient faire Cotelle et Foucher la-dedans ? C'est simplement un mallion de la chaîne, qu'il faut a assurer p avant is transaction. La suite au prochain numero...

## Bourse de Paris

SEMAINE DU 21 AU 25 NOVEMBRE 1977

#### ERRATIQUE

EL un avengle égaré dans le brouillard, le marché de Paris a continné, cette semaine, de chercher sa voie. Sans succès semble-t-il, les différents indices n'ayant finalement guère varié d'un vendredi à l'antre.

En fait, blen malin celui qui, au vu de la tendance de ces derniers jours, pourrait prédire qu'elle sera l'évolution des cours lors des prochaines séances... Ceux qui e'y étaient risqués la semaine dernière ont, en tout cas, juré qu'on ne les y reprendrait plus. Et pour cause. Contrairement à l'attente quasi générale, les valeurs françaises ne se repliaient elles pas dès lundi, jour consacré

à la répunse des primes? Certes, quelques-unes d'entre elles ayant été : levées » et transfurmées en engagements fermes, certains jugèrent bon de s'alléger. Mais, en l'absence d'affaires, quelques dégagements suffisent parfois à décleneher une chute...

Un pen plus résistant et légèrement plus actif, le len-demain, le marché allait alors enregistrer mercredi une vive et surprenante reprise. Mieux! Les cotations de Rhūne-Poulenc, l'un des titres qui pèsent le plus « lourd » dans le patrimoine mobilier des français, furent retardées faute d'une offre suffisante l'Apparenment, ce sont des rumeurs bien vite démenties — trop vite, d'après les boursiers — selun lesquelles le groupe chimique allait se débarrasser de son secteur textile au « profit » d'Aquitaine qui suscitèrent cette brutale augmentation des achats. Ce jour-là, comme les snivants, près de solxante-dix mille titres furent échan-gés sur le seul marché à terme. Pourtant, qui aurait pn imainer que les transactions sur une valeur comme Rhune-Poulenc, avec ses millions de titres en circulation, puissent être déséquilibrées par une demande trop forte? De même, comment prévoir la forte hansse de la Française des Pétroles, une hansse qui permit d'ailleurs à l'ensemble du marché d'éviter un repli trop sensible lors de la séance de jendi? « Cette Bourse est incompréhensible, décousue » pouvait-on entendre autour de la corbeille à la veille de ce week-end.

Et pourtant, certains, parmi les plus audacieux, n'hési-taient pas à fournir quelques bribes d'explications pour peu qu'on les leur demandat. La baisse du début de semaine? · Les nouvelles passes d'armes entre MM. Barre et Chirac nétaient guere sécurisantes pour la Bourse. » La reprise du mouvement de repli après la hausse exceptionnelle de mercredi? « Le glissement continn du franc sur les marches des changes inquiète tout le monde, à commencer par les investisseurs étrangers qui constituent une part non négligeable de la clientèle de notre marché.

En fait, tont et son contraire pouvait être dit pour expliquer l'absence de tendance. En vérité, depuis le 20 octobre, date à laquelle elle retronvait son nivean dn début de l'année, la Bourse cherche désespérement sa voie on son équilibre, dans la grisaille quotidienne. La semaine dn 14 an 18 novembre ne lui aura permis de trouver, ni l'une ni l'autre.

PATRICE CLAUDE.

## Bourses étrangères

#### - NEW-YORK

Légère reprise

Un redressement modeste s'est opere cette semaine, réduite à quatre séances par le chômage du 23 novembre (Thanksgiving Day), après la nouvelle et récente dépression des cours. Plusieurs facteurs ont influé de façon positive sur le marché : le hausse modérée des prix de détail en octobre : l'augmentation des mandes de biens durables lo même mois : le promesse du secrétaire d'Etat au Trésor d'inclure à la réforme fiscale des mesures d'incitation à l'investissement : l'apparente stabilité des taux d'intérêt ; enfin,

l'impact psychologique du voyage en l'impact psychologique du voyage en Israël du président Sadate. Indices Dow Jones du 25 novem-bre : industrielles, 844,42 (contre 835,70); transports, 219,76 (contre 215,18); services publics, 113,06 (contre 112,10). Cours Cours

|                  | 10 HOA- | 23 HU |
|------------------|---------|-------|
|                  | _       | _     |
| Alcon            | 43 1/4  | 44    |
| A.T.T.           | 60 7/8  | 59 7  |
| Boeing           | 27 7/8  | 29 1  |
|                  | 29 7/8  | 30 5  |
| Dn P. de Nemours |         | 120   |
| Eastman Kodak    |         | 53    |
| Exxon            | 47 3/4  | 47 1  |
| Ford             | 44 1/4  | 44 3  |
| General Electric |         | 51 1  |
| General Foods    |         | 33 3  |
| General Motors   |         | 66    |
| Goodyear         |         | 10 3  |
| La.M.            | 260     | 268 3 |
| I.T.T            | 32 1/2  | 33 5  |
| Kennecott        | 21 7/8  | 21 1  |
| Mobii Oii        | 63 3/4  | 64 3/ |
| Pfizer           | 27      | 21 3  |
| Sehlumberger     | 70      | 74    |
| Texaco           | 27 1/4  | 27 1  |
| U.A.L. Inc.      | 19 1/8  | 10 7  |
| Union Carbide    | 41 7/8  | 42 1  |
| U.S. Steel       | 30 1/8  | 30 3/ |
| Westinghouse     |         | 16 1  |

Westinghouse .... 19 1/4 10 1/9 Xerox Corp. ..... 48 3/4 50 1/4 TOKYO An plus bas de l'année' Indices du 25 novembre : Nikkel Dow Jones, 4 647.78 (contre 4 853,42); indice général, 392,99 (contre 365,12).

Nouvelle baisse Les conflits sociaux et les résultats trimestriels décourageants de nom-breuses entreprises, dont I.C.L., ont encore une fois influé sur le moral des epérateurs, et l'indice des indus-trielles a baissé de 8 %, revenant ainsi à son plus bas niveau depuis le mois d'août.
Indices « Financial Times » du

25 novembre : industrielles, 466 (contre 480,5); mines d'or, 139,4 (contre 143,3); fonds d'Etat, 74,32 (contre 78,59).

|                    | 18 nov. | 25 nov. |
|--------------------|---------|---------|
| Bowater            | 167     | 185     |
| Brit. Petroleum    | 906     | 898     |
| Charter            |         | 120     |
| Courtanids         | 111     | 113     |
| Oe Beers           | 296     | 292     |
| Free State Gedold* |         | 15 1/4  |
| Gt Univ. Stores .  |         | 308     |
| Imp. Chemical      | 365     | 349     |
|                    | 565     | 558     |
|                    | 182     | 173     |
| War Loan           |         | 34 1/4  |

(\*) En dollars, net de prime sur le dollar investissement.

#### FRANCFORT Moins 1,5 %

3/8
Favorisées par l'agitation moné3/4
taire, des ventes bénéficiaires se sontproduites, et le marché, qui avait

3/9
otteint la semaine dernière son plus haut niveau de l'année, a fléchi de 1,5 %. La baisse s espendant été moins importante que prévu, les conclusions économiques des cinq sages » et les mauvais résultats de le B.A.S.F. ayant laissé craindre une dépression plus importante.

|             | 19 nov  | 25 nov.          |
|-------------|---------|------------------|
| A.E.G       | 93.10   | 93,60            |
| 2.A.S.F     | 148,40  | 146              |
| Commerzbank |         | 138,40<br>217,20 |
| Hoechst :   | 137.50  | 137              |
| Mannesman   | 166,50  | 163              |
| Siemens     | 298,50  | 293<br>212_20    |
| . vommagen  | T 1 140 | ربهرشند          |
|             |         |                  |

Cours Cours

#### LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en francs) .

|            | 21 1107.   | 22 nov.                   | 23 nov.                   | 24 nov.     | 25 nov.    |
|------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Terme      |            | 81 056 585                | 71 194 305                | 67 252 536  | 54 022 324 |
| R. et obl. | 89 803 728 | 165 289 575<br>38 513 297 | 108 141 741<br>41 116 310 | 114 609 411 | 97 747 807 |
| Total      |            |                           |                           |             |            |

INDICES QUOTIDIENS (LN.S.E.E., base 100, 31 décembre 1975) Valeurs.

Franc. .. 94.2 96.2 98.2 98 99.6 99.2 Etrang.. COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE (base 100. 31 décembre 1976) 101,6 101,4 102,9 102,7 Tendance

(base 100, 29 décembre 1961) ind. gen. 63 62,8 63,2 63.3 62.9

#### Pétroles

La tenue du titre Elf-Aquitaine n été affectée par des rumeurs persistantes suivant lesquelles le groupe petrolier d'Etat o'apprêteralt, « sur instructions supé-rieures », u racheter à Rhône-Poulenc sa division e textiles », fort mal en point, comme chacun

sait, ainsi que sa participation majoritaire dans l'Institut Mé-rieux. Le démenti catégorique opposé par les dirigeants d'Elf-Aquitaine a peu ému les bour-siers, dont certains le prennent pour une confirmation implicite. Tout de même\_ Passe encore pour Mérieux - après tout l'Aquitaine

## 25 nov. Diff. Aquitaine 346 — 21 Esso 63 + 4,20 Franç. des pétroles 105,90 + 8,90 Pétroles B.P. 01,30 + 1,10 Primagaz 135 — 1,88 Raffinage 63,80 — 0,90 Sogerap 75,49 + 2,40 Exxon 224,20 + 0,20 Petrofino 528 — 3 Royal Nutch 275 — 12,30

dorne depuis longtemps dans les define depuis longtemps dans les laboratoires (Labaz, Parcor), — à condition, toutefeis, que Rhône-Poulenc veuille se séparer d'une de ses rares « vaches à lait ». Quant à la division « textiles », Caisse des Dépôts (5 %) avec vouée inéxorablement à une contraction rapide, elle ne tentre chème dans l'accordant de la contraction rapide, elle ne tentre contraction rapide. guero dans le cadre de « la recherche et l'exploltation des gisements miniers et des nappes d'hydrocarbores » et de « toutes opérations se rapportant à ces objets ». Mais, après tout, d'autres rumeurs, tont aussi incontrôlées. ne confient-elles pas à Elf-Acuitaine le sauvetage du groupe Boussac? Tant qu'on y est.

Métollurgie, constructions

#### mêcomones

La société Motoconfort dont les actions sont inscrites an « hors cote », a fait savoir que le divi-

|   |                    | 25 nov.     | D        | ĽĽ.        |
|---|--------------------|-------------|----------|------------|
| ľ | l                  | <del></del> | -        | <b>-</b>   |
|   | Chiers-Châtillon   | 12,75       | _        | 0,9        |
|   | Creusot-Loire      | 67          | +        | 4.3        |
|   | Denain Nord-Est .  | 38.48       | #        | 1.9        |
|   | Marine-Wendel      | 38,89       | ÷        | 6.6        |
|   | Métal Normandio .  | 40          | +        | 9.8        |
|   | Pompey             | 70,50       | コ        | 8.4        |
|   | Sachor             | 18,30       | 工        | 0.7        |
|   | Cantage            |             | Ė        |            |
|   | Saumes             | 39,30       | +        | 2,1        |
|   | Usiner             | 19,40       |          | 0,6        |
|   | Vallourec          | 80          | +        | 8          |
| ı | Alspl              |             | <u>‡</u> | 1          |
| ı | Babcock-Fives      | 76,30       | ÷        | 2,8        |
| 1 | Génér, de fonderle | 96.19       |          | 1,6        |
| 1 | Poclain            | 126         | ÷        | 8,1        |
| ı | Sagem              | 450         | =        | 9          |
| 1 | Saunier-Duval      | 86          |          | 1.2        |
| ı | Penhoet            | 175.50      |          | ~~         |
| ı | Peugeot-Citroen    | 293,50      | =        | 3,2<br>2,5 |
| 1 | Perodo             | 200,00      | Ŧ        | 2,3        |
| 1 | Ferroup            | 386,20      | _        | 2,2        |
| Į | dende de l'exerci  | ce 197      | 7 00     | raid       |

« au moins équivalent à celui de l'exercice précédent ».

#### Mines, caoutchouc, outre-

mer

La compagnie Nchanga conso-lidated Copper annonce pour le semestre achevé le 30 septem-bre un déficit de 5,2 millions de kwachas contre un bénéfice de 40 millions en 1976 a parelle

| _   |               | 25 nov. | Ditt   |
|-----|---------------|---------|--------|
| 1.8 | Imétal        | 67,90   |        |
| DA. | Penarroya     | . 30,50 | + 8    |
|     | Charter       | 11,30   | - 5    |
|     | R.T.Z.        | 16.45   | = 8    |
|     | Tanganyika    | 12.29   | - D    |
|     | Union minière | 103,80  | inchar |
| /4  | Kléber        | 39      | + 2    |
|     | Michelin      | 1 260   | + 39   |
|     |               |         |        |

époque. Compte tenu d'un cré-dit d'impôts de 13.3 millions de kwachas, le bénéfice net ressort à 8,1 millions de kwachas contre 11.5 millions.

#### Mines d'or. diamants

La compagnie canadienne Dome Mines a pratiquement doublé son bénéfice net pour les neuf mois : 24 millions de dollars canadiens

|                    | 25 nov.        | Diff.                                                    |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Amgold             | 97             | + 0.56<br>+ 6,15<br>- 0.65<br>- 2.56<br>- 6,55<br>- 1,15 |
| Anglo-American     | 16,55          | + 6,1                                                    |
| Buffelsfontein     | 57.18          | - 0,6                                                    |
| Free State         | 73,20          | - 2.5                                                    |
| Goldfields         | 14,75          | - e,5                                                    |
| Harmony            | 24,65          | - 1.1                                                    |
| President Brand    | 55             | T 5/                                                     |
| Randfontein        | 170            | - 3,9                                                    |
| Saint-Helena       | 58,20          | 3,60                                                     |
| Union Corporation  | 16,70          | + 6,20                                                   |
| West Driefonteln . | 117.50         | - - 0,80                                                 |
| Western neep       | 43.50          | - 1,70                                                   |
| Western Holdings . | 86,20          | - 3,60<br>+ 6,20<br>+ 0,80<br>- 1,70<br>+ 6,20<br>+ 0,25 |
| De Beers           | 86,20<br>18,90 | + 0,25                                                   |
|                    |                |                                                          |

contre 12.6 millions an 30 septembre 1978 pour un chiffre d'affaires accru de 28,3 %.

#### Valeurs diverses

Le dividende de P.U.K. serait maintenu pour l'exercice en cours (5 F net pour 1976). M. Ambroise Roux, président de la C.G.E., mais aussi de Financière (C.E.F.), l'a laissé

|                                 | 25 nov.         | Diff.         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| L'Air liquide                   | 260.10          | <b>— 15,4</b> |
| Europe nº 1                     | 594<br>560      | + 39<br>+ 27  |
| L'Oréal                         | 674             | + 8           |
| Club Méditerranée<br>Arjomari   | 379,80<br>93,80 | — 1.2         |
| Hacbette<br>Presses do la Cité. | 174<br>262,10   | + 12,1        |
| P.U.K                           | 81              | <b>—</b> 1,2  |
| St-GobP2-M<br>Skis Rossignol    |                 | <b>— 17</b>   |
| Chargeurs réunis .              | 150             | + 3           |

Les actions de *Majorette*, seront introduites le 7 décembre à la Bourse de Lyon au prix unitaire de 230 F.

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES DE LA BOURSE DE PARIS

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES Base 100 - 28 décembre 1972

| transfe ton 5 'sa mate         | conta 1: | 37.4        |
|--------------------------------|----------|-------------|
|                                | 18 nov.  | 25 no       |
|                                | _        | _           |
| Indice général                 | 77,4     | 77          |
|                                | 122 0    | 132         |
| Assurances                     |          | 84          |
| Bang, et sociétés financ       |          | 78          |
| Sociétés funcières             |          | 77          |
| Sociétés investiss, porter     |          | 74          |
| Agriculture                    | 74,4     |             |
| Allmout., brasseries, distill. |          | 71          |
| Autom, cycles et !. equip      | 92,7     | 30          |
| - Batim., mater, constr., T.P. | 80,2     | 79          |
| Caoutchouc (find, et comm.     | 59,6     | 58          |
| Carrières salines, cherbon.    | 82       | 85          |
| Constr. mécan, et navalos.     | 62,2     | 71          |
| Rôteis, essinos, mermal        | 92,9     | 93          |
| Imprimeries, pap., cartons.    |          | 39          |
| Magas., compt. d'exportat.     |          | 55          |
| Material Slectrique            |          | 89          |
|                                |          | 39          |
| Métali, com. des pr. métal     | 07,3     | 88          |
| Mires métalliques              | 69,2     | 70,         |
| Pétroles el arburants          | 78       | 80,         |
| Prod. ckimiq. et élmét         |          | <i>a</i> u, |
| . Services publics of transp.  | 80,7     | 80,         |
| Textiles                       | 98,3     | 99,         |
| 0 1012                         | 88,8     | 98,         |
| Anienda Spaniglas              | 163      | 102         |
| Valeurs à rev. fixe on ind.    | 122,4    | 122,<br>53, |
| Rentes perpétuelles            | 53,8     | 53,         |
| Regtes amort, fonds gar        | 181,9    | 179,        |
| Bect indust publ & r. fixe     | 92,5     | 92          |
| Sect. ind. publ. à rev. ind.   | 228,5    | 227         |
| Section libre                  | 102,0    | 102         |
|                                |          | _           |
| INDICES GENERAUX DE 8AS        | E 108    |             |
| Valeurs & rev. fixe on Ind.    | 216,2    | 215,        |
| Val. franç. à rev. variable.   | 536.4    | 536.        |
| Valeus étrangères              | 761,3    | 758,        |
|                                | .0.10    | , 40,       |

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHARGE Base 100 , 29 décembre 1961 tagica général 63,3
Indica général 63,3
Produits de baso 39,4
Construction 82,7
Bless d'équipement 64,1
Bless de consous durables 112
Oleas de consous durables 112
Oleas de consous silment 54,1
Bless de consous silment 57,5
Servicas 92,5
Soulétés fluoretires 72,2 

#### Nuées sur la chimie La chimie curopéenne est ma-lade. Pour la première fois de

l'année, le groupe britannique I.C.I. annonce une forte baisse de ses bénéfices (— 19,3 % avant impôts pour le troisième tri-mestre). Un coup, toue les pro-grès accomplis durant le premier semestre ont été annulés et, au 30 septembre, ses résultats bruts sont en diminution do 3,3 % et ses résultats nets de 11 %. Tou-chés bien avant elle, ses concur-rents allemande sont encore moins bien lotis. Des trois gérants, Bayer est ancore cetui qui, toute proportion gardée, tire le mieux son épingle du jeu avec tion de 6.1 % de son bénéfice mondial avant impôts pour les neuf mois, étant toutefois précisé quo les profits de la maison mère ont diminué de 19,3 %. Heechst est dans une situation encore moins enviable. C'est encore bien pis pour la B. A. S. F. (respectivement — 19,6 % et - 17,6 %). Le hol-landais A.K.Z.O. est, lui, franchement en déficit. No parlons même pas de la Montedison. Quant à Rhône-Poulenc, si ses résultats ne sont pas commus, li y a gros à parier que l'équilibre de ses comptes doit être précaire,

Le ou les responsables? Une conjoncture plutôt mauvaise quo bonne dans les engrals, les plas-tiques et les colorants, et carrément catastrophique dans les fibres chimiques; une cocenr-reneo acharnée intra et extracommunantaire; des niveaux do prix très bas (— 7 % zu-dessous de la moyenne de 1970 chez B.A.S.F.) et d'importantes capa-

cités de production inemployées. De plus, les Allemands sont handicapés par la hausse du deutschemark (+ 18 % depuis le début de l'année) qui favorise des importations massives de produits, et par des conts salariaux pesants (les plus élevés do

A ces éléments négatifs, le professeur Seefelder, président du directoire de la B.A.S.F., en ajoute encore un sutre : le man-quo d'unité qui entrave le déve-loppement du marché européan. Selon lui, elle tire son erigine des nationalismes économiques mais auszi, le langage est ne veau, do la présence sur un même marché d'entreprises prives et nationalisées, ces derniè-res constituant un a facteur de gêne » dans la mesure eù, « davantage tennes par l'obliga-tion de préserver ou d'augmenter l'amploi que par celle d'être ren-tables, elles établissent différenment leurs prix de revient ». Une facon à paixe déguisée de dire qu'alles faussent les règles du marché, Les intéressés n'appré-

cieront sans doute pas.
En attendant, malgre les perspectives d'une très faible expandion pour 1978 (meins de 3.5 %), les Allemands, peut-être specieux de conserver leur entière liberté de manœuvre, dans la perspective d'une hypothétique reprise, rejettent toote liée de concertation dans le domaine des investissements. Pour la pro-fesseur Secfeider, la planifica-tion industrielle française constitue un ebstacle infranchissable. — A.D.

# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2. IDÉES
- SUR L'A CRISE : Retour à la raison
- Jocques Gallus : - « Le réel et le rationnel
- par Alain Bienaymé; Abolic le saleriat », J.-H. Brunn:
- 3. ETRANGER
- Détente et droits de l'homme
- 4. PROCHE-ORIENT Damas et Amman s'ingoièteo des dissensions ou seia du
- - Uae interview de M. Maafred
  - R. AMERICHES

- RHODESIE : deux orgo noires modérées 1 invitation de pisations
- 7. POLITIQUE
- 8. SUCIÉTÉ
- La séparation réassie de amais à l'hôpital Necker-

#### LE MONDE ADJOURD'HOL

- Pages 9 à 12 et 23 à 26 Au fil de la semaine : Vers une autre société, par Pierre
- L'Eglise d'Afrique noire s'in-terroge : Entretiens avec un dominicain ivoirien et un jésuite français, par Philippe
- La vie du langage, par Jacques Cellard. RADIO - TELEVISION : Le point d'orgue des fêtes de fin d'année.
- Le dixième congrès du Syn dicat de la magistrature.
- 28 29. ARTS ET SPECTACLES
- Morte.
- 30. ANNIVERSAIRE Leclerc ou la vertu de désa
- Deux congrès syndicoux.
- 32 33. LA SEMAINE FINANCIÈRE

LIRE ÉGALEMENT RADIO-TELEVISION (11-12 ot 23-24)

Carnet (30) ; Informations pratiques (26) ; « Journal off)-eial » (25) : Météorologie (26] ; Mots croisés (26).

#### LE PRIX «HISTORIA» A M. EDGAR FAURE

Le Prix Historia a été decerné à M. Edgar Faure pour son livre consacré à la Banqueroute nvre consacre a la Banqueronia de Law, paru chez Gallimard (le Monde du 11 novembre).

Le président de l'Assemblée nationale a indiqué, à propos de sa méthode de travail, qn'il avait largement exploité un fonds de correspondence du Fondis de correspondence du Fondis de correspondence du Fondis de correspondence du Fondis de la fondis d correspondance du Foreign Office.

Il a pu ainsi complèter le tablean politique et sociologique de la Régence par un véritable « journal financier ».

Un choix politique est à faire? Un choix de civilisation est déjà fait.

Bernard Cathelat (du CCA) Les styles de vie des Français.



Le numéro du « Monde » daté 26 novembre 1977 a été tiré ★ 563 879 exemplaires.

CDEFG

LA JOURNÉE D'ÉTUDES DU MOUVEMENT NATIONAL DES ÉLUS LOCAUX

## Les choix de cité ne sont pas, à tout coup, des choix de société >

déclare le premier ministre

A l'occasion de la journée d'études organisée vendredi 25 novembre à l'Hôtel de Ville de Paris par le Mouvement uational des élus locaux (M.N.E.L.), M. Raymond Barre a affirmé la volonté du gouvernement de procéder avec prudence mais aténacité » une réforme d'ensemble des collectivités locales. Le premier ministre a indiqué que quinze mille maires out répondu, jusqu'à présent, au questionnaire qui leur avait été adressé en juillet et il a estime ce résultat - remarquable -. Les élus locaux de la majorité, comme ceux de l'opposition, demeurant hantes par le - rapport Guichard -, M. Raymond Barre e'est employé à les rassurer mais il n'a pas complètement répondu à leur attente car il n'a pas précisé les intentions du gouvernement

Cette journée d'études a réuni mille cinq cents maires, consell-lers municipaux, généraux on

Après que M. Jean Lecanuet, président du C.D.S., eut souligné après des di Sean Leasnus président du C.D.S., eut souligné que « le consentement populaire soutient la revendication des maires » face à l'Etat. (Nos dernières éditions du 26 novembre), M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, dans une intervention ponctuée d'applaudissements, a évoqué la préparation des élections législatives en associant dans un triple hommage le président de la République, le premier ministre et le président du R.P.R. « M. Valéry Giscard d'Estaing, dit-II, est un président de la République qui foit homeur de la France, M. Barre n'est pas un mauvais premier ministre : c'est l'inverse. Il y a peut-être des gaffes, comme l'affaire des croissants, mais ce n'est pas grave. Ca vaut mieux que les supposes de l'est pas grave. Ca vaut mieux que les supposes de l'est pas grave. faire des croissants, mais ce n'est pas grave. Ca vaut mieux que les grosses bétises. Quant à M. Jacques Chirac, fen pense beaucoup de bien. Avez-vous vu beaucoup de personnages qui aient ce dynamisme, cette simplicilé, cette séduction? M. Jacques Chirac est un leader politique formidable. Avec ces homme comment ne gagnerions-nous pas demain? gnerions-nous pas demain? »

M. Jacques Chirac, président du R.P.R., a affirmé : «Le constat pour l'accroissement des responsabilités communales et inséparable du constat pour la démocratie.» Citant tour à tour Montesquieu, le général de Gaulle, Tocquer'lle et M. Maurice Duverger, le maire de Paris a ajouté : «Nombreux sont les dangers qui menacent la démocratie. Le pre-mier est le détournement du

En fait, les préoccupations politiques l'ont rapidement emporté, an fil des interventions, sur les problèmes techniques. En présence d'un

aristocrutie qui s'empare, pro-gressivement et dans l'indifférence genérale des leviers de commande. (\_) L'autre danger est évidem-ment l'abdication du pouvoir populaire entre les mains d'un seul.

Accueillant le premier ministre, en début d'après-midi, M. Pierre Carous (R.P.R.), maire de Valenciennes, sénateur du Nord, président du M.N.E.L., a situé la démarche fondamentale de son association: « Nous ne sommes pas de ceux qui demandent au gouvernement des charges m'ils surent ceux qui demandent au gouverne-ment des choses qu'ils savent impossibles pour lui reprocher ensuite de ne pas les réaliser. » Affirmant l'attachement du M.N.E.L. à la société libérale, M. Pierre Carous a dénoncé la «colonisation» de certains mai-res par les partis de gauche. Dans sa réponse, M. Raymond Batre a souhaité que « la politi-sation ne s'empare pas, au-delà Barre a souhaité que « la politi-sation ne s'empare pas, au-delà de l'inévitable, des problèmes locaux». « Les choix de cité ne sont pas, à tout eoup, des choix de société, dit-il, et c'est une des perversions de notre système cen-tralisé, mais aussi parfois de la volonté de certaines pormations politiques que de transfèrer trop souvent au niveau politique et national ce qui pourrait trouver une solution satisfaisante au plan local. »

A propos de la nécessité de réformar le régime des collectivités locales, le chef du gouvernement ne juge pas « nécessaire d'entre-prendre un bouleversement des structures communales », ni de remettre en cause le rôle du dé-partement, ni de modifier la gracettem de la périon s'en re-« vocation » de la région. « En re-vanche, a-t-il ajouté, il est sans doute opportun d'étendre les régime démocratique par une compétences des collectivités lo-

sur les sultes qui seront données aux reven-dications des associations d'élus.

auditoire composé d'élus locaux membres de la majorité ou proche de celle-ci, les leaders des principales formations de la coalitiou gonvernementale, MM. Jacques Chirac (R.P.R.), Jean Lecanuet (C.D.S.), Jean-Pierre Soisson (P.R.l. ont eu bean jeu de faire valoir leurs points de vue. Le premier ministre lui-même, visant les partis de gauche, e'est plu à îroniser sur les « partisans de la société collectiviste « qui se veulent « garants de l'autonomie communale - et - prophètes d'une autogestion

> cales. M. Raymond Barre estime également « nature! » qu'en contrepartie d'une redistribution des compétences entre l'Etat et les communes celles-ci puissent e percevoir des ressources nou-velles à. Le chef du gouverne-ment s'est refusé toutefois de a préjuger les conclusions qui apparaîtront à l'issue de la consul-

tation qui vient de se dérouler s.

M. Michel Giraud (R.P.R.),
président du conseil régional
d'Ile-de-France, a présenté une
série de propositions visant à
alder les élus locaux à mieux
accomplir leur mission accomplir leur mission.

Enfin, M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire général du P.R., a

secrétaire général du P.R., a revendiqué pour les communes « le droit à la diversité, à l'identité et à l'efficacité ». « En tout état de cause, a-t-il déclaré, l'Etat doit s'en tenir à faire son métier et le dernier mot doit appartenir aux communes. » C'est M. Roland Nungesser (R.P.H.), ancien ministre, député du Val-de-Marne, président du comité d'action du M.N.E.L., qui a tiré les conclusions des travaux en déplorant notamment la situation des communes de la banlieue tion des communes de la banlleue parisienne placées a sous l'emprise du parti communiste (...), où les totalitaires exploitent à des fins partisanes la population qui les a élus s.

M. Nunreser e également mis-

M. Nungesser a également mis en garde le gouvernement contre toute « réformette » qui ne répondrait pas aux besoins des élus locaux. Après un bref débat au cours duquel intervinrent cinq parti-cipants, une résolution générale a été adoptée, à main levée, à l'unanimité moins une volx.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN FINLANDE

#### Le gouvernement présentera un plan de stimulation début décembre

De notre correspondant

Helsinki. - C'est dans une situation économique qui a empiré tont au long de l'année que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 23 novembre. L'entrevue a porté d'une part sur le deuxième plan de stimulation qui doit être soumis au Parlement an plus tard débnt décembre, de l'antre sur les négociations salariales que le patronat et les syndicats out engagées à la fin de cette semaine, et non, comme il avait été prévu, en janvier prochain. Le chômage atteint actuellement 7% de la population active.

L'horizon économique de la Finlande est couvert de nuages. L'épuisement des carnets de commandes, surtout dans les L'épuisement des carnets de commandes, surtout dans les chantiers navals; une baisse de la production industrielle et des activités du bâtiment; une diminution des investissements qui touche, en particulier. les secteurs métallurgique et chimique (environ 40 % de la main-d'œuvre dn pays1; une production forestière inférieure de 20 % (en volume 1 à celle d'avant la crise; l'endettement des entreprises, dont beaucoup évitent la faillite grâce au soutien financier des banques; une baisse dn niveau de vie de 4 % cette année, voici quelques traits de la situation que le gouvernement de M. Sorsa a la charge de redresser.

L'idée maîtresse de la politique économique est de réduire le taux d'infiation à un niveau inférieur à celni des autres pays concurrents. En cas de réussite, les produits finlandais regagneront leur compétitivité en core affaiblie après la dévaluation de la conronne suédoise de 10 % fin août (la Finlande s'était, contentée début septembre d'une dévaluation de 3 %). Le gouvernement étude, depuis quelques semaines, les mesures susceptibles d'allèger les coûts des entreprises (suppression de la taxe sur l'électricité, dimi-

coûts des entreprises (suppression de la taxe sur l'électricité, dimide la taxe sur l'electricite, dimi-nution des charges sociales de-employeurs, diminution ou sup-pression de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les investisse-ments, etc.). Toutes ces solutions ont le désavantage de déséquili-brer le budget de l'Etat, qui se voit, en plus, continuellement obligé d'emprunter de l'argent & l'étranger.

l'étranger.

Le ministre des finances,
M. Paul Paavela, avait proposé
un blocage des salaires, des prix
et des loyers pour un au. Cette
idée a rencontré l'opposition à la fols du patronat, qui craignait ne retardé le recouvrement de leurs plus pouvoir répercuter sur les créances. ALAIN ROLLAT. | prix certaines hausses prévues

pour l'année prochaine (essence, transports) et celle des syndicats, qui s'en tiennent jusqu'ici aux qui s'en tiennent jusqu'ici aux conventions collectives du début de 1977 prévoyant une révision des salaires en fonction de l'évolution. Un blocage des prix et des salaires aurait aussi nécessité l'octrol des pieins pouvoirs au gouvernement par une majorité des cinq sixièmes, ce qui implique le soutien du parti conservateur, actuellement dans "opposition. En tout cas, plus que jamals, la coopération entre le gouvernement, les syndicats, le patronat et la Banque de Finlande est nécessaire.

#### Une diminution rapide des réserves en devises

Cependant, l'Institut d'émission a prélevé, le 23 novembre, 100 millions de dollars sur les crédits disponibles (au total, 700 millions) dont elle bénéficie auprès des banques étrangères. Cette somme doit servir à alimenter les réserves en devises et soutenir le cours du mark fina soutenir le cours din mark im-landais qui a legèrement baissé dans l'attente d'une dévaluation dont la probabilité croît avec les difficultés économiques. Toute-fols, le gouvernement a, jusqu's présent, écarté catégoriquement le recours à ce remède. C'est sur-tout pendant les deux premières semaines de novembre, que les réserves en devises de la Finlande ont d'im in u à dangerensement. ont d'intrué dangerensement, ayant baissé de 1074 millions de marks à 632 millions, ce qui représente environ une semaine d'importations. Cette diminution rapide est liée aux précautions des entrepreneurs finlandais qui, anticipant une dévaluation du mark, ont effectué leurs paie-ments avant l'échéance et créances.

PAUL PARANT.

#### Selon M. Bechir Gemayel EST LE PREMIER CHEF D'ÉTAT LES ASSASSINS DE M. SCHLEYER ETRANGER SERAIENT DANS UN CAMP

PALESTINIEN New-York (A.F.P.). — M. Bechir Gemayel a affirmé le 26 novembre, à New-York, que les
auteurs de l'assassinat du patron
des patrons onest - allemands,
Hanns-Martin Schleyer, et les
organisateurs du détournement
dn « Landshut » de la Lutthansa
ca trouvaient dans le camp relesse trouvaient dans le camp pales-tinien de Sabra, à Beyrouth.

Le chef militaire des Phalanges libanaises (conservateurs) a assu-ré, lors d'une conférence de presse, que ces extrémistes, au nombre de quatre ou cinq, dont un ou deux Allemands, étalent dans ce camp il y a deux se-maines, mais que les forces libanaises n'avaient pas les moyens d'aller les arrêter.

#### MORT DE M. EGHBAL DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE NATIONALE IRANIENNE DES PÉTROLES

Le président de la Compagnie nationale iranienne des pétroles, Manouchehr Eghbal, ancien premier ministre, est décédé vendredi matin 25 novembre, à Téhéran, d'une crise cardiaque. — (A.F.P.)

[Né en octobre 1909 à Khorassan, Manouchehr Eghbal a fait ses études notamment à 1s faculté de Montpellier et à Paris. Spécialiste des maladies infecticuses, il a enseigné à la faculté de médecine de Téhéran de 1940 à 1953. A partir de 1943, u a occupé des responsabilités publiques successivement aux ministères de la santé, des postes, de l'éducation nationale, des transports, de l'intérieur. En 1950, u est nommé gouverneur général de la région nord, l'Azerbaldjan. Bénateur en 1953, puis en 1955, u a présidé la faculté de médecine de Téhéran. En 1957, il est nommé premier ministre, fouction qu'il occupe jusqu'en 1960. Il poursulvait une carrière universitaire et politique tout en étant, à partir de 1961, présidopt et directeur général de la Compagule nationale iranienne des pétroles (N.I.O.C.).] d'une crise cardiaque. - (A.F.P.) (N L O. C.).]

• Un ecrivain tranien, Mahmoud Etemadzadeh Behazine, et son fils, ont été arrêtés, mercredi 23 novembre, à Téhéran, affirme le Centre des écrivains et des artistes d'Iran, dans un communi-que qui a été diffusé à Paris, vendredi, par le Comité pour la défense et la promotion des droits de l'homme en Iran. « Le même danger menace désormais tous les membres de ce centre >, i ajoute le communique.

# RECU A PHNOM-PENH

Bangkok (A.P.P.). — Le président de Birmanie, M. Ne Win, est en visite officielle au Cambodge, a annoncé la radio de Phnom-Penh samedi 26 novembre sans préciser la date de l'arrivée. La radio a consacré toute son é mission à cet événement. M. Ne Win est le premier chef d'état étranger à visiter le Cam-bodge depuis l'instauration du règime révolutionnaire.

[Partisan résoin du non-aligne-ment, le président Win a essayé d'instaurer dans son pays un e socialisme national e fondé sur l'esprit d'indépendance à l'égard des grandes poissances. Il doit néanmains intter contre un maquis communiste qui passe pour pro-chinois.]

Au large des territoires occupés

#### LES ISRAELIENS DÉCOUVRENT DU PETROLE DANS LE GOLFE DE SUEZ

Tel-Aviv (A.F.P.). — Le mi-nistre israéllen de l'énergie, M. Modal, a annoncé le 25 no-vembre la découverte par une compagnie américaine d'un im-portant gisement de pétrole off shore dans le golfe de Suez, au large des territoires occupés dn Sinal.

Le premier puits produit déjà 2 500 barils par jour d'un pétrole léger commercialisable, et devrait, selon le ministre, produire plus.
« Le problème des jorages effectués dans le golfe de Suez constitue l'un des éléments du contentieur israelo-égyptien a ajouté M. Modai, mais ce n'est certai-nement pas un élément particu-lièrement important. Si la pair est conclue, a-t-ll précisé, il n'y aura pas de problème. Israel achètera à l'Egypte le petrole dont il a besoin

C'est la première fois qu'Israël trouve du pétrole dans les terri-toires occupés depuis 1967.

● La première descente à ski a été gagnée, ce samedi 26 no-vembre, par l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Proell à Zauchensee (Autriche). Elle a devancé les Suissesses Marie-Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen.

#### LE PRÉSIDENT DE LA BIRMANIE LE BILAN DÉFINITIF DE L'ACCIDENT DU NORD-2501 S'ÉTABLIT A TRENTE-DEUX MORTS

Le bilan définitif de l'accident du Nord-2501 de l'armée de l'air qui e'est écrasé pendant la nuit dn jeudi 24 an vendredi 25 no-vembre sur la territoire de la commune de Prémian, au nord-

A Marseille

#### L'ALGERIEN TUÉ PAR UN POLICIER . AVAIT RECU **QUATRE BALLES DE PISTOLET**

L'autopsie du corps de M. Abdelmadjid Abdellaoui, tué le 23 novembre par un gardien de la paix alors qu'il brandissait un couteau (le Monde du 25 novembre), a permis de déterminer que la victime a reçu trois balles dans la poitrine et une dans le bras. D'autre part, l'Amicale des Algeriens en Europe proteste vi-goureusement, dans un communiqué contre « cette énième ba-

ouest de Béziers (Hérault), s'éta-blit à trente-deux morts, dont les quatre membres d'équipage. Il n'y a pas eu de survivants.

Les corps des victimes ont été transférés dans une chapelle ar-dente dressée dans la caserne Du Guesclin, à Béziers. Lundi 28 novembre, ils seront transportés à l'aéroport de Nimes-Garon, où les honneurs militaires leur seront rendus en présence de M. Yvon Bourges, ministre de la défense.

M. Valery Giscard d'Estaing adressé, vendredi matin, un télé-gramme au ministre de la défense lui demandant de transmettre ses condoléances aux familles des victimes

Selon les premiers éléments de l'enquête, le Nord-2501 venait de quitter la fréquence radio de Bordeaux et, quelques secondes avant, avait signalé qu'il entrait dans une zone de tempête. L'avion a été probablement pris dans un nuage givrant. Dans un tel cas, il peut se transformer progressivement en bloc de glace; les moteurs perdent de la puissance at l'avion perd de l'altitude. Il ne semble pas qu'il y ait en de faute de pilotage.

#### LA BANQUE D'ANGLETERRE PORTE SON TAUX D'ESCOMPTE DE 5% A 7%

La Banque d'Angleterre a décidé, vendredt 25 oovembre, de relever son taux d'escompte de 2 points peur le porter à 7 % à compter du lundi 28. A l'automne 1976, le taux d'escompte britanuloue ovait été porté au nivezz record de 15 %, qui reflétait les difficultés financières de la Grande-Bretagne à cette époque. Les pressions inflationnistes s'étant

considérablement etténné en même temps que l'économie du pays se remottait lentement de la crise, l'Institut d'émission britan-nique avait, en l'espace d'un an et par touches successives, ramené pen à peo son taux d'escompte à 5 %, soit à an des plus bas niveaux da monde. La dernière baisse de 0,5 % avait en lleu le 17 octobre dernier, Le relèvement décidé vendredi est la conséquence de la décision prise le 31 octobre de laisser flotter librement la livre, et dont le résultat a été d'atrêter l'afflux des capitaux

čtrangers. Bien qu'aucun commentaire effi-ciel n'ait été fait, les milieux finan-ciers de la City peasent aussi que le P. M. I. a sans doute exercé des pressions sur les autorités britanniques afin qu'elles prennent les mèse-res adéquates poer limiter la crois-sance de la masse monétaire, jugée

#### NOUVELLES BRÈVES

■ La C.G.T. va saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler « les mesures Stoleru sur l'immigration » : c'est ce qu'a annonce, vendredi 25 novembre, M. Rene Lomet, secrétaire de la C.G.T. à l'occasion d'une conférence naa l'occasion d'une conterence na-tionale organisée à Montreuit (Seine-Ssint-Denis), sur les pro-blèmes de la main-d'œuvre algé-rienen. Selon M. Lomet, un cer-tain . nombre de décisions du gouvernement dans ce domaine e tombent sous le coup de la loi de 1972 interdisant toute discrimination raciale a. Le responsable do secteur immigrés de la C.G.T. a a jouté e qu'un travailleur algé-rien était assassiné chaque sename s, et a mis en cause « la campagne anti-immigrés du pa-tronat français, alimentée par les

déclarations de Stoleru ». 🔵 Un millier Le ....neu . de fer ont manifesté vendredi 25 novemont maniteste vendredi 25 novem-bre dans les rues de M.tz. Dans une motion déposée à la préfec-ture, la C.G.T. et la C.F.D.T. demandent au préfet de la région Lorraine d'organiser avec l'Asso-ciation de la sidérurgie et des

mines de fer de Lorraine et les syndients une rencontre afin d'examiner les moyens de « jaire face à la situation catastrophique ues mines de jer ».

● Vers une grève des mineurs. — Les négociations entreprises par l'Unite d'Mine Workers (U.M.W.), syndicat des mineurs américains, et les représentants de l'industrie charbonnière pour le renouvellement de la conven-tio.. collective ont été rompues le 25 novembre. Une grève dans les mines de charbon aux États-Unis apparaît donc inévitable à partir du 6 décembre, date d'échéance de l'actuelle convention collective du travail. Cent soixante-dix mille mineurs sont affiliés à l'UMW, et assurent plus de la moitté de la production américaine de charbon. - (A.F.P.)

● La reconstruction de la voie ferrée Nice-Coni. — Un accord vient d'être conclu entre la France et l'Italie pour fixer à 185 millions de francs le montant des travaux de remise en état de

la voie ferrée Nice-Coni. Il reste à déterminer la part respective des deux pays dans cette opéra-tion. La ligne à remettre en état était hors d'usage depuis la der-nière guerre. Elle avait été détruite sur 22 kilomètres en ter-ritoire ltallen et sur 58 kilomètres dans son parcours français.

 M. Paul Lucas, le vétérinaire militaire qui a tué un gardien de la paix, M. Hamache Abbou, le 23 novembre, devant le palais de l'Elysée (le Monde du 24 novem bre), a été placé sous mandat de dépôt, le 25 novembre, par M. Claude Hanoteau, juge d'instruction, sous l'in culpation d'homicide volontaire. Avant d'être examiné par des experts psychiaexaminé par des experts paychia-tres, il a été conduit au centre médico-psycholorique de la Santé. Ce déséquillbré, qui a choisi pour défenseur M' Le Mazou, a pleuré quand le magistrat a refusé de lui accorder la permission d'aller assister aux obsèques de sa vic-time. Il a répété qu'il voulait assassiner le président de la Répu-blique, « ajin de sauver le monde ».